





....

# FRANCAIS

PAR

#### J. C. L. SIMONDE DE SISMONDI

CORRESPONDANT DE L'INSTITUT DE FRANCE. DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE SAINT-PÉTERSBOURG DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE FRUSSE. DI L'ACADÉMIE ET DE LA SOCIÉTÉ DES ARTS DE GENÉRE, ETC., ETC.

1:





MELINE, CANS ET COMP., LIBRAIRES-ÉDITEURS
LIVOURNE.
MÉME MAISON
J. P. MELINE.

1849



## DES FRANÇAIS



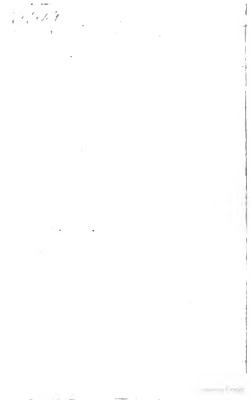

DES

# FRANÇAIS

...

#### J. C. L. SIMONDE DE SISMONDI

CORRESPONDANT DE L'INSTITUT DE FRANCE, DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE SAINT PÉTERSBOURG. DE L'ACADÉMIE ROYALE DES ACIENCES DE PRINSE, DE L'ACADÉMIE ET DE LA SOCIÉTÉ DES ARTS DE GENÈVE, ETC.

12



#### BRUXELLES.

MÉLINE, CANS ET COMP., LIBRAIRES-ÉDITEURS.

LEUPEURNE.

MÉME MAISON.

J. P. MELINE.

1849

## DES FRANÇAIS

#### SEPTIÈME PARTIE (SUITE)

#### CHAPITRE XXIII.

Régence de Catherine de Médicis. Henri III s'échappe de Pologne et rentre en France. Il continue avec mollesse la guerre civile. Damville, Condé, Alençon, et enfin le roi de Navarre, se mettent à la tête des mécontents. Cinquième pair, ou paix de Monsieur. — 1576-1576.

Catherine de Médicis recouvrait, le 30 mai 1374, par la mort de son second fils, Charles IX, la régence qu'elle avait déjà exercée près de trois ans, au commencement du règne de ce monarque. Mais si lors de sa première arrivée an ponvoir, dont elle avait été si longtemps écartée pendant les règnes de son beau-père, de son mari, et de son filsainé, elle se défiait de tout le monde et d'elle-même, entonrée de princes et de ministres paissants, devant lesquels elle avait été accoutumée à trembler; lorsqu'elle commença sa seconde régence, au contraire, elle ne faisait que joindre les insignes à l'exercice réel de l'antorité. En effet, depnis la mort de François II, Catherine n'avait jamais cessé de régner. Charles IX, malgré ses emportements, malgré la jalousie qu'il laissait quelquefois éclater contre elle, la redoutait, et ne savait point rompre l'habitude de lui obéir. Soit respect, soit paresse d'esprit, soit impuissance de s'arracher à ses plaisirs, il avait tonjonrs laissé à sa mère la volonté dirigeante du gonvernement. Les contemporains ont beauconp dit, que tenant entre ses fils la balance ingéale, toutes ses affections étaient pour Henri, le troisième ; et dans la violence de leur haine, plusieurs ont donné à entendre qu'elle avait attenté on voulu attenter à la vie de tous les antres. L'accusation est trop absurde ponr mériter un exameu ; bien plus, la partialité même de Catherine peut être doutense. Tous les courtisans et tons les écrivains français se faisaient un devoir d'épargner le roi régnant, et de rejeter sur l'étrangère tout ce poids XII.

d'exécration que méritait la cour tont entière. Catherine y était particulièrement en butte, parce que sa dissimulation habituelle excitait un sonpçon universel. Ni ses paroles, ni ses gestes ou ses regards, ne donnaient la moindre indication de ses pensées : toujours maîtresse d'elle-même, toujonrs gracieuse et prévenante, elle ne laissait deviner aucun de ses sentiments, à supposer encore qu'elle fut susceptible de sentiments. Elle avait été assez longtemps eu scène ponr que chacan fût convaiucu qu'elle n'avait ancun principe, ni de religion, ni de morale : qu'indifférente entre les moyens, le crime ne lui répugnait jamais nonr arriver à ses fins, ou même qu'elle ne croyait pas que le crime pût s'nnir à la puissance royale, car la volonté du maître décidait seule à ses yeux du juste ou de l'injuste. Mais si sa dissimulation et sa perversité excitaient à bon droit une défiance universelle, l'impossibilité de la deviner ou de la comprendre ôtait toute borne aux sonpçons. On ne pouvait douter de l'activité de ses intrignes, de ses mensonges, de ses bronilleries, et l'on n'y voyait aucun bnt. Il semble qu'elle était arrivée à se persuader que personne ne l'égalait ponr l'habileté et nonr la finesso, et qu'elle pratiquait l'intrigue comme un jen où ses talents brillaient du plus hant lustre, et où sa vanité était flattée par des succès ionrnaliers. Elle n'avait aucun besoin des factions pour être nécessaire ou puissante ; mais elle avait appris la maxime, divisez pour régner, et elle en faisait la règle de sa conduite, avant d'avoir arrêté dans son esprit l'avantage qu'elle en pourrait recueillir; elle s'était complu à mettre en opposition le duc d'Anjou avec Charles IX, et le duc d'Aleucon avec l'un et l'antre; de même qu'elle avait étudié tontes les rivalités qui divisaient les courtisans, qu'elle les envenimait sans cesse. qu'elle avait enseigné à son fils à les envenimer aussi, seulement pour pouvoir en profiter au besoin, et parce qu'elle préférait toujonrs la route détournée au droit chemin pour arriver à ses fins.

A la mort de son second fils, Catherine était agée de cinquantequatre ans. Si elle avait en auparavant des galanteries, ce qu'n est nnilement prouvé, du moius son sepit était-il désormais maiquement dirigé vers les intrigues politiques ; elle connaissait tontes les actions les plus secrètes, et jusqu'à la pensée des personnages qui se mouvaient dans sa cont; par leurs rivalitée et leurs baines, celle les rendait égaloment dépendants d'elle; et elle se flattait, par leurs passions on leurs vices, de pouvoir à son grè les faire agir, mehm malgré enx selon ses veex, et employer chacua à rabisser tous les antres. but secret d'une activité si constante, de taut d'intrigues qui étonnaient les grands et le peuple, et avaient fini par leur inspirer une si nuiverselle défiauce; mais s'il faut demander à Catherine autre chose que le besoin d'agir et de tromper, s'il faut trouver un but général à sa conduite, pent-être ceux-là eurent-ils raison qui cherchèrent la clef de toute sa politique dans les couversations qu'elle eut avec un nommé Poncet. Cet homme, qui revenait de Turquie, et qui avait été nommé chevalier par le pape, înt introduit près d'elle par le chancelier de Birago. . Le » roi (Charles IX) et la reine, dit d'Aubigné, prenant plaisir à Ini . faire conter ses longs et divers voyages, Poncet disoit qu'il avoit vu » tous les rois chrétiens et plusieurs autres; mais qu'il u'avoit jamais » vu qu'nu vrai roi, à savoir le Grand Seigneur, pour ce que lui scul » avoit en sa main le bien, la vic et l'honneur de tons ses sujets. Pre-» mièrement pour ce qu'eu son empire il u'y a nulles dignités natu-· relles, point de princes, point de grands, qui ne doivent ce qu'ils sont à lenr roi, et qui ne soient prêts de périr par un clin de son · ceil; nuls gentilshommes que ses janissaires, qui s'appellent fils du » Seigneur, et par les mains desquels, sans égard de race et de paren-» tage, tous sont astreiuts et contraints à leur devoir. Il u'y a nulle » autre religion que celle du prince, hormis aux provinces conquises » au loin par guerres, pour ne les mettre point en désert ; nulles terres » ni fonds à aucun possesseur, toutes appartiennent au fisc, ou sont » ménagées par les janissaires ; nulles forteresses, sinon anx frontières; » nul u'est à sou aise qu'au prix qui sert à la domination. On demauda » à Poncet par quel moyen la France se pourroit mettre eu cet état : » Il faut, dit-il, ôter les princes, et affoiblir tellement la noblesse qu'elle » ne puisse, comme il arrivo quelquefois, contredire au roi, et lui » donner la loi, par la suggestion et l'assistance des autres; et les · princes que vons ne pourrez ôter, les mettre bas de moyeus; ne » donner honneur ui charge à aucun par lenr recommandation, et » outre cela les tenir eu division, on au moins eu soupçou les uns des » autres. A effacer la noblesse, la guerre civile pour le fait de la religion · est excellente, pour ce que l'ecclésiastique se fait votre partisan, et » le peuple ennemi de ce qui le pourroit décharger. A ce jeu, les plus » mauvais garçous périsseut, le reste se précipite en nne basse humi-» lité. Éteignez soigneusement ceux qui parleront d'états généraux . et plutôt vous servez des petits états (provinciaux), composés de vos

confidents, et qui out uue bien contraire opératiou. En temps de paix, faites travailler la justice sur les échappés de la guerre; laissez

a vos grands les charges rnineuses en effet, desquelles ils u'aieut que

l'apparence, et donuez la vraie administration à geus de pen, et
 surtout de la robe, pour qu'ils ne puissent jamais conspirer. Cela

• fait, vous démantellerez les villes mutines, et les châteanx de cenx

· qui voudroieut refuser leurs têtes, et lors vous ferez des biens , des

vies et de la religion, tont ce qu'il vous plaira 1.

L'empire turc était alors an falte de sa puissance, et faisait trembler toute la chrétienté; aussi Machiavel, plus d'uu demi-siècle auparavant, avait déjà exprimé son admiration ponr ce despotisme poussé jusqu'à ses derniers excès. On n'avait pas en encore l'occasion d'observer comment le pouvoir absolu, en privant ce colosse de la seule vie qui puisse animer les sociétés, arrêtait le renouvellement de ses forces, et devait le réduire en poudre. L'exemple du sultan faisait une impression profonde sar les monarques d'Europe ; ils mettaient leur ambition à détruire comme lui, dans leurs États, l'ancienne vie féodale, et toute existence individuelle. Philippe II n'avait pas d'autre peusée, et la monarchie espagnole se remodelait pour devenir une image assez fidèle de l'empire turc. Catherine adopta de même, avec empressement, le but qui était offert à sa politique. Ses efforts teudirent des lors à extirper de France tonte iudépendance, toute puissance, toute vie qui n'émanait pas du trôue ; se félicitant souvent d'événements qui semblaient des calamités nationales, mais qui favorisaient ses secrets projets et détrnisaient des forces dont elle était jalouse. La même politique fut, plus tard, poursuivie par Richelieu, et, dès lors, jusqu'à la fin de la monarehie française, la tendance an despotisme, qui s'était déjà souvent présentée comme conséquence de l'ivresse du pouvoir et de la haine de celui qui l'exerce pour toute résistance, prit un caractère plus systématique, plus iudépendant de la passion et du caprice. Mais en opposition à cette tendauce on voyait surgir , parmi les réformés, le seutiment de la liberté procédant du droit d'examen, le double besoin d'indépendance individuelle et d'association, l'esprit enfin des républiques : et le grand combat auquel se préparent toutes les forces de l'Europe, s'était déjà annoncé.

<sup>&#</sup>x27; D'Aubigné, t. II, l. II, c. 2, p. 108. - De Thou, l. LVII, p. 15.

Catherine avait été accusée par les protestants d'avoir accordé toute sa faveur anx Guise, de les avoir consultés de préférence aux grands seigueurs français, et d'avoir cherché à les agrandir aux dépens des Bourbous et des Moutmorency. Cette accusation, quoique répétée dans tons les manifestes des mécontents, quoique adoptée par la croyance générale, était peu fondée. Les Guise, issus d'une famille puissante, enrichis par François I", Henri II et François II, dotés de gonvernements que la couronne n'avait plus la force de leur reprendre, étaient de plus très-ambitienx, très-habiles, très-empressés à gaguer la favent du clergé et de la populace; ils avaient réussi à se faire cousidérer comme les chefs du parti fanatique et persécuteur parmi les catholiques ; ils ne tenaient point leur puissance du roi, mais du peuple, et cette puissance égalait celle du trône. Catherine en était mortellement jalouse ; elle et ses fils désiraient l'abaissement des Guise presque à l'égal de celui des Montmorency. des Châtillon et des Bonrbous. Elle estimait que ce n'était pas régner que d'avoir des sujets plus pnissants encore que leurs maltres. Davila assure que dans tous les complots qui préparèrent la Saint-Barthélemy, son but à elle avait été, ou d'envelopper les Guise daus le massacre, ou de les mettre aux maius avec les protestants, de manière qu'ils s'égorgeassent les nns les autres, ou de rejeter sur eux l'odieux de l'exécution, afin qu'ils succombassent à leur tour aux vengeances des huguenots. Mais rien n'était plus éloigné de son caractère que de les menacer tant qu'elle ne pouvait pas les frapper. Elle voyait que cette famille ambitieuse, en professant si hautement son zèle pour la religion antique, avait réussi à confondre entièrement, aux yeux du peuple, sa grandeur avec la défense du catholicisme ; la ville de Paris honorait et aimait les Guise plus que le roi et la famille royale ; de nombreuses forteresses, les meilleures prélatures du royaume, des compaguies de gendarmerie, des régiments, des provinces entières étaieut aux mains des cardinanx de Lorraine et de Guise, des ducs de Guise, d'Aumale et de Maveune 1.

Taut qu'elle no se sentait pas en mesure de les faire périr, la reine leur montrait les plus grands égards : non-seulement elle les consultait pour les mesures rigoureuses contre les protestants, mais ello leur en attribuait avec soin tout le mérite; elle rejetait sur eux la responsabilité de tout ce qui pouvait exciter la haine; et la noblesse française,

<sup>1</sup> Davila, l. VI, p. 305.

qui regardait les Lorrains comme étrangers, qui était jalouse de toutes les faveurs distribuées à d'autres qu'à elle, qui voulait se plaindre et flatter en même temps, accusait les Guise de tout ce qu'elle blâmait, en même temps qu'elle supposait à la reine et à ses fils des jutentions bonnes, patriotiques, vertueuses, que ses intrigants seuls avaient corrompues.

Catherine n'avait point abandongé le projet de rabaisser les Guise. et elle comptait bien le faire adopter à llenri III à son retour. Mais elle ne voulait point que sa régence à elle fût marquée par des résolutions décisives on de grandes catastrophes. Pendaut les trois mois qu'elle demeura seule chargée du pouvoir, du 30 mai au 5 septembre, elle s'attacha à tout calmer, à tout assoupir, et à eouserver en quelque sorte les affaires et la balance des partis au point où elle les avait trouvées à la mort de Charles IX. « Comme elle étoit, dit Davila, déterminée à

· dissimuler beaucoup, et à tenir compte de la substance plutôt que

» de l'apparence des choses, elle résolut de s'armer avant tout, pour · n'être pas prise à l'improviste; et pour le reste, par des opérations

« lentes et des espérauces prolongées, d'endormir ou de calmer l'at-

 tente ou l'inclination des grands, et d'empècher que des armées · étrangères n'envahissent aucune partic du royaume. Dans ce but,

· elle donna ordre an comte de Schomberg de mettre la plus grande

» diligence à lever six mille Suisses, et quelques cornettes de cavalerie » allemande. Ello chargea Montpensier, que l'état désespéré du roi

» avoit fait revenir à la cont. de retourner en tonte hâte à son camp

" de Poitou, pour le grossir de cavalerie et d'infanterie; et elle donna les mêmes ordres au prince dauphiu, qui rassembloit l'autre armée

» sur les confins du Dauphiné et du Languedoc. Elle prodigua les dé-

· monstrations d'honneur et de bieuveillance au duc d'Alencon et au

roi de Navarre, sans leur rendre la liberté cependant. Leur honneur exigeoit, disoit-elle, que leur innocence fût reconnue auparavant par

le roi légitime. Mais sur toutes les affaires importantes elle leur de-

» mandoit leur avis, avec l'apparence de la plus entière confiance 4. »

Deux heures après la mort de Charles, Catherine sit appeler auprès d'elle Huranit de Cheverny, chancelier du duc d'Anjou, qu'il avait laissé en France pour y soigner ses intérêts, et en qui la reine avait beaucoup de confiance. Els convincent d'expédier par deux voies différentes deux

<sup>1</sup> Davila, I. VI, p. 297.

genlilshommes en courriers su nonveau monarque, que nous nommerons désormais Henri III, en lui demandant instamment de partir immédiatement, et le plus secrétement qu'il poparais pour rentrer en France. L'on d'eux, la Roche Chemerault, arriva dès le triczième jonr à d'ora. L'on d'eux, la Roche Chemerault, arriva dès le triczième jonr à sieur d'Espesse, conseiller an parlement, qui portait à sa mère de lettres patentes datées de Cracovie, le 15 jnin, par lesquelles il la confirmait dans la régence. Ces lettres farcat energistrées an parlement de Paris le 3 juillet '.

Catherine n'avait point attendu cette confirmation pour se mettre en possession de tout le pouvoir. Le même jour elle avait adressé une circulaire à tous les gouverneurs de province. Après avoir annoncé la mort de Charles, « La perte que j'ai faite en lui, disoit-elle, m'attriste et » aggrave tellement de douleur que je ne désire rien plus que de remettre et quitter tontes affaires, ponr chercher quelque tranquillité » de vie; néantmoins, vaincue de l'instante prière qu'il m'a faite par » ses derniers propos..., j'ai été contrainte de me charger de la régence » qu'il m'a commise...; vous priant vouloir tenir la main là où vous · étes, d'obvier à toptes entreprises qui se pourroient faire pour troubler » la tranquillité publique.... Vous savez que l'intention du feu rol, » monsieur mon fils, a toujours été de conserver tous ceux qui se dis-· posaient à vivre doucement, sous le bénéfice des lois et édits; comme · je sais que telle est la volonté de son successeur, c'est ce que je désiro » que fassiez observer, afin de convier un chacun à rechercher et pro-· curer ce qui regarde l'entière réunion de ce royaume. » A cette lettre en étaient jointes deux autres du duc d'Alencon et du roi de Navarre. en date du 1er juin, par lesquelles ils annonçaient à tous les gonverneurs, que le feu roi avait nommé sa mère régente, et qu'ils les exhortaient à lui être soumis, « de même qu'ils s'efforccroient de leur « côté à lui rendre tout service et obéissance 2, » Le 31 mai et le 3 inin, Catherine écrivit aussi à la Mothe Fénelon, son ambassadeur en Angleterre, pour lui annoncer, presque dans les mêmes termes, la mort de son fils, l'acceptation de la régence, enfin la bonne volonté que lui montraient le duc d'Alençon et le roi de Navarre. Elle chargeait son ambassadenr « de se condouloir avec la reine d'Angleterre de ce

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mém. de messire de Cheverny, t. L, p. 96. — De Thou, l. LVIII, p. 55. — Isambert, t. XIV, p. 265.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ces trois lettres sont insérées dans la Poplinière, l. XXXVIII, f. 227.

triste et fâcheux incouvénient, dont elle ne donte pas que ladite
 reine ne porte beaucoup de déplaisir.
 Mais eu même temps elle

avertit la Mothe Fénelon » d'avoir l'œil soigneusement onvert anx uon-» velles délibérations qu'elle (Élisabeth) prendra, lesquelles, comme je

m'assure, tendront toujours à tronbler ce royaume; ponr l'extrême

désir qu'elle a de trouver moyen d'y entreprendre, afin d'y avoir, si

• elle pouvoit, un autre Calais 1. •

En Poitou, où les armées étaient en présence, Catherine avait particulièrement à cœur d'empécher les hostilités. Elle y dépècha l'abbé J. B. Guudagni, avec des lettres qu'elle écrivait elle-même, et qu'elle fit écrire à la Noue et aux babitants de la Rochelle par le duc de Montpensier et Philippe Strozzi, commandant de l'armée catholique en Poitou. Elle les exhortait à rentrer dans leur devoir, et ne troubler

ainsi le royaume, en l'absence de celui anquel légitimement appar tient; qui par aventure s'en ponrroit venger à sou retonr, encore

tient; qui par aventure s'en ponrroit venger à sou retour, encore
 que naturellement il fût bénin, et bien résolu de maintenir ses sujets

en paix sous l'exercice de l'une et l'autre religion... Et qu'il avoit la
 paix d'autant plus à cœur que le malhenr et hasard des guerres pas-

» sées ini avoient assez appris combien tels discords et partialités civiles

nimportoient pour le repos d'un royanme... Qu'elle, de sa part, assuroit lesdits de la religion qu'ils n'auroient jamais meilleurs avocats

roit lesdits de la religion quils nauroient jamais meilleurs avoc
 envers Sadite Maiesté qu'elle-même 2.

Ces arances que faisait la reine aux protestants de Poiton ne farent point reponséers: Gontaut de Biron, qui commandait l'armée royale en l'absence de Montpensier, entama des négociations pour la pais avec la None; comme préliminaire à une négociation plos générale, une trèe ut signée catre en 3; elle devait durer pendant les deux mois de faillét et d'août, et comprendre le Poitou, l'Angoumois, le pays d'Aunis et la Saintonge. L'armée des huguenots ne pourait vivre qu'aux dépens du pays; et comme durant la trève il lui était interit de levre des contributions, la reine consentit à lui faire livrer douze mille écus par mois pour payer as solde. Cependant la force des protestants résidait sortout alors dans la Guienne et le Languedoc; ils étaient convenus d'assembler à Mithaud en Rouergne, an mois de juillet, les états de la religiou. La None et les Rochelois députterent à ce états la Poplinière, aucre de l'histoire des guerres civiles qui nous guide de 1530 à 1377; il de-

<sup>1</sup> Addition aux Mem. de Castelnau, t. III, p. 405 et 406,

<sup>2</sup> La Poplinière, l. XXXVIII, f. 225, v.

vait engager les huguenots du Midi à prendre part à la négociation de la paix. Mais en traversant le Quercy, la Poplinière et ses compagnons de légation furent arrètés par un parti de catholiques, et retenns quelque temps prisonniers.

Aux yeux de Catherine comme à ceux de la Noue, le sort de la gnerre avec les huguenots était attaché au parti que prendraient les quatre grandes provinces du Midi, la Gnienne, le Languedoc, le Dauphiné et la Provence; mais Catherine ne tenait guère à y rétablir la paix, soit qu'en raison de leur éloignement de la capitale elle n'en redoutat pas des dangers immédiats, ou qu'elle désirât les rainer davantage, ponr abattre en elles nne ppissance rivale, ou que son aversion pour la maison de Montmorency lui fit rechercher cette occasion de la détrnire. Henri, maréchal Damville, second fils du connétable, était gonverneur du Languedoc. Tandis que ses fréres penchaient assez ouvertement vers la réforme, Damville avait donné des prenves, et quelques-unes étaient sanglantes, de son attachement au catholicisme. Mais la reine ne croyait pas à la conscience des grands seigneurs; elle avait vouln le comprendre avec tous ses frères dans le massacre de la Saiut-Barthélemy. Lorsque plus tard elle fit arrêter le maréchal de Montmorency, et que ses deux plus jeunes frères, Thoré et Méru, se furent enfuis en Allemagne, d'où le dernier passa ensuite en Angleterre comme agent des protestants, la reine ne songca plus qu'à se saisir aussi de Damville, et à se défaire de lui. Elle lui fit donner l'ordre par Charles IX de se concerter avec le cardinal d'Armagnae, qui résidait à Avignon, pour traiter avec les religionnaires : elle y envoyait, disait-elle, Saint-Sulpice et Villeroi pour cette négociation, tandis que ceux-ci avaient l'ordre d'arrêter Damville et de l'amener, mort ou vif. Le dauphin d'Auvergne, nommé le 4 mai lieutenant général du roi en Langnedoc, Provence et Dauphiné, devait seconder cette arrestation avec les troupes que lui amenaient le duc d'Uzès, Joyense, Maugiron et Fourquevaux ; le parlement de Toulonse était averti de retirer an maréchal l'obéissance; enfin Sciara Martinengo s'était chargé de l'assassiner. Les huguenots ayant arrêté au Poussin en Vivarais le courrier chargé de la correspondance de la cour, communiquèrent ses dépèches an maréchal Damville, qui dès lors se tint sur ses gardes, et refusa d'aller à Avignon. Ce fut précisément à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Poplinière, t. XXXVIII, fol. 225, 226, 235, 237. — De Thou, l. LVIII, p. 64. — Davila, l. VI.

cette époque que Charles IX mourat \* 1. Le 98 mai Danwille publis la trère qu'il venait de signer avec les huguenois; elle devait durer Josqu'à la fin de l'ausée. Yolet, Montvaillant, Clausonne et Philippi, députés des religiounires, étaient alors auprès de lui, à Montpeiller. Mais le parlement de Toulouse cet à peine consaissance de cette view, que par son arrêt du 19 juin, il défondit de l'observer, ou de reudre désormais aucuen obéissance à Danville \*.

Peut-être fut-ce dans l'intention de gagner du temps, que la reine ne donna pas même avis à Damville de la mort de Charles IX; il en fut averti le 13 juin par un courrier que lui euvoya le duc de Savoie. Jugeaut alors que la reiue était déterminée à le ruiner, il convoqua pour le 2 juillet les états de Languedoc à Moutpellier, tandis que les religionnaires avaient convoqué pour le même mois de juillet une assemblée générale de leurs églises à Milhaud, en Rouergue. A cette époque, Catherine avait enfin écrit à Damville, elle lui signifiait qu'elle avait nommé le comte de Villars, amiral de Frauce, pour le remplacer dans le gouvernement de Lauguedoc, et elle l'invitait à se retirer à Turin, pour profiter de l'amitié du duc de Savoie, et se présenter à Heuri III à sou arrivée, afin de se justifier auprès de lui. Damville recount alors qu'il n'avait de ressources que dans la force ; il écrivit le 1" août de Beaucaire à l'assemblée des religionnaires de Milhaud, pour leur demander des députés et se concerter publiquement avec eux. Les huguenots acceptèrent avec joie ses propositions : Damville était en possession du pouvoir, des principales villes de la province, et des finances; une partie des troupes royales reconnaissait toujours ses ordres ; d'ailleurs, iudépendamment d'un nombre considérable de gentilshommes attachés à sa famille, et déterminés à le suivre quelque parti qu'il embrassat, il commencait à se former un parti de catholiques tolérants, qui regardaient la guerre civile comme la ruine du royaume, qui redoutaient le despotisme et les discordes de la cour plus que l'hérésie, et qui demandaient l'observation des édits de pacification. Ces catholiques, qui prenaient eux-mêmes le nom de politiques, regardaient Damville comme leur chef. L'assemblée de Milhaud recounut Damville pour gouverneur du Languedoc sous l'autorité de Henri III, et elle concint avec lui une ligue sons condition que Damville n'introduirait point la religien re-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. génér, de Languedoc, l. XXXIX, p. 327. — De Thou, l. LVIII, p. 65. — Le Pophinière, l. XXXVIII, f. 228.

<sup>2</sup> Hist, de Languedoc, I. XXXIX, p. 329,

maine dans les villes dont les religionantes étaient en posseasion, equ'il admetrait dans sex onseits les dépués que lui domerait l'assemblée. Celle-ci fit choix des vicomites de Panlin, Terrides et Panat, et de Fontrailles, Saint-Romain et Clausonne \*. Le 9 août les politiques, unis anx haugenots de Languedoc, publièrent un manifeste, dans lequel in expossient leurs griefs outre l'administration, et demandaient l'assemblée des états généranx 3.

La même assemblée de Milhand, qui avait ouvert ses délibérations le 16 iuillet, et où s'étaient tronvés réunis un bon nombre des députés des égliscs de Languedoc, Guienne et Dauphiné, avec ceux des églises dissipées par les guerres, et qui s'étaient réfugiés aux pays étrangers, reent aussi un manifeste de Henri de Bourbon, prince de Condé, donné à Heppenheim le 12 juillet. Ce prince protestait contre les massacrea et les persecutions exercées en France, contre l'arrestation du duc d'Alencon et du roi de Navarre, et celle de plusienrs autres bons servitenrs de la conronne; il expliquait la nécessité où il a'était tronvé de se mettre à l'abri d'une violence; il demandait une égale protection peur tons, quelle que fût lenr religion; il insistait enfin sur la réforme dea désordres du royaume 3. Condé faisait en même temps aux églises réformées l'offre d'employer son crédit en Allemagne, pour y lever nue armée qui viendrait en France les aider à établir la liberté de religion. L'assemblée de Mithaud se faisant forte pour toutes les églises du royaume, accepta ces offres et élut le prince de Condé pour chef, gonvernenr général et protecteur de toutes les églises de France ; sous condition qu'il jurerait de persévérer dans la profession publique de la religion réformée, et qu'il emploierait ses armes pour le bien commun de la noblesse et du public, saus distinction des denx religions, qu'il agirait de concert avec un conseil composé de personnea notables des deux religions ; et qu'il se proposerait surtout ponr but une assemblée libre des états généraux du royaume 4.

Catherine ne voyait pas peut-être sans regret la résistance qu'elle avait provoquée dans le Midi; elle avait espéré se débarrasser avec moins de peine de Damville, et faire poser les armes à tous les autres, à l'aide

Hist. de Languedoc, l. XL, p. 551, 532. — Mém. de J. Philippi, t. XLVI, 443-415.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Poplinière, l XXXVIII, f. 241. — De Thou, l. LVIII, p. 69. — Davila, l. VI, p. 299.

\*\*Prid. f. 251.

<sup>\*</sup> Ibid., f. 233.—Hist. de Languedoc, l. XL, p. 332.—De Thou, l. LVIII, p. 68.

soulement de quelques cajoleries ; elle écrivait le 30 juin à la Mothe, son ambassadeur eu Angleterre : « Le maréchal de Damville est eucore » du côté de Montpellier ; je lui accorde, suivant qu'il le désire, de

du côté de Montpellier; je îni accorde, suivant qu'il le désire, de
 pouvoir se retirer auprès de M. et madame de Savoie, attendant

l'arrivée du roi, mousieur mou fils, pour se justifier, comme je dé sire de bou cœur que lui et les autres le fasseut. Je ne sais encore

sire de bou cœur que lui et les autres le fasseut. Je ne sais encore
 quelle résolution il prendra, mais il me semble qu'il ne sauroit mieux

faire; vous assurant que j'ai un extrême regret de voir cenx de sa
 maison en la peine où ils sont... et ferai toujours tout ce qu'il sera

» possible ponr eux et les leurs 1. »

Mais si Catherine se montrait affectucuse et conciliante envers ceux qui avaient assez de forces pour résister, elle était sans pitié pour ceux qui étaient tombés en sou ponvoir. Le comte de Moutgommery était son prisonnier ; jusqu'alors elle l'avait regardé comme un des plus puissauts et des plus hardis eutre les chess protestants ; désormais il n'y avait plus de motifs de le ménager, car sa fortune était dissipée, et son influence avait cessé d'être redoutable. Catherine écrivait à la Mothe qu'il s'était rendu à discrétion, et qu'il avait compté obteuir la vie par des révélations, mais qu'il n'en avait fait aucune d'importante... . J'eusse » voloutiers, ajoutoit-elle dans une autre lettre, fait différer son juge-» ment et exécution jusqu'à l'arrivée du roi, mousienr mon fils : mais l'on n'a pu retarder, craignant qu'il n'advint quelque émotion, tant » le peuple étoit auimé contre lui, pour les grands maux dont il a été » cause 2. » Dans le vrai, elle voulait qu'il mourût, pour avoir répaudu saus le vouloir, quatorze ans auparavant, le saug de son mari. Ce n'est pas qu'elle eut jamais en beaucoup d'affection pour Henri II, ou de sujet de le regretter; mais elle voulait qu'un homme ne pût être considéré comme innocent, après avoir, même par accident, causé la mort d'un roi. Montgommery fut traduit devant le parlement de Paris comme complice de cette conspiration de Coligny contre la vie de Charles IX, qui avait été déjouée par la Saint-Barthélemy. Sur cette absurde accusation, il fut mis à la question, condamné à mort, et il eut la tête trauchée, le 26 juin, sur la place de Grève. La reine voulut être présente à l'exécution 5.

« Je requiers deux choses de vous, dit Montgommery au peuple,

Additions à Casteinau, t. III, p. 417. - 2 Ibid., p. 414 et 417.

<sup>\*</sup> L'Étoile, Journal de Henri III, p. 99. — De Thou, l. LVIII, p. 67. — La Poplinière, l. XXXVIII, f. 227.

. avant de poser la tête snr le billot : l'une, de faire savoir à mes

enfants, qui ont été ici déclarés roturiers, que s'ils n'ont la vertu
 des nobles pour s'en relever, le consens à l'arrêt; l'autre point, plus

· important, dont je vous conjure sur la révérence qu'on doit aux

paroles d'un mourant, c'est que, quand on vous demandera ponrquoi

paroies d'un mourant, c'est que, quand on vous demandera ponrquoi
 on a tranché la tête à Montgommery, vons n'alléguiez ni ses guerres,

· ni ses armes, ni tant d'enseignes arborées, mentionuées en mon

arrêt, qui seroient louauges frivoles aux hommes de vanité; mais
 faites-moi compagnon en cause et en mort de tant de simples per-

sonnes selon le monde, vieux, jeunes et panvres femmelettes, qui

· en cette même place ont endnre les seux et les conteaux. — Puis,

· en allant an poteau, il dit adien à l'ervaques, derrière lequel j'étois

en croupe, dit d'Aubigné; il pria le bourreau de ne le bander point,
 et d'nne longue et diserte prière il changea les œurs de plusieurs

• qui avoient courn à sa mort ponr y prendre plaisir 1. »

Bientôt cependant la France apprit que son nouvean roi ne tarderait pas à arriver. Au moment où Henri III recut à Cracovie la nouvelle de la mort de son frère, ses plus sages conseillers fraucais lui représentèrent a, qu'il ne ponrrait, sans onbli de sa dignité, pent-être sans déshonneur, abandonner étourdiment cette couronne de la Pologne, qui lui avait été déférée d'une manière si gloricuse par le choix de toute une nation : qu'il lui suffisait de se concerter avec le sénat de Pologne, car celui-ci accepterait sans doute avec empressement des ponvoirs nouveaux ; il ne s'agissait que de lui faire agréer un lientenant, avec lequel ce sénat partagerait les fonctions royales, pendant nue absence qu'ou n'annoncerait point comme sans terme ; qu'ensuite, il ne serait probablement pas difficile de faire passer la conronne de Pologne à son frère le duc d'Alencon; que par cette substitution la pnissance de la royale maison de France serait angmentée, en même temps qu'il se délivrerait dans son royaume héréditaire, d'un prince inquiet et brouillon qui lui causerait souvent de l'inquiétude. Des troubles venaient d'éclater dans la Moldavie et la Valachie : ils menacaient de compromettre la Pologne avec l'empire ture, et ce n'était pas en présence de tels dangers qu'un roi ambitieux de gloire pouvait abandonner le penple qui s'était confié à son courage comme à sa loyanté, Mais Heuri III, qui n'avait pas encore accompli vingt-trois ans, ne

<sup>1</sup> D'Aubigné, l. II, c. 8, p. 131.

<sup>2</sup> C'étaient Bellièvre, ambassadeur de France, Souvré, et Pibrac.

montrait de désirs que ponr les plaisirs les plus licencienx et les nomnes les plus fatiles. Il était déjà enanyé de la Pologne, et des devoirs que la royanté lni imposait au milien d'une nation chevaleresque. Il ne demandait qu'à terminer son exil, à revoir la France, et à dire adieu pour jamais anx forêts des Sarmates. Le conseiller qu'il écontait alors de préférence à tons les antres était René de Villequier, qui n'avait gagné sa confiance qu'en flattant tons ses penchants et servant toutes ses fantaisies. Villeggier lui perspada d'abandonner la Pologne à l'instant même, sans consulter aucune des autorités nationales, sans pourvoir an gonvernement du pays qui s'était donné à lui, sans mettre même un seul Polonais dans sa confidence. L'ambassadent de France. Pomponne de Bellièvre, annoucant an sénat que ses ponvoirs étaient terminés par la mort de Charles IX, partit précipitamment de Cracovie. Son vrai motif était de préparer des relais sur toute la ronte pour Henri III. Pnis, le 18 juin, cinq jonrs senlement après avoir reen la nouvelle de la mort de son frère, le roi de Pologne, après s'être couché en présence de ses courtisans polonais, et avoir feint de dormir, s'évada anssitôt qu'il les entendit sortir de la chambre, et, profitant de ce que le château de Cracovie était bâti sur les murs, se fit onvrir sans bruit la porte qui donnait sur la campagne, fit un quart de lieue à pied, par une nnit obscure, ponr gagner nne petite chapelle où ses chevaux l'attendaient, et de là partit au galop, n'ayant avec lui que Miron, son médecin. Sonvré. Larchant et du Halde : il ne rencontra point le guide qui devait l'attendre avec Chemerault ; il se perdit dans la forêt ; mais avant découvert la cabane d'un charbonnier, il le contraignit à monter en croupe d'un de ses gens, et s'enfuvant avec aniant de crainte qu'un criminel qui échappe à ses juges, il cournt tonte la nuit, fit vingt lienes de chemin, et arriva enfin an matin à Plezin, ville frontière de la Moravie. An reste, ce n'était pas sans raison qu'il redoutait le conrroux des Polonais; sa fuite ne fut pas plus tôt divalquée, que de tontes parts les officiers de la couronne, les gentilshommes, les paysans même se mirent à sa poursuite. Ces derniers, armés de pienx et de faux, faisaient la garde sur tontes les routes. Il était trop tard, Henri s'était déià mis en sûreté; mais plusieurs de ses courtisans qui, instruits de sa fnite, s'étaient aussi échappés dans la nuit, moins lestes que lni, furent ramenés prisonniers à Varsovie 1.

l Relation de Souvré dans Matthieu. Histoire du règne de Henri III, 1. VII, p. 390; et notes à Cheverny, t. L, p. 265. — Il paralt que Henri emporta pour

Une fois échappé du trône et hors du royaume, Henri III ne se crut plus obligé de se presser. Il mit onze jours à traverser l'Autriche et deux meis à traverser l'Italie, se complaisant aux fêtes que lui donnèrent sur son passage l'empereur Maximilien II, la république de Venise, et les petits dues de Lombardie ; admirant les décorations, les habits, la pompe qu'ou étalait à ses veux; et tandis que tour à tour Maximilien et le doge de Venise l'exortaient à rétablir et conserver la paix dans sou revaume par la tolérance, il donnait toute son attention gux processions, aux danses de théâtre et aux toilettes, seules observations qu'il eut recueillies dans ses voyages, seules institutions qu'il se proposat de rapporter en France. C'était le 17 juillet qu'il avait fait son entrée à Venise : ce fut le 24 août qu'il la fit à Turin. Sa tante Marguerite, duchesse de Savoie, l'y reçut avec affection : nou-seulement elle l'exborta, comme tous les souverains qu'il avait déià rencontrès, à rendre la paix à la France, elle lui en offrit les movens, en lui présentant le maréchal Damville, chef du parti des politiques, qui désirait vivement se récoucilier avec le roi. Danville avait snivi le conseil de Catherine en venant au-devant de Heuri jusqu'à Turin, mais il avait eu soin de se muuir d'un sauf-conduit du monarque, et il n'avait pas quitté le Lauguedoc sans pourvoir à ce que son autorité s'y maintint pendant son absence 1.

Le roi fit fort bon accueil su maréchal Damville; il lui donna même des lettres d'ivestiture du marçuist de Saloese, anquel le maison de Montmorency avait quelques prétentions héréditaires, mais il se dispusa de traiter des affaires de France Jusqu'à ce qu'il et confrè avec as mère. Celle-ci iui avait d'èje envoyé Cheveroy pour lui rendrecompte de l'état de la France, et l'initier dans ses projets; il parait qu'elle de pressa de profiter des circonsfances pour érezare in amison de Montmo-rency dont elle avait toujours été jalouse. Il ue s'agiessit plus que d'arrêter Damville; son frère alné était déjà captif, tandis que les deux autres étaient en cuil. La prefonde dissimulation du roi donnait an maréchal des sonpeons, mais il est probable que Henri fit quelques on-vetures au duce de Savoie, saus Tassentiment daque Damville ne pou-

trois cent mille écus de pierreries de la couronne. — De Thou, I. LVIII, p. 56, 57. — Davila, I. VI, p. 301. — La Poplinière, I. XXXIX, f. 282 — D'Aubigné, I. II, c. 9, p. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Thou, l. LVIII. p. 62 et 98. — Hist. de Longuedoc, l. XL. p. 353. — Additions aux Mém. de Castelnau, t. II, p. 452. — Davila, l. VI, p. 302.

vait pas être arrêté sur ses terres. Philibert Emmanuel ne roulut point se rendre complice de cette trahison : nou-sealement il averiti son hôte du danger qu'il conrait, illui donna une escorte qui le reconduisit jusqu'à Nice, où Damville s'embarqua ponr le Languedoc <sup>1</sup>.

Le due de Savoie avait cependant des motifs de méuager le nouveau roi, car alors même il traitait avec lui pour obtenir la restitution des dernières places que la France eut gardées au delà des monts. C'étaient Piguerol, la Péronse et Savillan, que Catherine s'était fait livrer par le traité du 8 août 1562, en échange de quatre antres plus importantes qu'elle rendait à la maison de Savoie. Nons avons eu occasion de l'observer plusieurs fois, les prétentions de la France contre la Savoie n'avaient aueune espèce de fondement en justice. L'abns de la force était le seul titre de l'usurpation de François I", ppis des garanties réservées par le traité de Catean-Cambraisis en 1559, et de celles données en échange par le traité de Blois en 1562. Cette longue usurpation devait cesser sitôt que lo gouvernement français ne mépriserait pas toute bonne foi : il est vrai que l'avéuement de Henri III à la couronne u'était point le commencement d'une époque de loyanté. S'il céda anx instauces de sa tante Marguerite, pent-être fut-ce seulement par faiblesse, et fante de savoir résister aux importunités; pent-être fut-ee par économie d'argent et de troupes, les garnisons qu'il devait entretenir en Piémont lui paraissant pouvoir être employées plus utilement en France pour la gnerre civile. Le but primitif que s'était proposé François I", ainsi que Henri II, de se réserver par le Piémont une entrée tonjours ouverte en Italie, devait nécessairement être abandonnée, ear la France ue se sentait pas en état de songer de longtemps à des guerres étrangères. Cependant les considérations de justice et de droit avaient moins d'influence encore sur les sujets que sur le mouarque. Les Français ue pardonnèrent point à Henri d'avoir livré des forteresses qu'il tenait, à quelque titre que ce fût; ils lui reprochèrent l'abandon de Pignerol, la Péronse et Savillan, comme l'acte d'une hontense faiblesse. Louis de Gonzaga, due de Nevers. à la garde duquel ces places avaient été confiées, comme dépendances du marquisat de Saluces dont il était gouvernenr, adressa au roi un long mémoire pour s'opposer à leur restitution; forcé de céder, il fit



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. de Languedoc, I. XL, p. 333. — Mém. de Cheverny, t. L, p. 10t. — M. de Bouillon, t. XLVIII, p. 64; et notes, p. 371. — De Thou, l. LVIII, p. 99.

encore curegistrer sa protestation au parlement de Grenoble; mais Henri III ne se laissa point ébranler, et envoya sou frère naturel, le bhtard d'Augonième, en Piémont, pour cousigner ces trois places au duc de Savoie: ce qui se fit le 14 décembre. Philibert Emmanuel qui avait été au-derant de Henri III josqu'à Venise, et qui l'accompagna jusqu'à Lyon, en fut rappelé tout à coup par la nouvelle de la maisdie et de la mort de sa femme Marguerite de Prauce, survenue à Turin le 14 septembre ?

Ce fut le 5 septembre que Henri III arriva par la Savoie au pont de Beauvoisin, fonditre de ses États; sa mére l'attendait à Bougni, quelques lieues au delà. Mais elle avait envoyé le duc d'Alençon et le roi de Navarre le complimenter sur l'extrême frontière. Henri III fat no accoeil amical à son frère et à son beau-frère, il leur détara qu'ils étaient libres : la reine mêre le leur avait aussi déclaré depais long-temps; cependant elle avait sond de les tenit rologiors entourés de surveillante, et s'ils avaient essayé de faire nuage de la liberté qui leur était rendue, ils avarient beinoté teproué combise nelle était illusoire?

Henri III témoigna à sa mère beaucoup d'affection, et lui promit la plus entière déférence : il fit avec elle et sa cour son entrée à Lyon le 6 septembre : le lendemain ils furent en conférence intime sur la politique qu'il convenait de spivre : Cheverny fut d'abord seul admis en tiers entre eux , puis ensuite le cardinal de Bourbon et le duc de Montpensier 3. Catherine et son fils étaient tous deux trop dissimulés pour admettre un plus grand nombre de gens dans leur confidence. Il est même assez probable que le cardinal et le duc ne furent introduits dans le cabinet que pour la forme, et que le secret intime de Catherine demeura entre son fils et elle; il ne put se révéler que par les actions subséquentes du monarque. De Thou racoute cepeudant qu'il se tint un conseil pour délibérer sur les négociations de paix entreprises avec les protestants ; que le roi et la reine mère y admirent le cadinal de Lorraine, le duc de Guise avec tous les princes de sa maison, le duc de Nemours, le bâtard d'Angoulème, le maréchal de Retz, plusieurs seigneurs et maréchaux de France, et plusieurs hommes de robe. De

SENDIEGA NA POTOS BONDA

De Thou, I. LVIII. p. 100, et t. LIX. p. 116-118.—Guichenon. Hist. de Savoie,
 II. p. 264 et 274 — Davita, t. VI, p. 302. — Traités de Paix, t. II, p. 542.

Lettres de Catherine à la Mothe.—Add. à Castelnau, t. III, p. 429.—De Thou, l. LVIII, p. 400. — Davita, l. VI, p. 502.

Mem. de Cheverny, t. L, p. 104.

Thou, plus occupé de copier les historiens de l'autiquité que de repréaenter les mœurs de sou siècle, résume tontes les délibérations de ce conseil dans deux discours qu'il met dans la beuche, l'un de Paul de Foix , l'autre de Reué de Villequier. Le premier était uu des jurisconsultes les plus célèbres du siècle ; il fut tour à tour conseiller au parlement, embassadeur et archéveque de Toulouse. Le second avait été mis auprès de Heuri III par Catherine, à la mort de Caruavalet sou gouverueur, et des lors il avait pris à tâche de flatter tous les gouts et tous les vices du priuce. Le discours de Paul de Foix , ou celui que l'historien a fait pour lui , n'est qu'une amplification de collège sur les maiheurs de la guerre et surtout de la guerre civile, sur l'impossibilité d'eu recueillir aucun avantage ; le discours de Villequier, qui u'est probablemeut pas plus authentique, se résumait par ces mots : « Faire la » paix avec des hérétiques, et les reconuoltre pour des sujets fidèles, » qui est la forme cousacrée de tous les édits, qu'est-ce autre chose » sinou déclarer la guerre à Dieu même qu'ils attaquent, et taxer » hautement de rébelliou tous ceux qui jusqu'ici ont sacrifié leurs biens » et leurs vies pour souleuir une si juste guerre. » Ces seutiments étaient ceux de Henri III, qui se rappelait, comme de ses seuls jours glorieux, ses victoires dans les guerres civiles, et le roi aunonca sa résolution de ue point faire de concession aux protestants à.

Le roi veuait déjà de douver un autre avantage à Villequier; il avait déjà deux hommes dont celin-i était jaioux, et qui avaieut en moment quelque influence sur loi: l'un était du Farr de Pibrac, qu'on estimait comme un homme de lettre et uu bon juriscousulte; l'autre, Saint-Lari de Bellegarde, qui avait servi avec quelque distinctiou en Piémout. Pibrac avait suivi Henri III en Pologne, il y avait été le plus sage de ses conseillers, et i] avait mauqué do périr dans as foite, demeuré quiuce heures dans un marsis avec de l'eau jusqu'aux épaules; Bellegarde avait été au-devant de Henri Jusqu'à Veuise : tous deux passient pour lui avoir conseille la tolérance, et l'avoir pressé of rétablir la paix. Le roi, malgré les recommandatious de sa mère, deura le bâton de maréchal de Frauce à Bellegarde, et l'envoya commander l'armée qui commander de Bellegarde, et l'envoya commander l'armée qui combattait les huguenots en Dauphiué; mais bieutôt après il lui douns ordre, aiusi qu'à Pibrac, de partir pour la Pologne, avec

De Thou, l. LIX, p. 105, 113. - Davila, l. VI, p. 302.

renne pour son frère le due d'Alençon. Bellegarde, qui comprit bien que ce n'était qu'un exil honorable que lui avaient ménagé ses envieux, arrivé en Piémont, renonça à son ambassade, comme au service de France, et à attacha au due de Savoie '.

Déjà ceux qui approchaient de Henri III, et qui étaient acconrns avec joie à Lyon pour saluer sa rentrée en France, reconnaissaient qu'il ne répondrait pullement à l'idée que la France s'en était formée . d'après les batailles de Jarnac et de Montcontour. A tontes ses habitudes , on ne pouvait méconnaître un homme mon et efféminé; il avait changé tout l'ordre des conseils, il avait prétendu tont réserver à sa senie décision, mais c'était pour échapper à tont contrôle, et s'isoler plus complétement. Il n'admettait anprès de lui que quelques jeunes favoris, brillanta de fignre, d'une toilette recherché, toujours occupés de galanterie, et qu'on commençait à nommer ses mignons; pour tous les autres il était inaccessible. Il se promenait sur la Saône daus un petit batean peint, entouré de rideaux, où il n'admettait que ses familiers les plus intimes, et il y passait ses henres mollement couché, dans une complète indolence. A son diner, sa table était entourée d'nne balustrade, pour que ses conrtisans ne passent pas s'avancer jusqu'à lui. A l'issue de ce repas, il recevait en conrant quelques placets, mais ensuite il se hâtait de s'enfermer de nouveau, de sorte que ni les plus grands de l'État, ni ses gentilshommes, ni personne, ne pouvaient plus l'approcher. Aussi la noblesse qui s'était rendne en foule à Lyon pour le voir, se retirait déià avec dégoût 2.

En décident qu'il continuerait la guerre contre les huguenots et les politiques, Henri III ne semblait point avoir songé à la manière d'en pousser les opérations. Ceax auxquels ill devait coufier ses armées n'étaient plas les mêmes qui s'étaient signalés dans les premières n'étaient plas les mêmes qui s'étaient signalés dans les premières, et il commandait l'armée de Poiton : mais il était dans as soixantes, et il commandait l'armée de Poiton : mais il était dans as soixantes decurièmes année. Tavannes était mort l'année précédente, le 19 luie 1873, comme il était sur le point de se rendre an siège de la Rochelle, qu'il prometait a no rid de termière en un mois . Montloc, qui était un result de la contra de la



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brantôme, Discours 87, t. IV, p. 96. — De Thou, l. LVII1, p. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Thou, l. LVIII, p. 101. — Davila, l. VI, p. 306. — Mém. de Cheverny, t. L, p. 106.

Ibid., Disc. 82, t. III, p. 438. — Notice sur Tavannes, t. XXVI, p. 17. — Hém. de Guill. de Saulx Tavannes, t. XLIX, p. 220.

reuu rendre ses devoirs à Henri III à Lyon, et auquel il donna le baton de marébal de France, était casé par la vicilleac et par ses blessures. Aussi ce guerrier si lougtemps sigualé par son activité et as férocité, lui donna t-i il le conseil d'assoupir toutes les querelles dans son royaume, et d'y maintenir désormais la paix. Montlue n'ayant point roussi à hier goûter ce conseil, se retira no flutien : il avait alors soizante et douze aus, et il mourut trois aus après '. Les deux maréhant de Montmorençer de Cossé étaient tojqous prissoniers; était de leur dignité que Henri III renait de disposer en fareur de Bellegarde et de Montlue. Danvillé était à la tête des cunemis, et Matignon était occupé en Normandie.

Les conseillers de Henri vonlaient l'engager à se rendre sans retard

d'abord à Reims ponr s'y faire saerer, puis à Paris : mais il répondit que les huguenots et les politiques étaient surtout en force dans le Midi ; que Damville, rentré en Languedoe, s'était mis à leur tête, et que c'était d'eux qu'il devait se rapprocher. On erut voir un commencement de vigueur dans eette résolution, comme s'il se disposait à commander lui même l'armée ; mais e'était Avignon seulemeut qu'il désirait voir. parce qu'il espérait trouver dans cette ville papale quelque chose des mœurs et des fêtes de l'Italie. Montbrun, Pierregourde, Rochegude et Saint-Romain, ehefs des huguenots du Dauphiné et du Vivarais, conraieut le pays et occupaient quelques châteaux sur le Rhône. Henri III leur éerivit en leur ordonnant de poscr les armes et de rendre quelques prisonuiers qu'ils avaient faits. . Comment, dit Montbrun, le roi · m'éerit comme roi, et comme si je le devois reconnoltre! Je venx · qu'il sache que ecla seroit bon en temps de paix, et qu'alors je le · reconnoîtrois pour tel; mais en temps de guerre, qu'on a le bras · armé, et qu'on est assis sur la selle, tout le monde est compagnon a. . Heuri III, offensé jusqu'au vif de cette réponse, jura que si Montbrun tombait entre ses mains, il lui ferait voir qu'il u'était pas son compagnon. Il fit attaquer quelques-uus de ses forts que les hugnenots possédaient le long du Rhôue. Le Poussin fut pris, mais les troupes royales furent contraintes de lever le siège de Livron. Le 16 novembre, cependant, le roi s'embarqua sur le Rhône à Lyon, et après s'être arrêté quelques jours à Touruon, il arriva le 25 novembre à Avignon. Il avait alors déjà dissipé tout l'argent que Cheveruy lui avait fait trouver.

<sup>1</sup> Montlue, t. XXVI, p. 95. - De Thou, l. LIX, p. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brantôme, Discours 89, § 4, t. IV, p. 353.

soit sur sa route en Italie, soit à son arrivée. La cour n'avait jamais été dans un tel état de prénurie. « La plupart des pages, dit Pierre de

- l'Étoile, se tronvèrent sans manteaux, étant contraints de les laisser
   en gage pour vivre, par où ils passoient; et sans le trésorier le
- · Comte, qui accommoda la reine de 5,000 francs, il ne lui seroit
- » resté ni dame ni demoiselle 1. »

Le dénûment où se trouvait Henri III ne le détermina point à songer à mettre quelque ordre dans ses finances, ou à faire quelque tentative pour terminer une guerre qui les épuisait toujonrs plus. Il entra, il est vrai, en correspondance avec Damville : mais les lettres qu'il lui adressa inspirèrent an maréchal si pen de confiance, que celuici, quoiqu'il désirât la paix, poussa les hostilités avec un redoublement de vigneur, vint assiéger Saint-Gilles, à cinq lienes d'Avignon, et força cette ville à capituler, le 8 décembre, après avoir effrayé la conr du bruit de son artillerie. Damville présida ensuite à Nimes nne assemblée des religionnaires et des politiques de la province, dans laquelle il prit de nouveau l'engagement de protéger la liberté religieuse, de reconnaître l'autorité du prince de Condé, et de se conformer aux avis qui lui seraient donnés par le conseil de la religion; il le confirma par serment le 12 janvier 1575 3. Tandis que le roi qui avait convoqué les états de Languedoc à Villenenve-lez-Avignon, et qui les présida le 23 décembre, obtint d'enx quelques subsides ponr faire la guerre anx religionnaires 3.

Henri III ne donnait cependant à ces états qu'nne attention distraite; il s'occupait moins encore de la guerre que le dauphin d'Auvergne, avec nue armée de douze à quinze mille hommes, faissit aux huggenots du Dauphiné. Deux choses senlement semblaient le pouvoir réveiller de son assonpissement, les débauches et les cérémonies religieuses. Il vit dans les rues d'Arignon, a ce qu'il semble, pour la première fois, des compagnies de flagellants; des lors il en fit sa grande affaire; il s'e geaggea de même que toute sa cour; tonto la ville se partages entre trois ordres de flagellants, qui prenaient à tâche de l'emporter les nus sur les autres par leurs brillantes processions journalières, par la riguent avec laquelle ils se donnaient la discipline, et pur le sang quo les plus varee laquelle ils se donnaient la discipline, et pur le sang quo les plus

<sup>&#</sup>x27; Journal de Henri III. par Pierre de l'Étoile, p. 106. — De Thou, l. LIX, p. 120. — La Poplinière, l. XXXIX, f. 283. — D'Aubigné, l. II, e. 9, p. 136.

<sup>2</sup> Hist. de Languedoc, l. XL, p. 358.

<sup>\*</sup> Ibid., p. 336.

habites flagellants savaient faire jaillir de lours épasoles. Les blancs étaient œux du roi, les noirs œux de la roine mère, les bleus œux du cardinal d'Armagnac. Le roi de Navarre entra loi-même dans une de ces compagnies; mais il ne fit par là qu'apprêter à rire à Henri III, qui déclara qu'il n'y était point propre, et ne savait pas manier la discipline t.

Davila, le panégyriste des derniers Valois, qui s'attache à trouver les causes cachées de toutes les actions, et qui sempoes sourent des vues profondes la où il n'y avait que légèreté ou vice, assure que la poli, tique entrait pour beaucoup dans cet étalage de dévotion. «Heni fill » étoit détermine, di-til, à continuer la guerre, unais par des entro-

- prises saibles et froides, qui ne changeassent point la balance des
- » partis..... Aussi, tantôt simulant de se livrer à des exercices, dévots
- et spirituels, tantôt decourir après les plaisirs et les délices, il comptoit, par cette appurence d'incurie et de négligence, tromper la saga-
- cité des puissants, leur faire croire qu'il s'était abandonné à l'indo-
- » lence et à la dérotion, et que toutes sea pensées étoient molles et
- efféminées. Par ces artifices il vouloit endormir la vigilance des
   factions, et trouver l'occasion..... quoique lontement et pen à pen,
- d'enlever aux grands leurs charges, leurs partisons, teur crédit, et
- enfin de se débarrasser d'eux. Il n'est point impossible que
- Henri III, persuadé que l'art de régner était l'art de tromper, ait adopté quelque combinaison semblable; mais son naturel l'entralnait aussi, et quand il se plongeait dans les voluptés ou dans la superstition la plus base, il devait bientôt s'y endormir <sup>9</sup>.

Le neuveu roi songeait cependant à se marier. A sen passage à Vienne, Maximilien II lui avait fait proposer sous main d'éponser sa fille Éliabeth, reine de France, et veuve de Charles IX. Henri III no repoussa point cette proposition, mais comme il n'avait pas de godt pour sa belle-seure, il ne fui pas plus 16t hers d'Autriche, qu'it n'y songea plus 3. Catherine lui offit alors use autre Éliabeth; c'était le sour du voi de Sedele, qu'on dissit être d'une grande beauté; la veine mère désirait faire éponser à son fils une princesse qui ne sôt pas da langue française, et ne comôt point le pays pour conserve elle-même un crédit plus entier sur le roi. Celui ci, d'autre part, se sourenait un crédit plus entier sur le roi. Celui ci, d'autre part, se sourenait

Journal de Henri III, de Pissue de l'Étoile, p. 107. → De Thou, t. LAX, p. 123.
 Davila, I. VI, p. 306.

<sup>5</sup> De Thou, l. LVIII, p. 59.

d'aroir va à Nancy une jenne personne peur laquelle il ravit une préference désidée, ¿ c'étai Louise, fille de Niolas de Lorraine, comte de Vaudemont; mais il seutait, sur les représentations de sa mère, qu'il ne devait pas angmenter le orédit déjà exorbitant de la maison de Lorraine, en y choissant une femme, et il consentit à ce que le secrétaire d'État, Claude Pinart, fut envoyé en Saède pour y faire la demande de la princesse ."

Sur ces entrefaites, le cardinal de Lorraine mourat à Avigmon le 26 décembre, à cinque beuers du matin. Il était à peine âgé de quarante six ans, et il passais pour très-isgoureux; mais on assurait qu'il avait gagné la fièrre violente qui l'emporta, aux processions des flagellants, eù il était demeuré longtemps exposé au sercin, le crucifit à la main, les plécâs moitié nase la latète découverte. Commes on meva, l'archerêque de Reims, était auprès de lui, et qu'il l'entendait, durant son transport au cerveus, jarer comme un soldat et invoquer le diable, it dite n'instat.

Je ne vois rive en mon onde pour en désepérer, cur il à toutes ses

- paroles et actious naturelles <sup>1</sup>. On avait répandu le bruit que co cardinal était l'amant de Catherine; non-seulement les hoguenois le croyaient, mais Brantôme et l'Étoile de donnest de actendre. Il étain même temps l'homme d'État anquel, depuis longtemps, elle accordait le plus de confiance. Mais in reine se faisait un point d'honnenr de ne pas gretter un sejett. En se mettant à table ce jour même, elle dit:
- Nous arrons à cette heure la paix, puisque le cardinal de Lorraine
   Tomate de la cardinal de Lorraine
   Tomate de la cardinal de Lorraine
- est mort, qui étoit celui, dit-on, qui l'empéchoit. Ce que je ne pais
   croire, car c'étoit nu grand et sage prélat, auquel la France et nous
- a tous perdons beaucoup. . Mais en derrière, elle ajouta : . Qu'en ce
- jour là étoit mort le plus méchant homme des hommes.
   Puis ayant demandé à boire, comme on lui eut donné son verre,
   elle commenca
- demandé à boire, comme en lui eut donné son verre, « elle commença » à tellement trembler, qu'il lui euida tomber des mains, et elle s'écria :
- Jésns! voilà M. le cardinal de Lorraine que je vois. A plusieurs reprises elle se figura encore le voir, et pendant plus d'un mois elle glosait lamais demeurer soule 5.

Pen d'hommes curent plus d'enuemis, ou furent exposés à des accusations plus injurieuses que le cardinal de Lorraine. Ses vices cependant

De Thou, I. LIX, p. 119. — Mém. de Cheverny, t. L, p. 109. — Davila, I. VI, p. 507.

<sup>2</sup> Journal de Henri III, l'Étoile, p. 108.

<sup>5</sup> Ibid., p. 100. - De Thou, t. LIX, p. 126. - Davils, t. VI, p. 307.

lni étaient communs avec presque tous les membres du acré collége; ses vertas et ses talents, et il en avail, étaient bien à lui. Mais la rivalité entre les Bourbons et les Ginies était constamment métée dans guerres civiles à la Intte des deux religions; et les huguenois comme les politiques, professant de respecter l'autorité royale, et même d'aimer le rol, accussient toujours la maison de Lorraine tontes les fois qu'ils éprouvaient quelque injustice, on qu'ils demandaient la réforme de onelones abas.

La mort du cardinal de Lorraine fut cependant considérée comme tant à la faction des Guise cet ascendant qui pouvait faire craindre à Henri III de 'unir à cur par un marige. II déchara que désornate in éconterait plus que son goût, et qu'il épouserait Louise de Vaudemont. Le secrétaire Pinart fut rappelé brusquement de Suéde, ou îl avait déjà fait sa demnade, en sorte qu'il y laissa un profond ressentiment; et Louis Bérenger du Guast, premier favori du roi, fut dépêché en Lorraine, ainsi que llurault de Cheveruy, pour demander la fille du comte de Vaudemont, et dresser les articles du contrat de marigae'.

(1575.) Henri III ayant passé l'avent à Avignon, et ayant joui dans cette ville pontificale des processions des flagellants, qui, dans cette saison consacrée par l'Église, redoublaient de fervenr, commença à songer à son sacre, qui devait être suivi de son mariage, pais de son entrée à Paris; ces cérémonies, qui l'attendaient, étaient faites ponr lni plaire. Il croyait régner quand il se présentait aux yeux du peuple dans quelque pompe où il jouait un rôle. Il partit le 10 janvier d'Avignon pont Romans; en passant auprès de Livron, que le maréchal de Bellegarde assiégeait encore, il vonlut donner à ses mignons l'occasion de signaler leur bravoure à ses yeux. Cependant l'assaut fut reponssé . les femmes mêmes de Livron insultèrent les favoris du roi, du haut des murs, et leur reprochèrent de n'être redoutables que lorson'ils s'armaient du couteau des assassins. Henri III en ressentit une vive colère ; toutefois , comme il n'espérait plus prendre la place, il licencia son armée, qui lni coûtait des sommes considérables; il aimait mieux les réserver pour enriehir ses favoris, ou pour rendre plus brillantes les pompes do théâtre anxquelles il se préparait a.

Mém. de Cheverny, t. L., p. 441. — De Thou, I. LIX, p. 425, et l. J.X, p. 486.
 Le contrat aux Traités de Paix, t. II, p. 344.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journal de Henri III, p. 111. — De Thou, t. LX, p. 183, 185. — D'Aubigné, l. II, c. 9, p. 134.

En quittant le Dauphiné, le roi s'arança rapidement avec sa com rerise nord de la Françe; la arrixe la el 1 firrier à feims; le dimanche 13, il y fut sacré par le cardinal de Gnise, remplaçant son frère, le cardinal de Lorraine, qui venait de nourir. Le 14, sen contrat de mariage fut signé, et le 15, jour de miardi gras, il fut marie à Louise de Vandemont. Aux deux solennités de jon sacre et de son mariage, le roi fut compé toute la journée à sjuster les piercriers on les habits qu'il dérait porter, ainsi que sa nouvelle épouse; et ces futiles occapations retarraines et le compétant le les cérémonies, que dans toutes deux la messe, malgré l'ordonnance de l'Église, ne put être dite que le soir, et que, pour avoir plus vite acheré, on supprima le Te Deum du sacre 1. Le jesti, y l'a freire, d'ui l'Étoire, le roi ayant avisé François de Luxembourg.

- de la maison de Brienue, venu à son sacre et mariage, et sachant
   qu'il avoit prétendu épouser la reine sa femme, lui dit: Mon consin,
- » j'ai épousé votre maltresse; mais je veux en contre-échange que vous
- j ai epouse votre mattresse; mais je veux en contre-ecnange que vous
   épousiez la mienne; entendant la Chateannenf, qui avoit été sa fa-
- vorite avant qu'il fût roi et marié. Et ce n'était pas seulement une grossière plaisanterie qu'il adressait à son courtisan, il ne lui doune que trois jours perpenter à ce mariage, anquel Luxembourg aurait été contraint, s'il n'avait pas trouvé moyen de s'échapper de la cour sor un cheval rainde.

An lien de faire lui-même la neuvaine de Saint-Marcoul, à laquelle on attribuait l'efficacité de conférer au roi le pouvoir miraculeux de guérir les écrouelles, Henri III la fit faire par son auménier; lui-même il partit pour Paris, où il fit son entret le 27 février. « Dès lors, dit l'Étoile, on le vit tous les jours, le loug du cartme, par les paroisses

- et églises de Paris l'une après l'antre, ouïr le sermon, la messe, et
   cependant s'enquérir de tous moyens de faire argent, en toute sorte
- cependant s'enquérir de tous moyens de faire argent, en toute sorte
   que les ingénieux peuvent ponrpenser 3.- Un des premiers dont il s'a-
- vias, fut de mettre en gage, pour une grosse somme d'argent, les reliques les plus précieuses de la couronne de France. En effet, le bruit se répandit tout à com pue dans la noit du 90 mai la vraie croit a varié tété dérobée du trésor de la Sainte-Clapelle, au palais. Bientôt le peuple accusa d'une voix nannime on Henri III, ou sa mère, d'avoir fait le coup. Le prente, d'it l'Étolie, avoit celloci tate to horreur et manvaise
  - De Thou, l. LX, p. 187.
    Journal de Henri III, p. 113.

5 Ibid., p. 114.

réputation, que tout ce qui arrivoit de malencentre lui étoit imputé,
 et disoit-on qu'elle ne faisoit jamais de bien que quand elle pensoit

 et disont-on quelle ne laisoit jamais de bien que quand elle penasite o mal faire. Pour apaiser la clameur populaire, Henri III exposa, le 45 avril de l'année suivante, un nonvesu fragment de la vraie croix, à l'adoration des fidèles <sup>4</sup>.

Le duc d'Anjou, ce vainqueur de Jarnac et de Montcontour, dont on s'était plu à faire un héros, était à peine rentré depuis six mois en France, que déjà il était devenn comme roi l'objet du mépris naiversei. Il descendit plus bas encore, à mesure qu'on le connnt davantage, à mesure que ses vices, qu'on rongissait de désigner clairement, forent mieux constatés. Cette infamie dont le gouvernement se couvrait, contribnait cependant à la désorganisation rapide de la société. Non-seulement la France ne sentait plus le ponvoir royal, elle avait honte de le reconnaître, elle voulait se sonstraire à tant d'humiliation ; mais partagée en factions ennemies, ses efforts tendaient seulement à dissoudre le lien social, et non à en reformer un nonveau. Les protestants étaient bien loin du temps où ils comptaient dans leurs rangs la majorité des membres de la poblesse et des bourgeois des grandes villes, où ils espéraient de convertir tout le royanme, et où ils auraient pu, par la réforme religieuse, arriver à la réforme politique. Les guerres sanguinaires, qui depuis quinze ans se succédaient presque sans interruption. en avaient moissonné le plus grand nombre, même avant que quarante mille d'entre enx eussent été égorgés en pleine paix. Une partie des survivants s'étaient ruinés en combattant si longtemps à leurs frais. L'enthonsiasme, qui n'est ardent que dans sa première nonveauté, s'était éteint chez plusienrs. La plupart hésitaient à se compromettre, sachant qu'ils ne basardaient pas seulement leur personne et leur fortune, mais encore l'honneur de leurs femmes, et le sang de leurs jeunes enfants, Le fanatisme des catholiques avait été proissant, comme celui des protestants diminnait. Ils n'étaient plus sons l'influence de ce clergé, indolent, voluptueux, Ignorant, contre lequel Luther et Calvin s'étaient déchainés. Pendant tont le dernier demi-siècle, on avait vu entrer dans l'Église, et surtout dans les ordres mendiants, de ces bommes ardents, doués ne toute l'éloquence de la passion, de tout l'acharnement de l'esprit de secte, qui s'étaient persuadés qu'ils étaient appelés à venger Dien. Ils avaient appris à soulever la populace, et à lui communiquer

<sup>&#</sup>x27; Journal de Henri III, p. 115 et 132.

ect àpre deir de détruire les hérétiques, qui dans leur œur usurpait les noms de justice et de charité. La raison opposée à la passion a bien peu de puissauce pour entraluer le peuple; assai désormais tonte la vie, tont le mouvement, toutes les chances de progrès, étaient du côté du fanatisme cathelique.

On avait vn, il est vrai , surgir en même temps en France une faction nouvelle, qui avait adopté pour elle-même le nom de politique, et elle avait fait alliance avec les huguenots; mais il ne fallait point voir dans la ligne suivie par ce parti une preuve des progrès de la modération. Sans doute le nombre des catholiques qui s'étaient fait nne idée plus saine de la religion, était très-grand ; mais ceux-là, parmi lesquels on avait distingué le chaucelier de l'Hospital , mort depuis deux ans, et le premier président, Christophe de Thou, se contentaient de penser avec liberté, et ils n'agissaient pas; hommes sages et calmes, ils auraient voulu que le roi, sans acception de religion, étendit sur tous sa tolérance; qu'il sougeat à l'indépendance de la France, à sa gloire an dehors, et non au triomphe des dogmes ou de la discipline de l'Église. Ils ouvraient quelquefois dans les conseils des avis modérés. mais ils obéissaient ensuite aux gens violents, et ne se séparaient point de l'autorité royale. Le parti armé des catholiques politiques ne se composait au contraire que de gens diriges par leur seul intérêt personnel, d'ennemis de la reine Catherine on des Italiens dont elle s'entourait, jaloux des Guise, de courtisans alarmés pour leur propre fortane on leur dignité. Henri de Montmorency, maréchal de Damville, était leur chef; il était aussi le type de leur parti. Il n'était pas seulement catholique, il était persécuteur ; il avait souvent trempé ses mains dans le sang huguenot, et il était prêt à le faire encore. De ses trois frères, il est vrai, l'ainé penchait eu secret pour la réforme, les denx cadets étaient ouvertement huguenots; aussi la famille entière avait été en butte à la haine de la cour et des prêtres ; elle aurait péri à la Saint-Barthélemy, si on avait pu l'envelopper tout entière dans le massacre. Montmoreucy était scrété; Thoré et Mérn étaient en fuite; un successeur dans le gouvernement de Languedoc était donné à Damville ; tons les efforts de celui-ci, ponr se réconcilier avec le roi à Turin, avaient été repoussés ; c'était par force, et bieu malgré lni, qu'il avait enfin pris les armes contre la cour 1.



De Thou, I. LIX, p. 121, et l. LX, p. 186.

La promesse de l'appai d'un prince du sang contribus cependant anssì à vaincre les irrésolutions de Damville; la révolte lui parsissati moins panissable lorsqu'elle se convrait des d'apeaux des Bourbons. Le prince de Condé écrivait de Strasbourg aux églises protestantes, qu'il soccapait de leur amencer de paissants renforts d'Allemagne. Il y levait en effet des troupes; et l'électeur palatin, qui avait embrassé la réforme de Calvin, le secondait de tout son pouvoir. Mai 'inn ct l'autre rétaitent pas assex riches pour mettre à leurs frais anne armée sur pied ; ils demandèrent donc des subsides aux églises, qui étaient elles-mêmes bien mail en état den donner !

Les députés du prince de Condé furent introduits à l'assemblée des religionnaires que Damville avait fait convoquer à Nimes, an mois de Janvier 1575; leurs propositions furent débattues, et enfin le traité d'union et confédération entre le prince de Condé, le maréchal Damville et les églises protestantes, fut signé et publié dans cette ville le 10 février 1575. Damville inra publiquement, comme chef et général des catholiques et religionnaires unis dans le midi : 1° de les protéger les nos les autres de tontes ses forces, ainsi que lenrs adhérents, sous l'autorité du prince de Condé qu'il reconnaissait pour chef suprême ; d'empêcher qu'il fût fait aneun préjudice aux uns ou aux autres; de poursuivre enfin la délivrance du duc d'Alencon, dn roi de Navarre, et des officiers de la couronne détenns injustement ; 2° de ne conclure ni paix ni trêve sans l'avis et le consentement des religionnaires et des catholiques nuis ; 3º d'accepter le conseil mi-parti des deux religions , qui lui serait donné par l'assemblée, ponr l'administration de la instice, de la police et des finances; 4º enfin, de ne rien faire an préindice des règlements dressés par l'assemblée 2.

Les plus zélés entre les religionnaires ne voyaient pas cette alliance avec plaist; il as défaient de tout le parti des potitiques, et ils annonçaient qu'ils sersient sacrifiés par lui à la première occasion. S. Cependant l'union formait désormais un corps redoutable et en êtat de tenir tête à la puissance royale; aussis, sons suspendre ses opérations mili-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Poplinière, l. XXXVIII, f. 228, 231. et l. XXXIX, f. 261. — Davila, l. VI, p. 509.
<sup>2</sup> L'acte lui-même, en onze pages in-folio, est inséré dans la Poplinière, l. XXXIX,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'acte lui-même, en onze pages in-folio, est inséré dans la Poplinière, I. XXXIX, f. 262-268, et dans les preuves de l'Hist. de Languedoe, p. 241. — D'Aubigné, l. II, e. 15, p. 175. — Hist. de Languedoe, l. XL, p. 539.

Foyez une discussion sur cette alliance entre la Noue, qui la proposait, et Mornay, qui la repoussait, dans Amirault, Vie de la Noue, p. 102.

taires, jugea-t-elle convenable d'envoyer des députés au roi pour lui exposer ses demandes. Damville dès le mois de jauvier s'était rendu maître d'Aigues-Mortes, puis de Baillargues, de Vocance, d'Audance et eufin d'Alais. Toujours catholique, il était alors à la tête des religionnaires, tandis que son adversaire le duc d'Uzès, toujours protestaut, était à la tête des catholiques. Dans le même temps on voyait aussi Jean de Saint-Chaumont sieur de Saint-Romain, qui avait abjuré la foi catholique après avoir été dix ans archevèque d'Aix, couduire, comme leur capitaine, les protestants du bas Languedoc; et le vicomte de Joycuse, qui avait aussi possédé dix ans l'évêché d'Aleth, commander l'armée catholique du haut Languedoc 1. C'était dans cette partie de la province que la guerre se faisait avec le plus de férocité. Le 25 août de l'année précédeute les protestauts avaient surpris Castres ; ils avaient pillé cette ville, ils y avaient égorgé plus de deux ceuts catholiques qui ne se défendaient pas ; et ils avaient ramené à leur église plus de trois cents huguenots, qui avaient abjuré deux ans auparavant, par terreur de la Saiut-Barthélemy a. Mais Joyeuse ayaut éveillé le fanatisme des habitauts de Toulouse et obtenu d'eux des subsides considérables, exercait de terribles représailles dans le haut Languedoc, où il prit jusqu'à viugt-sept villes ou villages fortifiés, dont il fit passer tous les habitants au fil de l'épéo 3.

Pendaut ces combats, des députés du prince de Coudé, du marébal Danville, et des églises de la Rochelle, de Languedoc, de Guienne, Provence et Dauphiué, s'étaient réunis à Bâle en Suisse, et lis y araient rédigé de concert une requête à adresser au roi. A prés avoir récapitule des divers traités surreus au sujet de la religion et leurs diverses violations, ils expossient leurs demandes ; celles-ci, distribuées en quatre-vingt-treize fort longs articles, se réduissient cepedant à mettre le deux religions, catholique et rédormée, sur un pied de complète égilité, et à interdire toute autre croyance sous les peines les plus sèrères. Une députation fut cessite cavorée au roi, pour lui présenter cette requête; elle fut introduite auprès de lui et de la reine mère le 8 avril; Beauvoir la Nocle et d'Arènes portèrent la parole, et lie exprimèrent tous deux Tardent désir que leurs commettunts ressentaient pour la paix. Mais

Hist. de Languedoc, l. XL, p. 340.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Poplinière, l. XXXVIII, f. 243, v. — De Thou, l. LVtii, p. 71. — Hist. de Languedoc, l. XL, p. 352.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hist. de Languedoc, l. XL, p. 342.

lorsque Henri III eut pris connaissance des articles qu'ils lai avaient présentés, il les leur rendit en leur disant qu'il les tronvait fort étranges, et s'ébahassi comment ils les avaientos démander. Les députés ayant en encore quelques conférences, repartireut au mois de mais, donnant à entendre qu'ils demanderaient à leurs commettants des pouvoirs plus étendus <sup>1</sup>.

Une espérance nonvelle avait engagé le roi à rompre ces négociationa; Damville avait été surpris à la fiu d'avril, à Montpellier, par une violente maladie qui le contraignit à suspendre toutes ses opérations, et à licencier son armée. Il ent lieu de croire qu'elle fut ou causée ou aggravée par le poison. En effet, Catherine avait donné commission au colonel Ornano et an capitaine Girardou de se défaire de lui. Brantôme assure qu'il était lui-même auprès du roi , lorsque Henri III reçut la nouvelle que Damville avait été empoisonné, et qu'il était mort. « Le » roi, dit-il, ne s'en émeut antrement, et ne montra le visage plus p joyeux ni fâché, sinon qu'il envoya le courrier à la reiue, et ne lais-» sames à causer avec lui. Le gonvernement du Lauguedoc fut aussitôt a donné à monsieur de Nevers 2. » Le roi cependant ne tenait pas cette nouvelle pour coustante, mais Catherine ne voulut pas la révoquer en doute ; elle crut la maisou de Montmorency perdue saua ressource, et elle jugea le momeut venu de se défaire aussi du maréchal, qu'elle retenait prisonnier. Elle donna ordre aussitôt qu'on le resserrat plus étroitement, et qu'on lui ôtât les serviteurs en qui il avait confiauce, Montmorency comprit bien de quoi le menacait ce changement, et dit à ses geôliers : « Dites à la reine mère que je suis bien averti de ce » qu'elle veut faire de moi ; il ne faut pas tant de façous ; qu'elle » m'envoye seulement l'apothicaire de M. le chancelier, je preudrai ce · qu'il me baillera 5. · Mais Damville avait été seconru promptement, il se guérissait, quoiqu'il demeurât longtemps lauguissant. C'était le 8 inin qu'on avait apporté à la cour la fausse nouvelle de sa mort ; le 16, on apprit non-seulement qu'il n'était pas mort, mais qu'il avait de bonnes chances de guérir, et Catherine fit rendre au maréchal de Montmereucy les serviteurs qu'elle lui avait ôtés.

La guerre s'était railumée en Poitou aussi bien qu'en Languedoc; le

La Popiinière, l. XXXIX, rapporte la requete, £ 271-279, les harangues, £ 279, et le refus du rai. £ 281.

<sup>2</sup> Brantôme, Disc. 62, t. II, p. 436,

L'Étoile, Journal de Henri III, p. 117. - De Thou, l. LXI, p. 219.

duc de Montpensier qui commandait l'armée royale arait une grande supériorité de forces ant les hugnenots; cenx-ci ne pouvaient pas même tenie la campagne; aussi s'appliqua-t-il à leur enlever ce qu'il leur restait de places fortes. Dans l'automne précédent il leur arait pris Fontenay d'assant; puis il avait mis au commencement d'octobre le sière devant Lusignau. Cette place se rendit le 28 januier après ane vaillante résistance. Montpensier en fit raser le château, qui passait pour une des merveilles du moyen àge, et la tour de Mellusine, - la plus soble déceration, dit Brantôme, et la plus vieille de toute la France; et

- décoration, dit Brantôme, et la plus vieille de tonte la France; et
   bâtie par une dame des plus nobles en lignée, en vertu, en esprit,
- » en magnificence et en tout, qui fût de son temps t. »

Les huguenols des provinces du centre recurent cependant quelque assistance des mains des mécontents qui professaient toujours la religion catholique. D'une part le jeune Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Tnrenne, qui avait engagé le duc d'Alençon, auquel il était attaché, a entrer en correspondance avec la None, lorsou'il vit la faiblesse de son maître, le supplice de la Mole et de Cocconas, et le danger qu'il courait lui-même, s'évada de la cour, se retira en Auvergne, et il commenca d'y faire la guerre aux royalistes. Plus tard il fut appelé à Montauban, peur défendre les religionnaires, sur les confins de la Guienne et du haut Languedoc, contre le vicomte de Joyeuse. Ce fut alors que, touché des vertus de ceux à qui il était associé, éclairé par ses réflexions, après un combat entre l'ambition et la conscience, il abundonna l'église catholique ponr faire profession de la réforme, quoiqu'il sût bien qu'il perdait ainsi et l'amitié du duc d'Alencon son protecteur, et tonte chance d'avancement à la cour. Il abandonna en même temps les plaisirs licencieux auxquels il avait été inltié, et l'habitude de jurer, commune à tous les courtisans des Valois. Bientôt il prit rang parmi les chess les plus estimés du parti huguenot a.

Un autre chef des catholiques politiques de Poiton était d'un caractère bien différent. Cétait Jean la Haie, lieutenant général du Poitou, homme de peu de naissance, et dont la carrière était plus brillante qu'il n'aurait du l'attendre; mais il était brave, intrigant, ambitienz,

Bruntôme, Disc. 81, t. HI, p. 509. — De Thou, l. LIX. p. 126-132. — La Poplinière, l. XXXIX, f. 234. — D'Aubigné, l. II, c. 10, p. 138. — l'Étoile, Journal de Henri III, p. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mém. du vicomte de Turenne, depuis duc de Bouillon, t. XLVIII, p. 67, 89, 94. — D'Aubigné, l. II, c. 45, p. 463.

sans principes; il avait le premier essayé de réunir les catboliques et les protestants sons le nom du bien public; il s'était fait l'intermédiaire entre la None et le duc d'Alençon; il avait promis de lenr livrer Poitiers, Fontenay et Parthenay, et il lia en effet dans ces diverses villes des intrignes dans ce but; mais en même temps il les avoua à la reine mère, et l'assura que dans tontes ces entreprises son objet était seulement de gagner la confiance des protestants, et de couvrir une conspiration pour surprendre la Rocbelle. Il s'annonçait aux denx partis comme un bomme double, et il est probable qu'il comptait, après le succès, se vendre à celui des denx qui le payerait le mieux. Sa première tentative pour surprendre Poitiers avait échoué, et lui avait été pardonnée par Catherine; mais quand il en fit une seconde au mois de jnillet 1575, qui échoua également, elle fut punie par le supplice des conspirateurs. Alors la Haie fut attaqué dans son châtean, malgré la protection de la reine, dont il prétendait se convrir, il y fut tué, et son corps conpé en quartiers fnt attaché anx diverses portes de Poitiers 1.

La None dirigeait tous les haguenots du Poiton; mais malgré as rigilance, pendant qu'il était doigné de la Rochelle, un capitaine de l'armée rosple effectus, le 2 septembre, une descenie dans l'île de Ré. La perte de cette lle anarit bientôt entralné celle de la ville, qui n'en est qu'à deux lieues, et que les bugeonets regardaient comme la cita delle daparti. Les Rochelois choisirent pour reconquérir l'île à laquelle tenait leur s'artet, la Poplinière, l'historien des guerres civiles; dans l'armée de celui-ci, à ce qu'il nous apprend lui-même, les résolutions se premient à la majorité des roix : cependant il debarqua dans l'île vingtante leures sentiement après les cambiloques, il les attaqua, les défit, les força à la retraite, et livra su pillage les maisons des habitants qui les avaient appelés a.

En Provence, les deux partis se distignaient par les noms de carciates et de rassis. Les premiers, conduits par Ponterer, le finantique comte de Carces, se reconanissaient à leur longue barbe; ils avaient juré d'exterminer tous les hérétiques de la province; les seconds portient la harbe rase; dans lenra ranges, on voyait avec les protessants, des extiboliques qui ne demandaient que la paix et la tolérance. Les uns et les autres araient pour chef Taddée des Baschi, siener d'Éctoblon,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Poplinière, l. XXX1X, f. 257, 268, 271. — D'Aubigné, t. II, c. 13, p. 157, 158. — De Thou, l. LIX, p. 129, et l. LX, p. 193.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., f. 285 à 289. — De Thou, l. LX, p. 198.

qui remporta plusienrs victoires sur ses adversaires 1. Eu Dauphiné, le brave Louis de Montbrun, après avoir forcé l'armée royale à lever le siège de Livrou, poursuivit ses succès pendant tout le printemps; mais le 9 juillet, dans une attaque imprudente sur de Gordes, entre Die et Crest, il fut grievement blessé et fait prisonnier. Les huguenots désiraient sauver à tout prix ce valeureux capitaine, et ils offrirent en échange contre lui Besme, l'assassin de Coligny, qu'ils venaient d'arrêter en Poiton, Mais quoique Montbrun sut le sort qui l'attendait, il ne voulut pas consentir à être échangé coutre un homme qu'il méprisait. Henri III u'y conseutit pas nou plus, pour ue pas perdre sa vengeauce 9. Il recommanda que Moutbrun fût pansé de ses blessures avec le plus graud soin , de peur que la mort ne le ravit an supplice ; en même temps il avertit le parlement de Grenoble d'accélerer son procès. . Je savois bien qu'il s'eu repeutiroit,

- . dit-il; il en mourra, et il verra à cette beure s'il est mon compa-» gnon. Et soudain manda à la conr de Grenoble de lui faire son procès
- » et trancher la tête, quoiqu'on lui remoutrat que cela tireroit à con-· séqueuce, et que les ennemis en pourroieut autant faire à ses servi-
- » teurs 3. » Mais les juges ne refusaient jamais une tête au monarque, quand il leur faisait l'honneur de la demander. Montbrun , qui avait la cuisse rompue, fut porté sur une chaise au supplice; il cut la tête tranchée le 12 août. Lesdiguières lui succéda dans le commandement des buguenots du Dauphiué 4.

Heuri III prenait toujours le titre de roi de France et de Pologue. mais les Polonais, dont il avait abaudonné le gouvernement avec un dédaiu si insultant, lui donnaient à leur tour des marques du ressentiment qu'il leur avait inspiré. Dès le 18 septembre 1574, le sénat de Pologne avait écrit à Heuri III d'un tou peu respectuenx, rappelant l'hougenr que lui avait fait la gation polonaise, la confiance qu'elle lui avait montrée, et le besoiu qu'elle avait de lui, soit pour le maintien de l'ordre, soit pour sa défeuse coutre le Tartare et le Moscovite, Le sénat le prévenait qu'une diète générale était convoquée à Stezicka,

De Thou, t. LX, p. 200.

<sup>2</sup> Amirault, Vie de la Noue, p. 167. - Il semblerait que Bochme était son surnom, comme étant Bohémien, car son nom véritable était N. Dianovitz. <sup>5</sup> Brantôme, Disc. 89, § 4, t. IV, p. 354.

D'Aubigné, I. II, c. 9. p. 137. - La Poplinière, I. XXXIX, f. 288. - De Thous i. LX, p. 202, 203, - Davila, i. VI, p. 309. - Add. à Castelnau, t. II, p. 591, XII.

pour le 12 mai 1575; il l'invitait à s'y rendre pour accomplir ses engagements, l'avertissant que s'il ne le faisait, les Polonais se croiraient de lenr côté dégagés de leurs serments, déclareraient le trône vacant, passeraient à une nonvelle élection 4. Henri était désormais assez indifférent à ce qui se passait en Pologne, et fort déterminé à ne pas y retonrner. Il promit toutefois, pour sanver et les apparences et son titre, plus qu'il ne vontait tenir. Il répondit que les guerres civiles dans lesquelles il se trouvait engagé requéraient ponr le moment sa présence 'en France : mais qu'il était disposé à se faire remplacer par des personnages dignes de tonte la confiance des Polonais, et qui se montreraient empressés à snivre leurs avis. Il chargea le maréchal de Bellegarde et Pibrac de porter cette réponse ; mais le premier, regardant son ambassade comme un exil, lorsqu'il fut arrivé en Piémont, ne voulnt pas aller plus loin, et s'attacha dés lors au duc de Savoie; le second fut attaqué par des voleurs dans la forêt Noire, et ne parvint en Pologne que fort tard et avec beaucoup de peine. La diète de Stezicka était déjà assemblée, elle ne voulnt point admettre les apologies de son roi ; mais par un décret du 15 juillet, elle déclara le trône vacant, et convoqua une nouvelle diéte d'élection à Varsovie ponr le 15 décembre 1575. Dans celle-ci, les suffrages se partagérent entre Étienne Bathori, woywode de Transylvanie, et Maximilien II. Cet empereur étant mort cenendant le 12 octobre 1576, laissa Étienne Bathori en paisible possession du trône de Pologne 2.

Henri III ne semble pas s'être occupie davantage de l'idée qu'on lui arait suggérée de faire passer la conronne de Pologue à son frère le duc d'Alençon. On commençait à désigner celui-ci par le nom de Monsieur, depuis qu'il était demeuré seul frère du roi, et il semble que c'est de cette épone que date l'usage de réserror ce titre à l'ainé des frères du monarque. Nonsieur était tout anssi méprisable que Henri; comme lui il était faible, faux et cruel; comme lui il était perdu de débauche; et les conséquences de sex vices, en lui ilaborant le visage, lui aviaient donné une physionomie hideuse 4. Il avait alors vingt-deux ans; quoi-qu'il edit curelièment déonocé ses confidents la Mole et Coconas, et qu'il edit contribué à leur supplice, il n'avait point rompu ses liaisons

<sup>4</sup> De Thou, l. LXI, p. 206.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Thou, l. LXI, p. 200, et LXII, p. 268.

<sup>5</sup> D'Aubigné, l. 11, c. 13, p. 169.

<sup>\*</sup> Note sux mémoires de Bouillon, t. XLVIII, p. 459.

avec les mécontents, et il crovait que le moment était venu pour lui de se mettre à leur tête, soit pour obtenir un plus riche apanage, soit même pour contraindre un frère méprisé à lui abandonner une couronne qu'il était incapable de porter. Onelque jugement que portassent de lui les mécontents, ils étaient bien aises d'avoir un chef qui tint de si près au trône, et ils le pressèrent de s'échapper de la cour. Henri III avait déclaré, à son retour de Pologne, qu'il remettait en pleine liberté son frère et son bean-frère, Alençon et le roi de Navarre ; toutefois if les faisait observer assez étroitement. Tous denx étaient alors amoureux de madame de Sanve, femme d'un secrétaire d'État. Les mécontents anraient vouln les attirer tons denx dans leur parti : mais le roi de Navarre, qui était favorisé par cette femme galante, ne voulut pas s'en éloigner. Alençon, qui n'en espérait rien, partit '. Le 15 septembre au soir, il se rendit chez une dame plus facile au fanbonra Saint-Marceau. Ses valets, qui étaient anssi ses surveillants, l'attendirent à cette porte, où ils lui crovaient un rendez-vous de galanterie; mais il n'avait fait que traverser l'appartement, et les jardins qui donnaient sur la campagne. Là des chevaux l'attendaient, et il partit à tonte bride pour se rendre à Drenx, ville de son apanage. Un grand nombre de gentilshommes vinrent l'y tronver. Il leur montra son pourpoint, leur disant que c'était le même qu'il portait le jour que la Molo fut décapité, et qu'il le porterait encore au jour de la bataille, pour gage d'une grande vengeance 3.

Pour ceux qu'in es 'intéressaient pas à cette puérile vengeunce, Monsieur cut devoir publier nu manifeste eu date du 17 septembre. Il y dissir que comme fils et frère de roi, nue fois qu'il avait ve son aide invoquée par des Français de tons états, il avait cru devoir s'armer pour la défense des lois; il parlait de la pesanteur des impôts, e lesquels » ne tendent qu'à enrichir quelque pen de personnes, presque toutes

- » étrangères, qui se sont emparées du roi, et des principaux États et
- » gouvernemeuts du royaume ; il déclaroit que pour remettre la » France en sa première splendenr, dignité et liberté, il demandoit
- une assemblée générale et libre des trois États de ce royanme; et

<sup>1</sup> Du Plessis Mornay, Avis à qui écrit l'histoire, t. VII, p. 198.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'Aubigné, l. II, c. 16, p. 177. — De Thou, l. LXL, p. 214. — Marguerie, sa sœur, raconte sa sortie un peu differemment et dans le carrosse d'une dame, t. LII, p. 220. — Journal de l'Étoile, p. 121. — La Poplinière, l. XI., p. 289. — Davila, l. VI, p. 31.

- · enfin, que pour ôter tons empêchements, et rénnir les cœurs des
- naturels Français, il prenoit sous sa protection et sanvegarde tons,
   tant d'une que d'autre religion, les exhortant an nom de Dieu, à se
- comporter les uns envers les autres comme frères, voisins et conci-
- toyens; jusqu'à ce que par les états généranx et assemblée d'un
- " saint et libre concile, il soit ponrvu sur le fait de la religion 1. "

Ce manifeste ne donnait guère à compreudre ni quelles lois avaient été violées, ni quel remède Monsieur voulait y apporter, ni quel système de gonvernement il se proposait de snivre; mais les mécontents, soit huguenots, soit politiques, ne demandaient au duc d'Alençon que l'appni de son nom, comme second personnage du royaume, et le service de ses fidèles; ear tous ses lientenants, dans foutes les villes de son apanage, se eroyaient tenns par leur honneur à lui obéir, soit qu'il combattit ponr on contre le trône ou la patrie. Les réformés l'accueillirent donc à bras ouverts. La Noue le premier vint le joindre, et bientôt après Gilbert de Lévi de Ventadonr, qui avait épousé une sœnr des Montmorency, et le vicomte de Turenne, fils d'une antre de leurs sœnrs. Chacun d'eux amenait avec lui une troupe nombreuse de gentilshommes et de soldats, en sorte qu'Alençon se vit bientôt à la tête d'une armée respectable. Déjà il avait écrit aux villes de la Rochelle et de Montauban, pour leur promettre sa protection; mais en même temps il avait dépêché au pape son secrétaire intime, pour protester entre ses mains, que s'il paraissait pour le momeut se rapprocher des hérétiques, c'était seulement pour employer lenrs forces à la pacification du royaume, et nullement avec l'intention d'unir ses intérêts aux leurs 2.

Quoique la reine connât bien son fils Alençon, elle fut aussi alarmée de sa défection que si un nouveau Coligoy s'était mis à la tête des hugenenés; il est vrai qu'elle apprit en même temps que Condé avait conde son traité avec l'électeur palatin, et que Jean Casimir, fils de colli-ci, se metatit à la tête des troupes qu'il levait pour entrer en France. Condé é engageait à foire, par son crédit, des levées en Suisse, et Danville avait promis de les joinées avec douze mille hommes de pidet de deux mille cheraux. 3. Len et l'autre aunonqu au due d'Alençon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le manifeste est dans la Poplinière, l. XL, f. 289, 290. — De Thou, t. LXI, p. 215.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Thou, t. LXI, p. 218. — La Poplinière, t. XL, f. 290, v. — Amirault, Vie de la Noue, p. 171.
<sup>3</sup> De Thou, t. LXI, p. 217.

qu'il était prét à recevoir ses ordres; tont en s'armant contre l'antorité royle, ils sentiente le besin qu'ils avaient du prestige de non royal. Thoré de Moutmorency se charges de conduire à Monsierr le petit nombre de troupes que Condé avait rassemblées jusqu'ilore; elles montaints seulement à deux mille reiters, cinq cents arquebusiers frau-eis, cent gendarmes, et un pen plus de deux mille landskaechts, on finatassins allemands. Thoré traversa la Lorraice, entra en Champagne par Langres, et se dirigea vera la Charité, où il comptait passer la Loire !

Henri III, pour repouser cette invasion, donna ordre que tontes les troppes et les milices du reyaume fussent prétes à marcher au 1" octobre, et il menaça des peines les plus sérères ceux qui se rangeraient sous les drapeaux de son frère, de Damville on de Condé. Il ne comptait guêre occepadant sur l'exécution de cet ordre; aussi Catherine entreprit-telle anssitôt de dissoudre par des négociations la nouvelle liege qui la menaçait. Dès le 28 septembre elle ent une entreue ser offis à Chambord, où celui-ci lui déclara qu'il n'ecouterait rien, si am préablable les marchaux de Montmorency et de Cossé n'étiente remis en liberté. Non-senlement ils furent relachés le 2 octobre, mais la reine les prit avec elle pour se rendre à nue nouvelle conférence qu'elle dérait avoir à Blois avec son fils. Toutefois Alençon jugge plus convenable de se rapprecher des chefs de son parti; il entra en Poiton, et ce fut là que Cathérine de tal es suire 2.

Pendant ce temps Thoré s'avançait en Champagne; mais le due de Guise, gouverneur de cette province, s'était mis en mesorre de lai disputer le passage; il avait avec lui son frère Charles, créé en 1975 duc de Mayenne, avec Philippe Strozzi, Biron et Fervaques. Bientôt tons les favoris de Hort III, que l'on commençait à désigner par le nom de mignons, et chez lesquels le roi demandait autant de bravoure que d'élègance, se rendirent ansai à cette armée : quiconque demeerait à la conr était tournée en ridieuel. De son côte le roi de Navarre y envoya sa maison et ses garder, faisant chois surtont, dit d'Aubigné, de ceux de se gentilshommes qui sentient le fagot, et travallaient à sa liberté. Les catholiques furent bientôt fort supérieurs à la petite armée de Thoré, et lorsque celui-ci ent passé la Marne, près de Châtean-Thierry, il se tours aerdeppé. Jugeant tout erterite impossible, il attaqua le pre-

<sup>1</sup> D'Aubigné, l. II, c. 17, p. 179.

<sup>· 2</sup> L'Étoile, Journal de Henri III, p. 121. - Davila, l. VI, p. 312.

mier, le 10 octobre, ceux qui lui fermient le passage à Fiemes, entre Damery et Dormans. Sa troupe fut reponsée et mise en déroete, pou de soldats furent tués, mais presque tons demourérent prisoniers ; Thoré réussit cependant à s'échapper, et à rejoindre le duc d'Alenoque avec Rochepet et quelques autre. Toute résistance avui cessé, closque le duc de Guise, découvrant un soldat luguenot dans un hallier, voulut le forcer à se rendre : celui-ci lui ajusta dans le xisage un coup d'arquebuse qui lui fracassa la matchoire et le renversa. Cest à la profonde cicatrice que laissa cette blessure, que Henri, duc de Guise, dut dès lors le sarnom de Balaforé !

Les mignons revinrent à la cour, orgneilleux de leur victoire. Henri III, qui voulait que tout prince pliat le genou devant ces favoris, qu'il ehoisissait le plus souvent parmi de pauvres gentilshommes, semblait s'attacher tout autant pour les distinguer à la bravoure qu'à la jeunesse et à la beauté. On trouvait toujours en lui et dans tout ce qu'il aimait, un mélange de mollesse efféminée et de férocité ; il voulait que ses mignons provoquassent par leur insolence tons cenx qui avaient un rang dans l'État, et qu'ils fussent toujours prêts à hasarder leur vie pour rendre raison de leurs insultes. A peine le premier de ces favoris, Louis Bérenger du Guast, était revenu du combat de Dormans, lorsqu'il fut assassiné le 51 octobre. Il avait fait parade de son inimitié pour le duc d'Alençon, et pour Bussy-d'Amboise, favori de celui-ci ; il avait parlé si haut des galanteries de Marguerite reine de Navarre avec Bussy-d'Amboise, qu'il avait attiré à cette reine des réprimandes de sa mère, de son frère et de son mari. Marguerite, à ce qu'on assure, sachant que le baron de Vitteaux, qui quatre ans auparavant s'était signalé par le mourtre d'Autoine d'Alligre, se tenait caché au convent des Augustins à Paris, alla l'y chereher; elle lui rappela que du Guast s'était opposé à oe qu'il obtint sa grâce, elle l'enivra par ses caresses, et le prépara ainsi à l'assassinat. Du Guast avait loué dans la rue Saint-Honoré, proche du Louvre, une petite maison pour donner des rendez-vous à sa maîtresse. Ce fut là que Vitteaux entra à dix heures du soir, avec quelques assassins qui lni étaient depuis longtemps affidés; il tua dans son lit du Guast, qui n'ent pas le temps de se défendre, tandis que ses meurtriers éteignaient les flambeaux et égorgeaient les valets; ensuite Vitteaux se laissa couler avec une corde le long des murs de la ville, dans un en-

De Thou, I. LXI, p. 220. — L'Étoile, Journal de Henri Mf, p. 492. — Davila,
 VI, p. 513. — La Poplinière, i. XL, f. 290, v. — D'Aubigné, l. H, c. 47, p. 479.

droit où on lui tensit des chevaux prêts; il s'enfuit suprès du duc d'Alencou, où il demeure an sèreté; car le roi après avoir fait commencer unc information la fit étouffer. Henri III fit à du Guast un couvoi unagnifique, mais il le regretta peu; car ce favori commençait à le fatiguer en l'exheutant à montrer plus de vigueur et d'astivité !

An licu de suivre ce conseil, Henri III s'eufoncait toujours plus dans sa mollesse efféminée; il engagea les prêtres de toutes les églises de Paris à exposer des tabernacles ou paradis, qu'ils ornaieut et qu'ils illuminajeut à l'envi l'uu de l'autre. Heuri allait chaque jour en coche avec sa femme pour les visiter, y faire ses prières et y chauter des litauies; il s'arrètait cependant saus cesse daus les rues, pour acheter, partout où il en rencoutrait, de petits chicns damerets; plus ils étaieut petits, plus il en raffolait, et les payait à uu prix élevé. En même temps, pour paraître plus jeune, il avait voulu recommencer son éducation, et il se faisait enseigner la grammaire latiue; il travaillait aussi à accomplir ce qu'il regardait comme une grande révolution, e'était de substituer, dans l'habillement des hommes, le collet reuversé à l'italienue à la graude fraise goudronuée qu'ils avaient portée jusqu'alors; il en projetait une autre dans le langage de la cour, celle de substituer à la troisième personue comme à la seconde le pluriel au singulier ; il voulait qu'en s'adressant an roi on lui dit Leurs Majestés 2. Taudis qu'il s'abaissait ainsi toujours plus dans l'opiniou publique. Catherine demeurait seule chargée des soius du gouvernement ; elle ne manquait ni d'activité ni d'audace, mais elle croyait que sou habileté devait se mesurer par l'emploi de l'adresse et du mensonge. Malgré une saisou rigonreusc et des pluies abondantes elle suivait le duc d'Aleuçou de l'autre côté de la Loire; elle le reucoutra enfiu à Champigny eu Touraine; le duc de Montmorency se porta pour médiateur entre la mère et le fils. Elle était déterminée à dissoudre la lique des mécontents, dût-elle accèder nour cela aux conditions les plus exorbitantes; mais les intérêts divers de Damville, de Coudé, d'Alençou, des politiques et des hugueuots étaient si difficiles à concilier, la reine d'ailleurs inspirait à tous uue si grande défiauce, que la paix était fort épineuse à conclure. Les négociations durèrent tout le mois d'octobre, et que grande partie de celui de no-

De Thou, I. LXI, p. 225. — L'Étoile, Journal de Henri III, p. 122. — Marguerileise percer dans ses Mémoires son amour pour Bussy, sa haine pour Du Guast, mais elle ne raconte point l'assassinat, i. LII, p. 194, 196, 224, 239.

<sup>2</sup> L'Étoile, Journal de Henri III, p. 418 et 125.

vembre; enfin, pour ajourner une partie des difficultés, les deux partis convincent de se conteuter d'une trève 1.

Cette trère fia signée le 22 novembre, et devait durer six mois. Les mécontents s'engagesient à ce que Condée ne li pointentrer en France l'armée qu'il avait levée an delà da Rhin : mais comme il fallait la faire vivre, Catherine promettait de lui faire toucher immédiatement cent soivante milé écus d'or; elle s'engagesit à ce que le roi liceneist de son otté ses troupes étrangères, à la réserve de sa garde suisse et desossise. Il devait livrer aux mécontents six villes de sôrée, savoir, Angoulème, Niort, Saumur, Bourges, la Charitée t Mézières, el payer en même temps la solde des deux mille hommes que les princes y tiendraient en garnison. Eufin il permettait au due d'Aleuçon d'entretenir auprès de sa personne une garde de quatre compagnies de diverses armes, et in invitait le adéputés des princes st esigueurs, villes et provinces confedérées, à se rendre à Paris au mois de janvier pour y traiter de la paix 2.

Catherine en accédant de telles conditions était mue en partie par la terreur de la cour, par le mépris où était tombé le monarque, par la résistance qu'il éprouvait, même de la part des sujets sur lesquels il comptait le plus. Il avait demandé à la villo de Paris de lui prêter 200,000 livres, mais le parlement, la cour des aides, celle des comptes, et la magistrature municipale, réunis à l'hôtel de ville an mois de décembre, ne répondirent à cette demande que par des remontrances assez peu respectueuses, daus lesquelles ils détaillaient tous les abus qui s'étaient glissés dans l'État, tous les causes de leurs souffrances et de leurs miséres, et ils protestaient qu'il leur étaient impossible d'avancer l'argent qui leur était demandé. Le roi fut très-vivement blessé de ce refus, mais accoutumé à dissimuler, il ne le témoigna point; il imposs même silence à Villequier, qui s'était emporté, et qui avait reproché aux députés de manquer de respect à leur monarque s'.

Mais un autre motif de Henri III pour cousentir sans difficulté à la trève signée par sa mère, c'est qu'il avait bien compté n'en observer

De Thou, I. LXI, p. 222. — Davila, I. VI, p. 314.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'acte, en quinze articles, est dans la Poplinière, l. XL, f. 291, 292. — De Thou. l. LXI, p. 222. — Davila, l. VI, p. 315.

De Thou, L. LXI, p. 224. - Le texte de la remontrance est dans la Poplinière, l. XL, f. 203, 294.

presque aueane des conditions. Loin de licencier comme il l'arait promis les troupes étrangères, il arait chargé Sehomherg et Mansfeld de lever pour lui six mille Suisses et huit mille reliers y il engage ae même temps les commandants d'Augoulème et de Bourges à refuser de livrer ces deux places an due d'Alençon, tout comme celui de Mézières à fermer ses portes au prince de Coodé. Cependant le refus des Parisiens de lai prêter de l'argent suspendait la levée des troupes étrangères; Alençon consentit à se contenter de Saint-Jean d'Angely et de Cognac, au lieu d'Angoulème et de Bourges; trois autres places forent remises aux confédérés, et la trêve signée depuis un mois, fut enfin publiée le 32 décembre ?

(1576.) Au mois de janvier 1576 la reine revint à Paris pour ouvrir les conférences sur la paix ; mais les esprits ne paraissaient nullement portés à une réconciliation. Le 27 décembre Alençon avait écrit, de Charron en Berry, aux magistrats de la Rochelle, qu'on venait de tenter de l'empoisonner avec M. de Thoré 1. Condé lenr avait écrit de son côté de se défier des eatholiques, de se garder de la trêve ; et Théodore de Bèze, qui était venu le tronver à Strasbourg, écrivait dans le même sens. Mézières n'avait point été livrée au prince de Condé; il paralt que les 160,000 écus qui lui étaient promis, ne lui avaient point été payés non plus ; aussi se détermina-t-il, avec le prince Casimir, à entrer en France avec la belle armée ou'il avait rassemblée, comptant bien que son approche hâterait les négociations, tandis que ses soldats ne tarderaient pas à se dissiper, s'il ne les faisait pas vivre sur l'ennemi. A la fin de janvier, il traversa en effet la Lorraine, il entra en France par le Bassigui, et il passa sons les murs de Langres. Il avait alors sons ses ordres six mille reiters, deux mille cavaliers français, qui l'étaient venns joindre à la frontière, deux mille landskneehts, deux mille Wallons infanterie, et six mille Suisses, en tout dix-huit mille hommes; il eonduisait avec lui seize pièces de campagne 3. Tontes les villes fermèrent lenrs portes à son approche, et il n'avait garde de s'arrêter ponr en faire le siège; mais les villages et les hameaux étaient saceagés par ses soldats allemands. Quoique ceux-ei eussent été eurôlés au nom de la religion, ils n'observajent auenne discipline, ils ne le pouvaient même pas, car servant sans paye, ils devaient vivre aux dépens du pays qu'ils

De Thou, l. LXI, p. 227. - Davita, l. VI, p. 515.

<sup>2</sup> La Poplinière, l. XL. f. 297, - L'Étoite, Journal de Henri III, p. 426.

De Thou, I. LXII, p. 303.

traverssient; la plupart ne regardaient une expédition en France que comme une occasion de se gorger de butin, et de se livrer à toutes leurs passions les plus brutales. Nuits essaya de fermer, à l'exemple des villes plus fortes, ses portes à l'armée du prince de Condé; l'artillerie de Cambier, le compartie de la compartie de la comme de l'armée du prince de Condé; l'artillerie de Cambier, l'armée et leur vie, Condé fit même entrer dans Nuits quelques gentilshommes, avec des soldats français pour servir de sauvegarde; permais les Allemandes so jetérent sur cette sauvegarde, l'égorgérent, pil-lèrent la ville, et passèrent au fil de l'épèe presque tous les habitants. Les autres villes dont l'armée approchait, effrayées par cet exemple, se hâtèrent de se racheter. Dijon paya deux cent mille francs et la Charteresse douve mille; Lespeille, château magnifique de Tavannes, fut rasée na bine deson maitre !

Tet était l'état du royaume, où trois armées vivaient en même temps . à discrétion ; celle de Condé en Bourgogne, celle d'Alençon en Poitou, et celle de Damville en Languedoc; lorsque la conr éprouva une nouvelle alarme à la fin de février, par la fuite du roi de Navarre. Ce roi était considéré comme vivant en liberté à Paris; dans toutes les occasions solennelles, Henri III annonçait qu'il agissait de concert avec lni, et la reine le flattait de l'espérance de le faire déclarer lieutenant général du royaume. Cependant il était étroitement surveillé; les gardes qui le suivaient comme pour lui faire honnenr, avaient commission de l'empêcher de s'éloigner; parmi ses courtisans, parmi ceux qu'il regardait comme ses amis et ses confidents, plusieurs étaient vendus à la reine : d'ailleurs Catherine crovait le retenir sous son joug par la galanterie. Henri de Navarre s'inquiétait pen des mœurs de sa femme, qui se conduisait d'une manière fort scandaleuse; mais, de son côté, Henri avait toujonrs quelques intrigues amoureuses parmi les filles de la reine mère. Il paraît même qu'alors il était engagé dans plusienrs à la fois. Il avait été rival, et rival heureux d'Alençon, auprès de madame de Sauve, semme de l'un des secrétaires d'État, et sa saveur était une des causes qui avaient engagé son beau-frère à s'échapper de la cour a. Mademoiselle d'Ayelle et madame de Carnavalet avaient en même temps recu aussi sa cour ; la reine les avait chargées de le retenir ; mais elles consultèrent plus les intérêts de leur amant que cenx de la

<sup>2</sup> D'Aubigné, t. II, c. 16, p. 177. - Journal de Henri Iti, p. 128.



<sup>&#</sup>x27; De Thou, I.LXII, p.305.—Journal de Henri III, par l'Étoile, p. 128.—D'Aubigné, I. II, c. 19, p. 191.—Mém. de Guillaume de Sault Tayannes, t. XLIX,p. 231.

reine, ce furent elles qui lui révélèrent les intrigues dont il était dupe 1. Henri de Navarre n'avait plus guère auprès de lui que deux servitenrs fidèles, d'Aubigné, son écuyer, et Armagnac, son premier valet de chambre. Le premier, quoique huguenot, avait trouvé grâce auprès du roi, comme poête, et auprès des Guise, comme homme de bonne société et bon danseur. Tous deux couchaient dans la chambre de leur maltre : il avait eu. le 2 février, une fièvre éphémère : ses rideaux étaient tirés pour la nuit, et d'Aubigné le crovait endormi, lersqu'il l'entendit sonnirer, puis chanter à voix basse le psaume 88, v. 11 2,

Aussitôt ses denx serviteurs accoururent auprès de son lit. . Est-il donc · vrai, lui demandèrent-ils, que l'esprit de Dien travaille et habite » encore en vous? Mais s'il en est ainsi, pourquoi demeurez-vous

» captif? Pourquoi obéissez-vous à une femme, tandis que vos amis s combattent? Croyez que ceux qui out défeudu votre bereeau aime-

» roient bien mieux se ranger autour de vous que de suivre les éten-» dards du duc d'Alencon, étranger à leur religion, et dont ils se

» défient. Pour nous deux, sire, nous parlions de nous enfuir demain,

. quand vos propos nous ont fait tirer le rideau. Avisez qu'après nous, . les mains qui vous serviront n'oseroient refuser d'employer sur vous

» le poison et le couteau 3. » Le roi de Navarre fut alors éclairé par eux sur les intrigues de la cour dont il était dupe, sur les trahisons de ses maîtresses, sur le ridicule que jetait sur lui son attente de la lieutenance générale ; il prit à l'instant sa résolution, et il promit d'aller rejoindre les fidèles armés pour sa cause.

Le jour du départ fut fixé au 20 février seulement; une partie de chasse à Saint-Germain sut liée pour ce jour-là 4. Fervagnes et Lavardin, Roquelaure et la Porte, qui avaient éprouvé des déboires à la cour. furent admis dans la confidence du roi de Navarre, anguel ils se lièrent

<sup>1</sup> Davila, 1. VI, p. 316.

To m'ôtes, pour comble d'ennuis, L'ami que j'avais era fidèle; C'est en vain que ma voix l'appelle Dans l'état funeste où je suis, Rélas! an fort de ma détresse, Chaeun se cache et me délaisse !

<sup>6</sup> D'Aubigné, l. 11, c. 18, p. 185.

A C'est le récit de d'Aubigné, principal acteur de cette scène, qu'il raconte avec détail. Cependant il est probablement injuste dans ses soupçons sur Fervaques. et peut-être fait-il erreur sur la date, que l'Étoile fixe au 2 février, p. 128,-Voyez aussi Matthieu, regne de Henri III, I, VII, p. 426, et notes aux Mémoires, t. XLVIII, p. 402.

par des serments. L'avaut-veille de la partie de chasse, Heuri profitaut de sa familiarité avec le duc de Gnise, eutra dans sa chambre à coucher, et s'asseyant sur sou lit, lui conta les espérances nouvelles qu'on lui avait données pour la licutenance, lui exposa ses plans pour la réforme de l'armée, lui promit sa faveur, et feignit d'être si complétement dupe des artifices de la cour, qu'aussitôt qu'il fut parti, le duc de Guise courut auprès de Heuri III pour eu rire avec lui. Celni-ci convint qu'il était fort inutile de garder à vue un homme qui s'aveuglait aiusi lui-même, et ordonua qu'on ne l'empêchât point de sortir de Saiut-Germain pour la chasse. Heuri de Navarre fut accompagné à cette chasse par le seul Armagnac, d'entre les conjurés. D'Aubigué, resté au palais le soir précédent, remarqua que Fervaques était demeuré en conversation intime avec le roi ; il le guetta, dit-il, à sa sortie jusqu'à deux heures après minuit, sur la terrasse du château. Il lui empoigna le bras en sursaut, lui disant : Ou'avez-vous fait, misérable? • Cet homme ainsi surpris ne put dégniscr; et après avoir » couté les bienfaits qu'il recevait , qu'un antre prince ne pourrait » remplacer : Allez, dit-il, sauvez votre maître, » D'Aubigné ne perdit pas uu moment; moutant sur uu cheval qu'il tenait prêt, il atteignit le roi de Navarre au faubourg de Seulis : des chevaux frais lui étaient préparés, Henri écarta lui-même avec beaucoup d'adresse Saint Martin et Spalunga, les surveillants qui lui étaieut donnés par la reiue; il engagea quelques autres de cenx dont il n'était pas bien sûr, à le suivre. et s'eufonçant dans les forêts, par une nuit obscure et glacée, il passa la Seine à une lieue de Poissy, traversa la Beauce, reput deux beures à Châteauneuf, et le lendemain entra d'assez boune henre à Alençou. En trois jours il rassembla dans cette ville deux cent cinquaute gentilshommes autour de lui; de là il passa à Saumur, pnis à Thouars, d'où il se dirigea cufin vers son gouveruement de Guienne. Ce ne fut qu'après avoir passé la Loire qu'il se crut vraiment en sûreté, et qu'il s'écria : . Je ne retourne plus à Paris si on ue m'y traine : j'ai laissé à » Paris, ajouta-t-il, la messe et ma femme; pour la messe, j'essayerai » de m'en passer; mais ma femme, je la veux ravoir. » Malgré sa plaisauterie, il passa trois mois saus faire abjuration, et aussi saus que lui ou personne de sa cour sit profession de l'une ou de l'autre religiou 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D'Aubigné, l. II, c. 18, p. 189, et 19, p. 190. — Journal de Henri III, p. 129. — Sully, t. I, p. 239.

Catherine, loin de ressentir avec le reste de la cour un redoublement d'impietude à l'occasion de la fitte du roi de Navarre, annone qu'elle vopait avec plaisir plusieurs cheé dans le camp ennemi, car ils ne tarderaient pas à se brouiller. Cette considération ne l'empéela point de renouer les négociations pour la paix. L'armée des mécontents avait désormais une grande supériorité sur l'armée royale que commandait de duc de Mayenne; celui-ci lisisité honne conteanne, mais il n'asait pu empéeher le prince de Condé de passer la Loire à la Charité, de se rendre maître de Veley, de se réunir au dac d'Alençon près de Monlins, et de lever partout des contributions considérables, savoir treate de lever partout des contributions considérables, savoir treat un frances un le Nivernais, cent ciaquante mille sur le Norie.

Avec la brillante armée que le duc d'Alençon, Condé, la Noue, et le prince Casinir, passèrent en revue le 11 mars, au camp de Sore, et où ils comptaient plus de trente mille bons soldats, ils étaient peu disposés à traiter, avant d'avoir remporté quelque victoire qui assurât leurs avantages; mais la reine ne cessait de leur faire dire qu'elle leur accorderait sans combat des conditions aussi brillantes que celles qu'ils pouvaient attendre des snecès les plus éclatants. Elle était venue au camp de Monsieur, et ses conférences avec lui excitaient la défiance des autres confédérés. Chacun d'enx avait des députés ; on voyait à Monlins ceux du duc d'Alencon, du prince de Condé, de Damville, du roi de Navarre et du comte de Ventadour ; et quoique la guerre eût été entreprise au nom du bien public, chacun demandait des avantages personnels, d'autant plus que chacun se défiait de la reine, les eatholiques des protestants, et les uns et les autres de Monsienr. Catherine, accompagnée par le maréchal de Montmorency, qui faisait l'office de médiateur, vint rencontrer les confédérés d'abord à Beaulieu, près de Loches, en Touraine, puis à Chastenoy, près de Château-Landon en Gastinois : partout elle conduisait son galant et brillant cortége de dames d'honneur, sur lequel elle comptait pour attendrir le cœur des négociateurs. Ce fut enfin à Chastenoy que le 6 mai la cinquième paix ou paix de Monsienr fut signée.

C'était la paix de Monsieur en effet; c'était à lui que la reine avait surtout songé, en le comblant de ses bienfaits pour le détacher des religionnaires, peut-être pour exciter par là même leurs sonpeons contre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Davila, l. VI, p. 517, 518. — L'Étoile, Journal de Henri III, p. 131. — De Thou, l. LXII, p. 310.

hui. Le roi loi cédait en angmentation d'apanage, ontre et par-dessus ce qu'il possédait déjà, et pour lui et ses hoirs malles à perpétuité, les trois duchés d'Aujon, de Tonraisere de Berri, avec tous les patronages d'église, tons les droits régalieus saus exception, et toutes les nominations aux offices ordinaires et extraordinaires, e le tout afin de par veuir à quelque grand et henreux mariage. « En sorte que si de du avait en effet éponsé Élisabeth, et s'il en avait eu des enfants rois d'Angleterre, cet apanage aurait équivain à un démembrement de la couronne \*.

Au reste les conditions stipulées en favenr des protestants, et qui formaient soixante-trois articles, étaient aussi fort avantageuses. Le roi lenr accordait le libre exercice de leur religion par tout le royaume, excepté à Paris, à la conr, et à deux lienes à la ronde. Il rendait une parfaite liberté à leurs écoles, leurs synodes, leurs consistoires, il reconnaissait la légalité du mariage des prêtres qui s'étaient faits protestants; il établissait dans tons les parlements des chambres mi-parties, ponr leur assurer des juges impartiaux; tous les arrêts rendus coutre enx étaient annulés ; les plus illustres victimes de leur parti étaient nominativement réhabilitées, les enfants de ceux qui avaient péri à la Saint-Barthélemy étaient pour six ans exemptés d'impôts; de nombreuses villes de sureté leur étaient données en Languedoc, en Gnienne, en Anvergne, en Provence et en Danphiné; eufin le roi s'engageait à convoquer pour le 15 novembre suivant les états généraux du royanme à Blois, afin de mettre la dernière main à la paix publique ; et pour que les députés jouissent à Blois d'une plus grande liberté, cette ville devait être démantelée avant de les recevoir. Le roi lint nu lit de justice le 14 mai, pour faire enregistrer cet édit au parlement de Paris ; mais le sentiment d'humiliation qu'éprouvait le penple pour de telles conditions fut si vif. qu'il ne permit jamais qu'on chantât le Te Deum pour la paix 2.

Les lettres patentes de cet apanage sont dans la Poplinière, l. XI., p. 304.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'édit de pacification, dans la Poplinière, l. XL, f. 299-305, et dans Isambert, t. XIV, p. 280. — De Thou, l. LXII, p. 310. — Journal de Henri III, p. 134. — Davila, l. VI, p. 319, 320. — Vie de Duplessia Mornay, par sa femme, p. 106. — Mém. de Bouillon, t. XLVIII, p. 107.

## CHAPITRE XXIV.

Les plus fanatiques entre les catholiques s'unissent entre eux par la sainte ligue. Premiers états de Blois, ils ne veulent souffrir qu'une seule religion en France. Bixième guerre, mollement soutenue par les huguenots, sixième paix. — 1576-1577.

La paix de Chastenoy, on paix de Monsienr, avait dissous, le 6 mai 1576, la confédération des hugnenots avec les catholiques modérés ; le frère du roi, Monsienr, qui renonça an titre de duc d'Alençon ponr prendre celni de duc d'Anjon, avait obtenu tant d'honneurs, de ponvoir et de richesses, qu'il paraissait ne ponvoir plus rien désirer au delà. Catherine s'applandissait de son habileté, car elle avait ajourné tous ses embarras. Toutefois la France ne se livrait point à l'espérance d'nne pacification réelle ; chacun sentait trop qu'il n'y a point de paix ponr un royanme, quand les esprits ne sont pas réconciliés, chaenn éprouvant que les haines étaient plus acharnées que jamais, ne ponvait croire qu'à une suspension d'armes de peu de durée. Les concessions obtenues par les hugnenots dépassaient tellement celles qui leur avaient été accordées par de précédents traités, ou celles qu'ils pouvaient attendre dans la proportion de leur nombre et de lenrs forces réelles, qu'elles lenr inspiraient à enx-mêmes de la défiance, et à lenrs adversaires de l'indignation. Les catholiques fanatiques, et c'était le plus grand nombre, regardaient la célébration d'un culte hérétique comme une sonillure pour les villes où effe était permise. Non-seplement ils vontaient l'interdire, mais ils enviaient aux protestants jusqu'à leur foi, jusqu'à leur vie même. Les huguenots, d'antre part, ne voulaient point se fier à la cour, ou se disperser an milieu de leurs adversaires ; ils demenraient cantonnés en France, chaque chef environné des guerriers ses amis, dans les lieux où ils se croyaient le plus en sureté, toujours prêts à reprendre les armes. Monsienr s'était retiré à Bonrges, où il

était entouré d'une petite cour ; Condé avait annoncé qu'il s'établirait à Péronne, ville qui lui avait été promise comme place de aêreté; le roi de Navarre, qu'il se rendrait dans son gouvernement de Guienne; Damville, qu'il demenrerait dans celui de Languedoe; Henri de la Tour d'Auvergne revint à Turenne, et les autres chés s'établirent de même dans les villes et les châteaux forts oû, sans compter sur les garanties de la paix, ils esperância puvoires déféndre \*.

La brillante armée allemande, qui, sans avoir eu besoin de combattre, avait contribué par sa scule présence à faire obtenir une paix si avantageuse, fut reconduite par le prince palatiu Casimir jusqu'à Langres, et cantonnée entre cette ville et les frontières de la Lorraine : c'est là qu'elle devait attendre le pavement de trois millions six cent mille livres que la reine s'était engagée à lui livrer, pour les soldes qu'elle reconnaissait lui devoir. Casimir avait déià recu uu à-compte en argent ; des joyaux de la conronne lui avaient aussi été donnés en gage; pour le reste on s'occupait à lui trouver des otages, et à décider le duc de Lorraine à promettre sa garantie. En attendant, les reiters et landsknechts vivaient à discrétion sur le pays; aussi ils ne montraient pas beaucoup d'impatieuce : mais les malheureux habitants de la Chainpagne étaient aux abois ; la France entière retentissait de leurs plaintes. Henri III en profitait pour demander des subventions extraordinaires à tous les ordres de la magistrature, à toutes les professions lettrées, à tous les corps de métiers ; il lenr représentait combien il était urgent de renvoyer de France ces étrangers qui dévorajent la substance du pays; il les faisait alors taxer arbitrairement; mais une fois que l'argent était entré daus ses coffres, il n'en sortait plus que pour alimenter ses folles dépenses, ou être distribué à ses mignons \*.

Lorsque Monsieur s'était rendo à Bourges, pour prendre possession de son duché de Berry, il avastiq qu'un c'éception magnifique lui était préparée, et il voulait que le prince de Condé y fit son entrée avec lui; usais ce prince, arrivé à peu de distance de la ville, reçut avis qu'on lui préparait un mauvais parti. » Je connois, ditti à Monsieur, le

- peuple de Bourges, si mal affectionné à ceux de ma religion; il s'y
   pourroit trouver quelque coquin, qui, faisant semblant de viser
- pourroit trouver queique coquin, qui, insant semoiant de viser
   ailleurs, me donneroit dans la tête; le coquin seroit pendu, mais
  - De Thou, I. LXIII, p. 315. Mém. de Bouillon, t. XLVIII, p. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journal de Henri III, par P. de l'Étoile, p. 133. — De Thou, l. LXIII, p. 322-328. — Davila, l. VI, p. 520.

» cependant le prince de Condé seroit mort ; je vons prie, Monsient, · que je ne sasse pas pendre de coquin ponr l'amonr de moi. • Et se séparant du frère du roi, il s'en vint à Périguenx pour y rencontrer le roi de Navarre 1.

Condé insistait cependant, par ses députés à la cour, ponr que le traité de paix fût exécuté en ce qui le regardait. A la mort du duc de Longueville son cousin, Charles IX lui avait promis le gonvernement de Picardie, dont le prince de Condé son père avait précédemment été investi. Le prince demandait à en être mis en possession ; sprtont il insistait pour que la forte ville de Péronne qu'il avait choisie pour sa résidence, lui fût livrée. Jacques d'Humières était alors gonverneur de Péronne, de Roye et de Mont-Didier ; c'était un homme tout dévoné anx Guise, un ennemi personnel de Montmorency; c'était en même temps un ardent eatholique, qui eroyait qu'un ehrétien se rendait coupable, en souffrant près de lui la célébration d'un culte hérétique. Il voyait d'ailleurs la perte de sa fortune et de son indépendance, et une offense à sa religion, dans l'ordre qui lui était transmis d'admettre le prince de Condé dans la meilleure de ses cités ; il demanda conseil aux Guise, et de concert avec enx, il résolut de s'opposer de toute sa puissance à la spoliation dont il était menacé. Déjà dans les guerres précèdentes, à la suggestion de Montluc et de Tavanges, on avait vn les catholiques, en Gnienne et en Bourgogne, s'unir par ee qu'ils appelaient une sainte ligue; d'Humières proposa à ceux de Picardie une association de même nature; les jésuites en dressèrent la manifeste, et un ienne gentilhomme de la province, nommé Haplincourt, se chargea de le faire signer. Par cet acte, « les prélats, seigneurs, gen-» tilshommes et bons habitants de la Picardie, tous confrères et associés. déclaraient qu'ils ne s'étaient unis que pour maintenir les lois et la religion antiques de la monarchie ; qu'ils avaient été bien avertis » que » sitôt que la ville de Péronne seroit saisie par les troupes de Condé. . le dessein étoit d'y dresser le magasin et amas des deniers de ceux de la

- » nouvelle opinion ; que de là on proposoit envoyer et lancer les mi-
- » nistres par toutes les villes du gonvernement, dépêcher les mande-
- » ments et ordonnances, et en cas du moindre refus, procéder par
- » arrêt et emprisonnement des catholiques, saisie et dégât de leurs
- » biens.... Ponr rompre toutes ces pratiques, ils croient leurs biens

<sup>1</sup> Mem. de Bouillon, t. XLYIII, p. 114. - Journal de Henri III, p. 137. XII.

les bourgeois 1.

ne pouvoir être mieux employés, ni leur sang plus justement ni plus saintement répaudu. Dans ce but, les ligueurs promettent d'honorer, suivre et servir le chef principal de la confedération, en tout et partont, et coutre tous ceux qui s'attaqueront directement ou indirectement à sa personne, pour lui faire tres-humble service, et verser tout leur sang pour sa grandeur et conservation d'icelle.... Chacun pour sou regard attirera le plus qu'il luisera possible d'autres geutilishommes, soldats, et hous marchads qui auront entre de se conserver. "Tous ceux qui siguaient, s'engageaient en même temps à l'obéissauce et au secret; ils se trouvaient répartis daus la seule province de l'écardie, en dix ou douze cautons, à chacun desquels des chefs étaient désignés. L'organisation de la lique était en même temps habile et puissante; en peu de temps ello comprit tous les ségments.

catholiques de la province, la magistrature des villes, et presque tous

Le prince de Coudé fut bientit avert de l'exaltation catholique qui se manifestait en Picardie; et saus consaître bien encore la nature de la ligue, qui, commencée dans cette province, derait bientit se répaudre dans tout le royaume, il comprit qu'il ne trouverait ancune sartée daus la résidence et le gouvernement qu'il na raient été assigués, et il entre en négociations avec le roi pour obtenir quelque autre place en échange. Henri III ne s'y refusa pas, et il lui offait Saint-Bentré d'Angely et Cogna: emais il ue partu utillement empressé de le met en fassent ouvertes à Condé, l'association do la sainte ligue s'était répandue tout autour d'elles. Louis de la Trémouille, duc de Thomars, s'était mis à la tête, en Poiton, de la portion fuatique des catholiques, et la ligue y état usus si spice avec empressement.

Ce fut précisément à Thouars, selon Sully, que le roi do Navarre renonça à la religiou eatholique; selon d'autres, ce fut à Niort, ou à Saumur. Il ne s'y détermina qu'après trois mois d'hésitatiou; su assez grand nombre de gentilsbommes catholiques s'étaient attachés à lui, et il crisipant de les mécontenter. Il déclare cependant eufin, qu'il n'avait abjuré le protestantisme que par force, et suns jamais y renoncer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D'Aubigné donne le texte de l'association, tome 11, l. III, c. 5, p. 225-228. — La Poplinière, t. XLI, f. 309, τ. 319. — De Thou, l. LXIII, p. 517. — Davita, l. 11, 15, 25

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Poplinière, l. XLI, f. 316. — De Thou, t. LXIII, p. 319.

dans son cœnr. Il avait fait demander à Henri III de lui renvoyer sa femme et sa sœnr, et il avait envoyé Duras à la conr, pour les lui ramener : le roi ue voulnt pas laisser partir la reine Margnerite de Valois.

« Il me dit, raconte-t-elle, que c'étoit l'amitié qu'il me portoit, et la · connoissance de l'ornement que je donnois à la conr. qui faisoit qu'il

» ne pouvoit permettre que je m'éloignasse que le plus tard qu'il se » ponrroit 1... Il retardoit à me refuser ouvertement mon congé qu'il

» ent toutes choses prêtes pour ponvoir déclarer la guerre, comme il avoit dessein, aux huguenots, et par conségnent au roi mon mari.

» Et pour y tronver nn prétexte on fait courir le bruit que les catho-· liques se plaignent des avantageuses conditions que l'on avoit accor-

» dées aux hugnenots à la paix de Sens. Ce murmure et mécontente-

 ment des catholiques passe si avant, qu'ils viennent à se liguer à la . cour, par les provinces et par les villes ; s'enrollant et signant, et

. faisant grand bruit, taeitement du seu du roi, montraut vouloir élire

. M. de Guise pour chef... Mais après l'ouverture des états, le rei » renvoya Génissac, le huguenot, qui depuis pen de jours étoit là de la

» part du roi mon mari, avce paroles rudes et pleines de menaces ; lui · disant qu'il avoit donné sa sœnr à un catholique, uon à un hugueuot,

» et que si le roi mon mari avoit envie de m'avoir, qu'il se fit eatho-» liane 3. »

Duras avait ramené seulement an roi do Navarre sa sœur Catherine, que Henri III lni avait rendue ; elle se hàta, dès qu'elle fut en liberté, de déclarer qu'elle rentrait dans la religion qu'on lui avait fait quitter. Henri de Navarre qui avait été au-devant d'elle jnsqu'à Parthenay, vonlut ensuite visiter la Rochelle. C'était le chef-lieu du parti, et sa meilleure place do sûreté, mais aussi c'était la ville où l'esprit républicain s'était le plus exalté; les bourgeois n'aimaient ni les princes ni la noblesse; ils soupconnaient tonjonrs les grands de vouloir les vendre à la cour. « Il y ent à cette visite, dit d'Aubigné, de graudes difficultés,

» pour ce que ce priuce étoit aceompagné de gens qui avoient joué dn » coutean à la Saint-Barthélemy, et d'ailleurs que Fervagnes avoit eu

» snr lui tant de pouvoir que de le faire vivre depuis trois mois sans

» religion. Après quelques allées et venues, le duc de Rohan fit les con-· ditions de l'entrée à la Rochelle, à la charge que les catholiques de-

» meureroient à Snrgères. Le roi de Navarre fut done reçu avec tonte

1 Mém. de Marguerite de Valois, t. LIL p. 240. 2 Ibid., p. 243.

· forme d'entrée, hormis le dais, avec Madame; il fit repentance pa-

blique d'avoir été par menaces réduit à la religion romaine; et les
 pleurs et contenances que lui et sa sœur montrèrent en public, lui

rendireut les Rochelois plus confidents qu'anparavant. Il partit de là,

· le 4 de juillet, pour commencer la visite de son gouvernement 1. »

An commencement d'août, le prince de Condé voulut à son tour se montrer à la Rochelle. Il y fut beancoup mieux reçu que n'avait été son cousin. Les ministres, qui avaient une grande influence sur la bourgeoisie, le regardaient en effet comme bien plus dévoué à la cause de la réforme. Il avait, il est vrai, comme le roi de Navarre, cédé à la crainte, au moment de la Saint-Barthélemy, et fait abjuration ; mais des qu'il s'était présenté à lui une possibilité de recouvrer sa liberté, il s'était hâté de professer de nouveau la réforme, préférant l'exil avec la liberté de conscience à sa grandeur, et travaillant des lors avec ardeur à rendre à ses frères de France cette profession libre de l'évangile qu'il avait ambitionnée pour lui-même. Condé s'attacha davantage encore les Rochelois par l'empressement qu'il mit à les faire parler de toutes les circonstances du siège qu'ils avaient soutenu, à se faire montrer les brèches et les ruines, et tous les onvrages de défense qu'avaient inventés les assiégés. Il en repartit le 15 août, pour aller trouver le roi de Navarre à Nérae; il avait envoyé en cour Montagu. lieutenant de sa compagnie d'hommes d'armes, ponr obtenir justice sur ses divers griefs, et décider le roi à lui livrer selon sa promesse Saint Jean d'Angely et Cognac en échange de Péronne. On lui avait jusqu'alors donné de bonnes paroles, et on lui aunoncait que la reine Catherine ne tarderait pas à arriver à Nérac, avec sa fille la reine Margnerite, pour la rendre au roi de Navarre, et avoir une conférence avec lui. L'nn et l'autre ne furent pas longtemps cependant à s'apercevoir qu'ils étaient joués; les reines ne se mettaient point en voyage; le roi de Navarre, qui pour aller au-devant d'elles avait vouln passer par Bordeanx, tronva les portes de cette ville, capitale de son gonvernement, fermées pour lui ; les places de Saint-Jean d'Angely et de Cognac, cédées par le roi à Condé, en échange de Péronne, refusèrent de le reconnaître, et se mirent sous la protection de la sainte ligue qui commencait à se former en Poiton. Condé ne voulut pas se fier plus longtemps à de vaines promesses; il autorisa le capitaines Lucas à sur-

D'Aubigné, I. III, c. 1, p. 219. — La Poplinière, I. XLI, f. 510. — De Thou, I. LXIII, p. 320.

prendre Saint-Jean d'Angely, avec des soldats qu'il y fit entrer dégnisés, et lui-même il vint prendre possession de cette ville le 12 octobre 1.

La détermination des princes de ne point revenir à la cour, les mesures de sûreté qu'ils prenaient, l'apparence hostile que conservaient les bugnenots dans tont le royaume, étaient autant de motifs pour les catholiques de resserrer de leur côté leur union, et de se préparer, si ce n'est à la guerre, du moins à la résistance. Le duc de Guise encouragé par le succès qu'avait eu la sainte ligne en Picardie, faisait agir ses partisaus pour la faire signer également dans tout le royanme. A Paris, son premier promotent fut le président au parlement, Pierre Hennequin, homme riche, avare, fanatique dans son intolérance, et dévoné aux Guise. Mais pour faire circuler les listes et recueillir des signatures parmi la bourgeoisie, il employa de préférence deux hommes d'une condition inférieure, Pierre la Bruyère, parfumeur, et son fils Matthieu la Brnyère, conseiller an Châtelet a. Ils commençaient par lire au ligueur récipiendaire nn manifeste, tel à peu près que celui qui avait circulé en Picardie: cet écrit portait que le but avoué de la ligue était de rétablir le service de Dieu selon la forme de l'église catholique, de maintenir au roi son autorité et l'obéissance de ses sujets, mais sous la réserve des engagements qu'il avait pris lui-même à son sacre; de rendre aux provinces du royaume toutes les libertés dont elles joulssaient au temps de Clovis, premier roi chrétien, « ou de meilleures » encore, si elles se peuvent inventer, « Les liquenrs s'engageaieut à concourir de leurs biens et de leurs vies à punir cenx qui mettraient obstacle an but de la sainte lique; à se défendre réciproquement soit par la voie de justice, soit par celle des armes; à ponrsuivre jusqu'à la mort ceux qui après avoir prété le serment de la lique voudraient s'en retirer ; à obéir enfin implicitement, sans exception, ni acception de persoune, à celui qui serait député pour chef de la ligne. Après quoi le récipiendaire devait dire : « Je jure à Dieu le créateur, touchant cet » évangile, et sous peine d'anathème et damnation éternelle, que » j'entre en cette association catholique, selou la forme du traité qui » m'a été la présentement, justement, loyalement et siucèrement, soit

<sup>»</sup> ponr y commander on y obéir et servir : et promets snr ma vie et mon

<sup>»</sup> houueur, de m'y conserver jusqu'à la dernière gontte de mon sang,

La Poplinière, l. XLI, f. 310 et 316. - D'Aubigné, l. III, c, 2. p. 221. - De Thou, I. LXIII, p. 320, 522, 525.

<sup>2</sup> De Thou, I. LXIII, p. 516; et LXIV, p. 395. — Davila, l. VI, p. 521.

 sans y contrevenir, on m'en retirer pour quelque mandement prétexte, excuse, ni occasion que ce soit 1.

Ce fut d'abord avec quelque mystère que l'association à la sainte ligue fut proposée, soit dans la capitale, soit dans les provinces. En effei cette puissance qui s'élerait dans l'Etat, qui maigré ses protestations travaillait à se rendre indépendante de l'autorité royale, qui au bout de peu de mois compait sur vinget sir mille soldats et einq mille cavaliers, qui possédait aussi un trésor, quoiqu'elle le cachàt avec soin, de peur que le roin e s'eu saisit 7, ne pourait guére se moutre ouver-tement. Cependant ses agents se prétendient autorisés par le roi. De Thou, premier président du parlement de Paris, refusa de le cevire; il déclara que la sainte ligue lui paraissait dérogatoire à l'autorité royale, et qu'il ne la signeralt point. Le roi ayant plus tard avone la ligne, et delècaré qu'il se mettait à a stête, de Thou consentit à la signer aussi, mais ce fut avec de nombreuses réserves en faveur des droits de la counce, dont le parlement de Paris en gradatic comme le gardier 5.

Dès lors la France se tronva partagée entre deux confédérations puissantes, qui se mesuraient de l'wil et sc menacaient, mais qui ne se pressaient point encore d'engager le combat. La ligue des catholiques l'emportait de beaucoup sur celle des protestants pour le concert, l'organisation régulière et l'obéissance. Elle n'avait point encore nommé ses chefs, mais chacun savait qu'elle s'était formée à l'appel des Guise, et qu'elle ne se mouvait que par leur direction. Les princes de cette famille, riches, braves, ambitienx, donés de grands talents, suivaient avec une obéissance ou une confiance admirable les ordres ou les conscils du chef de lenr maisou, le Balafré duc de Guise. Il s'en fallait de beaucoup qu'ou retrouvât la même union dans la confédération protestante. Monsieur, frère du roi, qui sans être de la religion s'en était fait le chef, ne cachait plus, depnis qu'il avait obtenu le but de son amhition, la haine qu'il avait pour les huguenots, l'impatience que lui causaient la sévérité de leurs mœnrs on leurs ceusures pour le scandale des sieunes. Il savait le jen de mots par lequel le roi de Navarre, son bean-frère, avait stigmatisé sa cour, la cour de Bonrges; et de son

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D'Aubigné, l. III, c. 5, p. 223-230. — La Poplinière, l. XLI, f. 320, 321. — De Thou, l. LXIII, p. 318. — Davita, l. VI, p. 324.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journal des premiers états de Blois, par le duc de Nevers. Recueil des états généraux, t. 111, p. 50 et 89.

<sup>5</sup> De Thou, l. LXJII, p. 318 et 364.

coté, il dissit que pour hâr! les haguenots il ne faliait que les counatre. Il était entre les frères de la reine de Navarre celui qu'elle aimait le plus; Catherine chargea cette reine de le ramener au roi, et celle-ci y réussit par l'entremise de sou ancien amant, Busy d'Amboise, qui était alors le favori de Monsieur. Après avoir visité en effet les principales villes de ses nouveaux gonvernements, Monsieur viut joindre as sour au Lonvre le 9 nonembre, et il en repartit avec elle le 11 pour aller à Olinville, se présenter à Heuri III, qui le reçut avec beaucoup de démonstrations d'affection. V

Le roi de Navarre comptait, après la retraite de Monsient, demeurer à la tête du parti ; mais son autorité n'était pas bien reconnue par les autres chefs, et en particulier par son cousin Henri, prince de Condé. Ce prince, d'nn an plus àgé que lui, croyait aussi avoir mieux servi le parti en conduisant en France l'armée allemande; il était beaucoup plus sincèrement attaché à la religion, à laquelle il avait fait des sacrifices réels, et il y apportait d'autre part un peu de la roideur des ministres les plus fanatiques. Henri de Navarre cherchait au contraire à se montrer conciliant; il retenait par ses caresses le parti nombreux de catholiques qui lui étaient attachés: il leur avait rendu des églises dans le Béarn : il lenr en fit aussi rendre nne à la Rochelle, quoique les plus bigots entre les réformés s'écriassent que c'était ramener dans la ville sainte la souillure de l'idolatrie. Les partisans de ces deux princes se trouvaient en opposition à la Rochelle; dans cette ville on voyait aussi fermenter le parti républicaiu, avec toute l'apreté des jalousies de la bourgeoisie, contre tous ceux qui prétendaient être distingués par leur rang. Dans les districts environnants, la noblesse ne voyait pas avec moins de défiance que le prince de Condé avait enlevé à Mirameau. premier baron de la Saintonge, qui était zélé huguenot, la forteresse de Brouage, qu'il avait bâtie 3.

De son côté, le maréchal Damville, qui s'était fait donner pour places de sàreté Beaucaire et Aigues-Mortes, s'efforçait de conserver en Languedoe le crédit du tiers parti, on des catholiques tolérants. Il s'était empressé, à la paix, d'envoyer son secrétaire au pape, pour s'excuser de son alliance avec les protestants, et il avait freusi à lui des

D'Aubigné, I. III, c. 4. p. 232. — La Poplinière, I. XLI, f. 526, verso. — L'Étoile, Journal de Henri III, p. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Poptinière, t. XLJ, f. 522. — De Thou, t. LXHI, p. 525. — Davita. 1. Vf., p. 528.

appronver sa conduite. Il était d'autre part entré en négociations avec le roi, par l'entremise de la maison de Savoie, pour se réconcilier entièrement à lui. Mais en même temps il lui avait représenté combien il était important de ménager le parti hugueuot, car il affirmait qu'il y avait alors einq cent mille familles en France faisant profession ouverte de la réforme, qu'un nombre égal d'antres familles lni étaient attachées en secret, et qu'en joignant aux uns et aux autres les catholiques tolérants ou les politiques, ils avaient la grande majorité. Cependant, comme Damville était eatholique, et que Henri III désirait fort se l'attacher, il y aurait réussi probablement, si une entreprise prématurée du capitaine Honore d'Albert, sienr de Luines, n'avait pas réveillé sa défiance. Damville avait confié à cet officier la garde du Pont Saint-Esprit; mais Luines, qui venait de fairenn voyage à Paris, s'était secrètement engagé dans la ligue, et avait promis de tenir cette place pour elle au moment où la guerre éclaterait. Il agit cependant sans ordre et avant les autres, au grand regret de son parti. Le 9 décembre, comme Guillaume de Montmorency-Thoré était entré au Saint-Esprit, il le fit arrêter, et en même temps tons les religionnaires qui se trouvaient dans la ville; il les accusa d'avoir voulu surprendre la place, et il déclara que, renonçant désormais à toute obéissance envers Damville, il la garderait pour le roi et pour la ligue. Cet acte d'hostilitéet cet affront aux Montmorency rallumèrent la guerre dans la province 1.

Tandis que les dangers du royaume allaient croissant, que l'irritation des esprits annonçait l'explosion prochaine de la guerre civile, et que la formation de deux ligues hostilles promettait à cette guerre une plus longue durée et plus d'acharmement, le roi, auquel le maintien de la paix publique était confé, n'inspirat plus la personne ni affection ni respect. Henri III, qui avait accompli le 19 septembre 1878 sa vingteinquieme année, s'abandonnait anx vices les plus honteux; il y joignait des goûts puéris de bizarres qui contribuaient à le rendre aussi ridieule qu'il était méprisable; mais il n'était déponrvu ni d'intelligence, ni de talent, ni de courgeg, et il apportait à la conduite du gouverument plus d'habileté et plus d'adresse que ne voulaient lui en reconnaître ou les huguenots on les ligueurs, qui à [Teuri les uns des autres le signaient à la haine et au dégoût du public. Le 14 juillet on le vit entre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D'Aubigné, I. III, c. 4. p. 253. — Journal du duc de Nevers, recueit des états généraux, t. III, p. 58. — Hist. de Languedoc, l. XL, p. 548-551. — La Poplinière, l. XLII, f. 529. — De Thou, l. LXIII, p. 552.

dans Paris avec la reine, amenant dans leur ooche une grande quantife de guenons, perroquets, et petits chiens, qu'il avaitété scheter à Dieppe. Les mignous dont on le voyait entouré, et qui initiaient tons ses caprices, étaieut, dit l'Étolie, « fort odienx an peuple, tant pour leurs » façous do litri badines et hautines, quo per leurs accontrements

- efféminés, et les dons immenses qu'ils recevoient du roi. Ces beanx
   mignons portoient les cheveux longnets, frisés et refrisés, remontants
- » par dessus leurs petits bonnets de velonrs, comme font les femmes; » et leurs fraises de chemises de toiles d'atour empesées, et longues de
- demi-pied, de façon qu'à voir leur tête dessus leur fraise, il sembloit
   que ce fût le chef de saint Jean en un plat 1.

Henri III, qui se disait enthousiaste de la bravoure, exigeait que ses mignons joignissent aux habitudes les plus efféminées, une insonciance en jonant avec le sang et la mort qui allait jusqu'à la férocité; chaque ionr la conr avait besoin d'être réveillée par le récit de quelque nonveau meurtre; le catalogue de cenx que rapporte l'Étoile, dans les dix-huit mois que comprend ce chapitre, aide à faire connaître ces émotions continuelles, dans lesquelles aimait à vivre le dernier des Valois. Le 19 avril, Jacques Vialard, président du grand conseil, fut assassiné par les seigneurs de Richebonrg ; le 15 juin, un écuver du duc de Nemours fut tué par un inconnu, d'un conp de pistolet; le 22 juin le baron de Vitteaux, menetrier connu de du Guast, invité aux fêtes du mariage de son frère, après avoir profité de son hospitalité, le força, le pistolet sur la gorge, à lui donner tout ce qu'il avait d'argent, et tous les chevanx de son écurie, pour monter ses spadassins ; le 18 juillet, Scorcel, conseiller au parlement, avant séduit une fille de sa femme, fnt tué par son époux ; le 25 octobre, la Noue, qui était venn négocier pour les huguenots à Paris, fut attaqué par des assassins apostés : il se déroba à leurs coups, mais il fut contraint de quitter Paris en toute hâte; le 20 décembre, le fils de Saint-Sulpice, que le roi aimait, fut tué par le vicomte de Tonrs, anguel il avait reproché de n'êtro pas gentilhomme; le 13 janvier 1577, le capitaine la Braigne fut tué sur l'escalier même du châtean qu'habitait le roi; an mois de juillet, Michel de la Croix, abbé d'Orbais, fut tué par les deux fils du seigneur de Breuil, qui vengeaient sur lui la mort de leur père ; au commencement de septembre, René de Villequier, favori du roi, tua dans le château

<sup>1</sup> L'Étoile, Journal de Henri III, p. 136, 139.

royal sa ferume et la feamme de chambre qu'elle avait auprès d'elle : il prétendit avoi découvert qu'elle ui était infidéle, mais depuis longuis pit connaissait sa mauvaise conduite, et l'on crut pintôt qu'il la punissait par ordre du roi, de s'être refusée à ses désirs; enfin peu de jours après, al Chateauneuf, autreôis maliressed ur oit, une de sa main le Florentin Antinotti qu'elle avait épousé , et qu'elle surprit dans un rendez-rous de galanterie ;

Aux émotions causées par des catastrophes réelles, Henri III aimait à joindre les émotions plus fugitives de la scène dramatique, et ce fat lui qui ouvrit le premier aux Français lo théâtre moderne. Les Italiens, à cette époque du renouvellement de la littérature, avaient commencé, pour se créer un nouvel art dramatique, par calquer en quelque sorte leurs comédies et leurs tragédies sur celles des anciens : c'étaient les spectacles que dans les jours de grande réjouissance on représentait à la cour des princes. Mais bientôt il s'était formé chez eux des troupes de comédiens, qui avaient compté pour vivre sur les rétributions du public, non sar la munificence des princes. Ces acteurs ne so contentaient pas d'étudier les chefs-d'œuvre dramatiques de l'Arioste, de Machiavel, et de Bibiena, ils s'accoutumaient anssi à improviser sous le masque, des pièces bouffonnes, dont l'intrigue générale et les caractères leur étaient seuls assignés d'avance. Ces pièces improvisées étaient plus licencienses encore que celles de Machiavel, mais la reine Catherine et les dames de sa cour n'étaient pas scrupuleuses et y prenaient beauconp de plaisir. Henri III fit venir cette année do Venise une tronpe qui se faisait nommer li Gelosi, et qui y jouissait d'une grande réputation. Ces pauvres comédiens eurent le malheur de tomber entre les mains des huguenots, qui dans leur austérité les regardaient comme les suppôts du diable; mais Henri III paya leur rancon. Ils arrivèrent à la cour pendant la durée des états de Blois, et le roi leur assigna la salle même des états pour y jouer le soir leurs comédies, leur permettant de faire payer aux spectateurs demi-teston par tête. Le roi s'y trouvait ordinairement, dit l'Étoile, . habillé en · femme, onvrant son pourpoint et découvrant sa gorge, v portant un collier de perles, et trois collets de toile, deux à fraise, et un ren-» versé, ainsi que le portoient les dames de la cour. » Après la fin des états les Gelosi vinrent à Paris. « Ils y commencèrent leurs co-

<sup>&#</sup>x27; Journal de l'Etoile, p. 135 à 137. — Journal de Taix, au recueil des états généraux, t. II, p. 349.

- » médies le 19 mai 1377 en l'hôtel de Bourbon, et il y avoit tel con-» cours que les quatre meilleurs prédicateurs de France n'en avoient
- » pas tous ensemble autant quand ils préchoient... Aux mercuriales » du 26 juin le parlement fit désense aux Gelosi de plus joner leurs
- · comédies, pour ce qu'elles n'enscignoient que paillardises. · Ils présentèrent les lettres patentes qu'ils avaient obtenues du roi, et le parlement leur fit désense de jamais en obtenir ou présenter de semblables, sous peine de dix mille livres d'amende. De son côté, le roi leur fit donner l'ordre exprès de continuer, ce qu'ils firent, à l'hôtel de

Bourbon, au commencement de septembre 1.

Eu général les catholiques, loin de partager le rigorisme des buguenots, s'en défiaient comme d'un indice d'hérésie, et se jetaient dans l'excès contraire. Cependant l'introduction des spectacles en France, comme étant un plaisir nouveau, leur inspirait plus de répugnance que des délassements bien moins innocents; d'ailleurs le roi dounait assez de scandale ponr que les hommes de bien ne recussent qu'avec défiance tout ce qui leur venait de lui. Chaque jour on répandait contre lui à la ville, et même à la cour, des couplets satiriques, des énigrammes latines, des libelles diffamatoires; et comme le public n'était point accoutumé encore à ce combat de plume, et à l'activité de la calomnie, il prenait ponr vérité tontes les injures qu'on répandait contre Henri III. Les ligueurs y étaient plus actifs encore que les huguenots, ils tournaient en dérision la mesquine bigoterie du roi : c'était par des persécutions ou des batailles qu'ils auraient voulu, disaient-ils, lni voir signaler sa foi. Eu cffet, on commençait à voir se révéler les projets ultérieurs des Guise : ils aidaient à accabler les deruiers Valois d'un mépris toujours plus profond, parce qu'ils aspiraient à les écarter du trône, ainsi que toutes les branches de la famille capétienne, et à réclamer pour enx-mêmes l'héritage de Charlemagne, de qui ils se prétendajeut descendus.

Un mémoire adressé au pape, composé par un avocat, David, du parlement de Paris, qui tomba aux mains des protestants, et qui vers cette époque fut publié par eux, servit à mettre au grand jour ces projets des Guise et de la ligue. Ce mémoire attribuait tous les malheurs de l'Église, cu France, à l'usurpation de Hugues Capet, sur lequel ne s'était point étendue la bénédiction accordée par le siège apostolique

<sup>&#</sup>x27; Journal de Henri III. p. 149, 150, 151, 153, 154.

à Charlemagne et à ses descendants. Les Capétiens, disait-il, en eberabominable qu'on nomme, en France, les libertés de l'église gallieane ; ils avaient protégé tons les hérétiques contre le glaive de l'Église ; ils avaient, par des làches traités de paix, rendu inutiles toutes les victoires remportées sur la réforme. Aussi la justice de Dien avait frappé les descendants de Hugues Capet; la branche ainée, sans vertu . sans honneur, sans talent, n'avait plus même assez de vigneur pour vivre et se propager: on voyait monrir les uns après les antres les fils de Henri II sans laisser d'enfants ; la branche cadette s'était abandonnée à l'hérésie, elle y persistait avec obstination, et méritait aiusi l'exécration des fidèles. Mais pendant ce temps, Dieu avait protégé de sa main pnissante la race de Charlemagne; les ducs de Lorraine descendants de Charles, le dernier des Carlovingiens, étaient les vrais représentants de ce grand monarque; ils étaient toujours converts de la bénédiction apostolique; ils avaient persisté dans la foi et l'obéissance an saintsiège, en même temps qu'ils brillaient de toutes les vertus des chevaliers; et la France ne serait henreuse que quand ils remonteraient sur le trône anguel ils assureraient de nonveau la bénédiction de l'Église 1.

Le pape était supplié en conséquence de donner tout son appni au due de Guise pour interrompre la succession des Capétiens : ce due serait reconau pour chef de la ligue; celle-ci s'obligerait à exécuter tout ce qui serait ordonné par les états, dont la convocation avait été demandée par les huguenois enn-mêmes, qui crenssient ainsi la fosse où its deraient périr; les états poursuiraient la condamnation du frère de Sa Majesté, pour la grande faute qu'il avait commisé de se joindre aux hérétiques, « et l'exemple très-saint et pieutissime du roi catho-

- lique en l'endroit de son propre fils nuique seroit suivi. Au même
   jour paraîtront les forces de la lique, pour se saisir tant du frère du
- » roi que de tous ceux qui l'anrout accompagné en sa malhenreuse
- entreprise... Chacnn en son ressort courra sus anx hérétiques, lesquels
- » ils passeront au fil de l'épée et s'empareront de lenrs biens pour être » employés aux frais de la guerre... Et finalement, par l'avis et per-
- employes aux trais de la guerre... Et finalement, par l'avis et per mission de Sa Sainteté, le duc de Guise fera enfermer le roi et la
- mission de Sa Saintete, le duc de Guise lera chiermer le roi et la
   reine dans un monastère, comme Pepin son ancêtre fit à Childérie.
- Lorsque Henri III eut ponr la première fois connaissance de ce mémoire, Il est imprimé dans les Mémoires de la Ligue, t. I, p. 1 à 7, et suivi de disser-

Il est imprimé dans les Mémoires de la Ligue, t. I, p. 1 à 7, et suivi de dissertations sur cette généalogie. De Thou, l. LXIII, p. 337. — Davila, l. VI, p. 325.



chant à se rendre indépendants des papes, a vaient souteou cette erreur il crut que c'était une imposture des haguenots pour rendre les Guise et les ligueurs odieux : mais plas tard, son ambassadour auprès de Philippe II, Jean de Vironne, baron de Saint-Goast, en lui envoyant d'Espague communication du même mémoire, le constaiqueit qu'il vait ne effet été l'objet des délibérations des souverains catholiques <sup>1</sup>.

Henri III était donc persuadé qu'il n'avait pas moins à craindre de la part des ligueurs que des huguenots; mais habitué à une dissimulation profonde, il ne changea point de conduite, et il poursuivit le but qu'il s'était proposé en signant la paix, de reprendre l'une après l'autre aux protestants les faveurs qu'il leur avait accordées. Il les détestait dans son cœur aussi vivement que ponvaient le faire les ligneurs eux-mêmes : d'ailleurs il savait que la vraie manière de supplanter les Guise dans leur popularité, c'était de persécuter les hérétiques. Par le traité de paix il avait promis anx protestants l'établissement de chambres miparties dans tous les parlements, afin qu'ils y trouvassent toujours des inges impartiaux. Le 7 inin il fit en effet enregistrer en sa présence au parlement de Paris, l'édit qui y établissait une chambre mi-partie ; mais lorsqu'il nomma le 16 juillet Guillaume Dauvet, seigneur d'Avesnes, pour président de cette chambre, le parlement le repoussa d'une manière si blessante, que Dauvet lui-même renonça à sa nomination . et que le roi n'essaya point d'en saire d'autres a. Le traité garantissait encore aux protestants, l'exercice d'un culte public dans toutes les villes. excepté Paris; mais lorsqu'ils voulurent s'assembler à Rouen, le cardinal de Bourbon, archevêque de cette ville, se rendit à leur église le 25 igin, précédé de sa croix archiépiscopale, et accompagné des dignitaires et des chanoines de sa cathédrale ; le ministre et son tronpean, craignant un mouvement populaire, lui cédèrent la place. On vint raconter le lendemain an roi que le cardinal avait chassé les buguenots de Rouen, avec le bâton de sa croix seulement; je vondrais, répondit-il, qu'on put les chasser aussi facilement d'ailleurs, dut-on leur jeter encore le bénitier à la tête 3. Tout culte hérétique étant interdit à deux lieues autour de Paris, les Parisiens protestants allaient jusqu'à Noisy-le Sec pour entendre le prêche; mais la populace les attendait

De Thou, I. LXIII, p. 341. - Davila, I. VI, p. 326.

<sup>2</sup> L'Étoile, Journal de Henri III, p. 135-136. - Davila, l. VI, p. 320.

De Thou, l. LXIII, p. 319. - L'Étoile, Journal, p. 138.

au retonr avec des pierres et des épées ; il y en eut plusieurs de tués les dimanches 25 et 50 septembre <sup>1</sup>.

Cependant Henri III qui désirait éviter la gnerre, comptait surtout snr les états généraux qu'il avait promis d'assembler à Blois, pour reprendre aux hugueuots les avantages qu'il leur avait promis par le dernier traité. Il savait il est vrai que, lorsque quinze aus auparavant les états généraux avaient été assemblés à Orléans, puis à Pontoise, ces états s'étaient montrés singulièrement favorables à la réforme : mais dans l'intervalle la noblesse protestante avait été ruinée par la guerre qu'elle faisait à ses frais, et décimée par les batailles et les massacres ; l'indignation qu'inspiraient les abns de l'Église s'était calmée à côté de l'effroi plus grand encore des guerres civiles; surtout l'appât des richesses du clergé n'exercait plus d'influence, depuis qu'une grande partie des biens de ce corps avait passé en d'autres mains par des spoliations répétées. D'ailleurs Henri comptait prendre ses mesures d'avance ponr n'admettre, s'il était possible, que des catholiques aux prochains états généraux; et telle était la confusion des lois et des usages, la constitution de la monarchie était si inconnne, les droits de chacun étaient si mal garantis, les Français étaient si indifférents à leurs priviléges, ils faisaient si peu de cas de lenrs droits d'élection, que le roi n'épronva ancune difficulté à jeter tont le ponyoir des états aux mains des catholiques.

Ce fut le 16 août que furent publiées à Paris les lettres patentes par lesquelles le roi convoquait à Blois, pour la mi-novembre, les états généraux de son royaume. Dans ces lettres, adressées à tous les baillis et prévôts des différentes villes de France, il leur disait : « Nous enten-

- » dons qu'il se trouve auxdits états, aucuns des plus uotables person-
- pages de eliaque province, bailliage et sénéchaussée de notre royaume.
- ponr, en pleiue assemblée, nous faire entendre les remontrances,
   plaintes et doléances de tous affligés, afin d'y donner tel ordre et
- plaintes et doléances de tous affligés, afin d'y donner tel ordre et
   remède que le mal requerra;.... aussi ponr nous douncr avis, et
- remede que le mai requerra;... aussi pont nous douner avis, et
   prendre avec eux une bonne résolution, sur les moyens d'entretenir
- notre état, et acquitter la foi des rois nos prédécesseurs et la nôtre,
- » le pins au soulagement de nos snjets que faire se ponrra..... Pour à
- quoi satisfaire nons vons mandons... qu'incontinent après la présente
   reçne vous ayez, à son de trompe et eri public on antrement, à con-
  - 1 L'Étoile, p. 142.

- » voquer ou faire assembler en la principale ville de votre ressort, tons
- » ceux des trois états d'icelui, ainsi qu'il est accoutumé faire, et que
- » ci-devant s'est observée ;... et ce fait, élire et choisir nn d'entre enx
- » de chacan ordre, qu'ils feront trouver au 15 novembre en notre ville
- » de Blois 1, »

Les lettres patentes paraissaient s'adresser également aux protestants et aux catholiques; mais les derniers seuls occupaient les places de confiance, et ils surent bien écarter des élections les huguenots, qui an reste paraissent avoir fait très-pen d'efforts pour maintenir leurs droits. Dans les protestations qu'ils publièrent plus tard, les réformés affirmèrent « que les prévôts et baillis eurent soin de ne faire les convoca-

- » tions particulières qu'anx messes et paroisses des catholiques, et
- » partant les réformés furent privés de leurs droits aux élections, les-» quelles leur ont été à haute voix défendues contre la liberté. En
- · Vendômois et à Étampes, quelques réformés furent élus cependant,
- » mais rejetés ponr le seul point de la religion 2. » D'antres mullités étaient reprochées encore par les huguenots aux états particuliers; c'était illégalement, disaient-ils, que les trois états avaient été rénnis dans la même chambre, encore qu'ils enssent souvent à articuler des plaintes les uns contre les autres ; que les baillis avaient invité les électeurs à donner individuellement leurs plaintes par écrit à leurs députés, en sorte qu'ils n'apportaient réellement que des placets et non les vœnx d'une assemblée publique. Mais aucune de ces objections qui ponvaient être fondées, n'avait été articulée an moment même et dans les assemblécs provinciales 5. On vit en effet paraître successivement des protestations de la noblesse et du tiers état réformés de la prévôté de Paris, des remontrances des Rochelois, des protestations tant des réformés que des catholiques unis de Languedoc, Guienne, Provence, Dauphiné et Lyonnais, adressées à Monsieur. D'après le rôle des députations, on voit que dans ces provinces la plupart des sénéchaussées n'envoyèrent pas de députés. Il reste cependant douteux si les protestants ne s'écartèrent pas enx-mêmes, par une fansse politique, des élections, où ils craignaient de demeurer en minorité 4.

La Poplinière, l. XLIII, f. 340. 2 D'Aubigné, l. III, c. 4, p. 235.

<sup>\*</sup> Voir les protestations dans la Poplinière, l. XLM, f. 536, 338. - D'Aubigné, 1. III, c. 4. p. 240.-Rôle des députés sux états. Recueil des états généraux, t. II. p. 1-32.

La ville de Blois n'avait point été démantclée, comme on l'avait annoncé par le traité de paix, pour que les députés s'y sentissent plus indépendants; au contraire, le roi y avait réuni assez de troupes, et l'assemblée se tronva on protégée ou intimidée par environ dix mille hommes qui étaient sous l'influence des ligneurs. Depuis le 15 novembre. les députés arrivaient successivement à Blois, et l'on y compta enfin cent quatre députés du clergé, soixante et donze de la noblesse, et cent cinquante du tiers état, en tont trois cent vingt-six. C'était entre les mains de ces hommes nouveaux et presque tous inconnus au royaume, que l'autorité souveraine allait pour nn temps être transportée. En effet, si aucuns droits n'étaient définis dans la constitution française, si aucun ordre de l'État ne savait avec précision ce qu'il pouvait prétendre, ce qu'il ne devait pas souffrir, ce vague même favorisait les nsurpations des ordres quand ils se trouvaient rassemblés. On se sonvenait qu'en cux, comme représentants de la nation, résidait la souveraiue puissance. Ce qu'ils avaient osé, nn on denx siècles apparavant, ils pouvaient l'oser encore. Comme ils n'apparaissaient qu'à de très-longs intervalles, il n'y avait aucunc habitude formée, aucune tradition qui définit leurs droits, ou qui maintint l'équilibre entre eux et le pouvoir royal.

Aussi les rois ressentiaient-lis la plus extréme défance des états généraux, et ne les rassemblaient-lis qu'à la dernière extrémité. Henri III n'état point étranger à cette crainie; il sentait bien tout ce qu'il pouvait avoir à redouter d'un grand jour qui échirerait son administration, ses finances, ses mours privées, mais il avait plus à redouter corce les deux factions également ennemies des luguenots et des ligueurs; il lui semblait ne pouvoir dominer l'anne et l'autre qu'à l'aide des représentants de tous les ordres du royaume. Ce monarque, que tous partis méprisaient, et que tous ont couvert d'opprobre, était si accontuné au mensonge, qu'on ne peut guère, dans ses actions ou ses pactos, démeler ses vrais sentiments; mais quand il paraissait sur la scène, on trouvait presque toujours en loi une diguité, nne grâce et un talent inattendas.

Ce fut le 6 décembre 1376 qu'il vint présider, dans la grande salle du châtean de Blois, la séance royale d'ouverture. Cette salle de cent trente-deux pieds de long, de cinquante-quatre de large, supportée par six gros piliers de pierre, avait au fond na échafand, élevé de trois marches, au milieu daquel était le trône du roi. Antour d'en la furent rangés la reine mère, Monsienr et la reine Louise; sur les banes plus rapprochès les princes du sang, le cardinal de Bourbon, les deux l'érès de prince de Condé, le duc de Montpensier et son fils, le duc de Mrecuer, frère de la reine, le duc de Mayenne, frère du duc de Guise, lequel n'y parut point, et les pairs laïques et ecclésiastiques; plus loin les grands officiers de la couronne, les membres du conseil privé, les cheraliers de l'ordre, et enfin les députés des trois ordres. An delà d'une barrière qui fermait la salle par en bas « on laissa entrer le « commun peuple. » Pendant que le roi entrait dans la salle « toute

· l'assemblée se leva, ayant la tête découverte, et cens du tiers état un

l'assemblée se leva, ayant la tele découverte, et cent du tiers état un
 genon en terre, et demeurèrent ainsi jusqu'à ce que le roi et les reines

se fussent assis... et avoient tons, dit le procès-verbal, les yenx tournés

vers le roi, quand, d'une bonne grâce, de parole ferme, haute et
 diserte, il commença à parler '. »

Son discours fut trop long pour être rapporté iei, mais quelques passages méritent d'être notés. - J'espère, dit-il, qu'en cette assemblée do

tant de gens de bien, d'honneur et d'expérience, se frouveront les
 moyens pour mettre ce royaume en repos, pourvoir aux désordres et

abus qui y sont entrés par la licence des troubles, délivrer mon

penple d'oppression, et en somme donner remède aux maux dont
 le corps de cet État est tellement nicéré qu'il n'a membre sain ni

entier.... Quand je vieus à considérer l'étrange ebangement qui

se voit partout depuis le temps des rois mes père et aïeul, je cou nois combien heureuse étoit leur condition, et la mienne dure et

· difficile. Car je n'ignore pas que de toutes les calamités publiques

et privées qui adviennent en nn État, le vulgaire peu clairvoyant en
 la vérité des causes de tons maux, s'en prend à son prince, l'en

» la vérite des causes de tous maux, s'en prend à son prince, l'en » accuse et appelle à garant ; comme s'il étoit en sa puissance d'obvier

à tous sinistres accidents, on d'y remédier aussi promptement que

chaeun le demande. Bien me conforte que de la coulpe et blàme de
 tant de calamités, le bas àge auquel le feu roi mon frère et moi nous

tant de calamites, le nas age auquei le leu roi mon irere et moi nois
 étions alors nous justifie assez. Et quant à la reine ma nière, il n'y

a personne qui ait pu ignorer les incroyables peines et travaux qu'elle print, pour obvier au commencement des malhenrs....

» ma personne et ma vie à tous hasards de la guerre, où il a été besoin

Procès-verbal au recueil des états généraux, t. 11, p. 38 à 45, § 35.
XII.

par lés armes d'essayer de mettre fin aux troubles; et d'antre part
 où il a été besoin de les pacifier par réconciliation, nul plus que

où n'a été besoin de les paciner par reconciliation, uni pins que
 moi ne l'a désiré, ni plus volontiers que moi n'a prêté l'oreille à

• tontes hounêtes et raisonnables conditions de paix,... De tous les acci-

dents de ces dernières guerres, je n'ai rieu senti si grief, ni qui

» m'ait pénétré si avant dans le cœur que les oppressions et misères

• de mcs pauvres snjets, la compassion desquels m'a souvent émn à

prier Dieu de me faire la grace de les délivrer eu bref de leurs manx, on terminer en cette fleur de mou age mon règne et ma

maux, on terminer en cette fleur de mou âge mon règne et ma
 vie..... Après avoir bien considéré les hasards et incouvénieuts qui

» étoient de tous côtés à craiudre, j'ai finalement pris la voie de dou-

» ceur et de réconciliation ; à quoi je veux principalement travailler,

accommodant autant que possible toute chose ponr affermir et assurer
 une honne paix, laquelle le tiens être le remède senl et unique ponr

onserver le saint de cet État 1. »

Le chancelier de Birago adressa ensuite à l'assemblée nn discours long et ennuveux : l'orateur de chacun des ordres répondit à son tour : pnis ils se retirèrent, le clergé à l'église de Saint-Sauveur, la noblesse an palais, le tiers état à la maison de ville, lieux où depuis le 24 novembro chacun des ordres avait en de fréquentes réunions. En comparant les procès-verbaux de ces assemblées, on ne peut s'empêcher de reconnaître tonte la supériorité de ceux du clergé sur les deux antres. Il agissait comme uu corps accoutumé aux délibérations, à l'ordre, et à l'intelligence des affaires. Il avait commencé par déférer la présidence temporaire à l'archevêque de Lyon, Pierre d'Espinac, parce que Blois relevait de eette métropole ; plus tard il désigna ce prélat par une élection persouuelle comme le plus propre à la présidence; pnis il lui adioignit un promotenr et deux secrétaires pour vérifier les pouvoirs, régler et annoncer d'avance l'ordre du jour, et rédiger les procès-verbaux 2. L'assemblée ne songea point à délibérer par tête ; la représentation des différentes provinces était trop inégale pour qu'il n'y eût pas eu de l'injustiee à regarder tous les ecclésiastiques présents comme égaux; mais en convenant qu'on se conformerait aux divisions territoriales, le elergé penchait à adopter les divisions ecclésiastiques ou

Recueil des états généraux, t. 11, nº 55, p. 45 à 49. — La Poplinière, f. XLIII., f. 541, v. — D'Aubigné, f. 111. c. 5. p. 241. — Davila, f. V1, p. 550.

Procès-verbal du clergé. États généraux, t. II, p. 90-93. — Mém. de Guill. de Taix, doyen de Troyes, états généraux, t. II, p. 236-240.

par métropole; ce ne fut que sur l'insistance des deux antres ordres qu'il revint à la division politique, en douze gouvernements. Il fut convenu que tous les députés d'un hailliage ou sénéchaussée ne seraient comptés que pour une voix, et que pour la rédaction des cahiers, deux députés par province seraient chargés de ce travail, en suivant l'ordre des matières qu'avait adopté pour son cahier particulier le clergé de Paris <sup>1</sup>.

Parmi les députés de la noblesse on ne trouve aucun des noms qui s'étaient illustrés durant les dernières guerres ; c'étaient des hommes nouveaux à l'armée, à la conr, dans les affaires; il semble que tous les seigneurs qui approchaient le roi, qui entraient dans son conseil, ou qui étaient décorés de hautes charges militaires, avaient dédaigné de solliciter les suffrages de la noblesse de province. Ils avaient été rénnis autour du trône, dans la séance d'ouverture, comme nue sorte de chambre haute, et ils étaient supposés former son conseil. Dans le rôle des députés de la noblesse on ne voit que deux hommes titrés, le vicomte de Polignac, député du Velay, et un comte de Vignoris, député d'Orléans. La noblesse élut pont son président le sire de Rochefort, député du Berri 2. Les noms des députés du tiers état étaient plus inconnus encore. Ni de Thou, ni Pasquier, ni Pihrac, ni aucun des grands magistrats qui honoraient alors la France, ni Montaigne, alors âgé de quaraute-trois ans, ni aucun de ceux qui se sont fait un nom dans les lettres, ne siègnaient dans cette assemblée, à l'exception du seul Jean Bodin, député du Vermandois, auteur du livre de la République. Aueun autre enfin, ni auparavant ni depuis, n'a attaché à son nom aucune espéce de célébrité; on n'en cite aucun qui se fût illustré comme négociant, fabricant ou navigateur ; aucun ne se siguala dans l'assemblée des états, on par son intelligence des affaires, on par sa hardiesse, son éloquence on son patriotisme. La confiance de la France qu'elle ferait entendre sa voix par l'assemblée de ses députés fut entièrement trompée. La nation avait lieu saus doute d'être honteuse et mécontente de ses chefs monarchiques ; ses chefs populaires se montrèrent cependant tout aussi incapables de réformer le gonvernement. La chambre du tiers se constitua sons la présidence de Nicolas l'Huillier, prévôt des marchands de Paris 8. Tant la noblesse que le

Proces-verbat du ctergé, p. 95, 96, 99, 107, 129, 133,

<sup>2</sup> Rôle des députés de la noblesse, recueil des états généraux, t. II, p. 15.

<sup>5</sup> Ibid., du tiers état, Ibid., t. II, p. 21.

tiers état convincent qu'on opinerait par gouvernements, lesquels furent appetés dans l'ordre suivant : l'Ile-de-Frauce, la Bourgogne, la Champagne, le Languedoc, la Picardie, l'Orléanais, le Lyonnais, le Duphiné, la Provence, la Guienne, la Bretagne et la Normandie. Il du de pins convenu que la Rochelle, qui n'avait point de depinte, serait rangée sous la Guienne; le Poiton, la Touraine, le Maine, l'Anjou et l'Angoumois, sous l'Orléanais; le marquissat de Saluces enfin, rous le Daphiné; ette division ne fut pas adoptée cependant sans exiet de vives réclamations de la part des députés du Poitou et de l'Angonmois <sup>1</sup>.

Les députés des trois ordres arrivaient chargés des doléances ou réelamations de leurs provinces, qui chacune de leur côté avaient récapitulé tous les abus dont elles avaient à se plaindre, toutes les modifications qu'elles désiraient voir apporter aux lois. Ces doléances devaient être rédigées dans un cahier général, et dés le lendemain de la séance rovale les commissaires nommés par les trois ordres s'étaient mis à l'œuvre. Mais les états ne se regardaient nullement comme législateurs; ils venaient plutôt soumettre au roi des difficultés sur chaeune desquelles ils demandaient une solution. Les commissaires se eroyaient même obligés de les lui présenter toutes, lors même qu'elles pouvaient être contradictoires entre elles, on que quelques unes répngnaient à leurs propres idées ; leur affaire leur paraissait être de recneillir, d'enregistrer les demandes des provinces, non de les juger. Toutefois dés le commencement de leur travail l'inquiétude sur la manière dont seraient jugées ces demandes, sur les personnes chargées de les apprécier, se manifesta chez eux. Ils sentaient bien que tontes les questions de législation sergient référées au conseil d'État, et ils auraient vonln être entendus quand ce conseil en délihérerait, on mieux encore ils auraient vouln en délibérer avec lui, et régler le nombre des conseillers qui voteraient sur ces questions conjointement avec les commissaires des trois ordres. Ces commissaires an nombre de trente-six , un ponr chaque ordre, par chaque gonvernement, s'assemblaient chaque jour dans l'église de Saint-Sauveur, sous la présidence de l'archevêque de Lyon. Le 10 décembre cet archevêque prétendit avoir trouvé sur son burean une requête, sans nom d'autenr, qui formulait la manière dont le roi exercerait son autorité législative : personne n'avait apparemment osé prendre l'initiative de cette proposition, encore qu'elle fût conforme

<sup>1</sup> La Poplinière, l. XLIII, f. 541. - Procès-verbal du clergé, t. II, p. 128.

anx désirs des treute-six commissaires. Le roi devait être supplié de réduire sou cosseil à vingé-quatre membres, y compris la reine sa mère, et les princes du sang; ce conseil, una anx treute-six commissaires des trois ordres, devait trancher toutels et questions naissant des cabires qui erseint demeurées douteuses; mais quaut aux demandes sur lesquelles les trois ordres seraient d'accord, elles deraient obtenir force de loi, sans avoir besoin de la sanction royale.

Cette proposition n'allait à rien moins qu'à dépouiller le roi de toute son antorité législative , et à la transmettre , uon point aux états , mais à un corps mixte nommé par eux et par lui. Les deux premiers ordres, dont les députés étaient pour la plupart d'accord avec les ligueurs, s'associèrent vivement à cette nsurpation de l'antorité souveraine ; mais le tiers état montra plus de scrupules ; soit qu'il craignit la violence de l'esprit de parti qui commençait à se manifester dans les deux autres ordres, soit qu'il eût réellement moins d'ambitiou, ou plus de respect ponr l'autorité royale. Il se contenta de voter que le roi serait supplié de leur communiquer la liste des membres de son conseil privé , et qu'à ce conseil seraient adjoints les treute-six députés des trois ordres, avec voix consultative senlement et uon délibérative. Dans la séance du soir, cette restriction cepeudant fut repoussée avec tant de chaleur par les deux premiers ordres, que le tiers état fut obligé de céder. Il se réduisit alors à demander que lorsqu'il s'agirait de l'intérêt d'un seul des ordres, les douze députés de cet ordre votassent au conseil , tandis que chacun des deux autres ordres n'y donnerait qu'un seul vote. La proposition étant réduite à ces termes, il fut convenu que l'archevêque de Lyou la ferait au roi, an nom des trois ordres, mais verbalemeut, et non par écrit, pour le sonder en quelque sorte, plutôt que de lui adresser une requête 3.

Ce fut le jeudi 13 décembre que les trente-six députés farent introduis amprès du roi, pour la faire leur requête. Il avait amprès de lui la rriue as mêre, monsieur son fére, le cardinal de Bourbon, les duca de Moutpensier et de Guise, Morvillier, Limogées, et que que sautre. L'archerèque de L'rou protesta dans sa barange que le but des états

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procès-verbai du clergé, t. II, p. 114, 118, 122. — De Taix, Mémoire du clergé, t. II, p. 268. — Journai du duc de Nevers, t. III, p. 15. — Procès-verbal du tiers état, par Bodjn. I, III, p. 290.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bid., 114, 120. — Journal de Guillaume de Taix, Ibid., t. II, p. 270. — Journal des états, par le duc de Nevers, t. III, p. 13. — Procés-verbal du tiers état, t. III, p. 292.

n'était point de toucher en rien à la sonveraineté du roi , mais de donner plus de vigneur et de durée anx ordonnances qui se feraient aux états, et de décharger le conseil privé de la baine à laquelle il pourrait être en butte, si l'on ne savait pas que les ordres qu'il donnerait avaient été consentis par les états. Le roi vit dans cette demande tout une révolution, elle exeita son indignation comme sa crainte; mais il était profondément dissimulé, il avait eu le temps de se préparer ; il répondit, selon de Taix, « par une courte harangue si bien digérée et » si gentiment prononcée, qu'il étoit aisé à juger qu'anparavant il · avoit été bien averti de ce qu'on lui devoit dire. Sur le premier point, · il répondit qu'il ne se vouloit aucunement lier de promesse , ni dé-· roger à son autorité pour la transfèrer aux états, et mêmement ne · sachant ce que c'est qu'on lui pourroit demander sous ces mots de . l'honneur de Dieu, du repos public, et du bien de son service ; » mais que nous fussions assurés que tout ainsi qu'il nous estimoit tous » ses bons et loyaux sujets, et qu'il n'avoit jamais douté de notre fidé-» lité, qu'il falloit anssi que nous eussions pour certain qu'il nous » seroit toujours bon roi , prêt à recevoir tous les bons conseils et avis » qui lui seroient donnés par une si honorable et vertueuse compagnie. » et d'y satisfaire en tout ce qu'il lui seroit possible. Et quant an se-. cond point, combica qu'il n'eût que gens de bien et d'honnenr en » son conseil et près de sa personne, si est-ce qu'il nous accordoit de » nous donner une liste d'iceux, ponr choisir d'entre eux certain » nombre qui connoîtroient des affaires des états, et pour lui faire · connoître quel sonpçon on pourroit avoir sur les autres ; lesquels il estimoit ce néanmoins gens de bien, si on ne lui faisoit paroître du · contraire. Semblablement il nous accorda que notre nombre de · trente-six fût admis en son conseil, pour traiter, répondre, répli-» quer, et résoudre desdites affaires des états ; combien est-il que je » n'y sois tenu, et que ce soit une chose non accoutumée; mais c'est » pour vous montrer que je ne veux en rien me départir de la boaté · naturelle que doit avoir un généreux et humain prince envers ses » sujets. Cela fait, il nous commanda à tous de nous hâter de dresser » nos cahiers, à ce qu'on dounat plus tôt fin aux choses bien commen-» cées; et sur ce, ayant tous mis le genou en terre, comme nons . avions fait en entrant audit cabinet, nous nous retirames pour aller . diner 1. .

Journal de Taix, t. II, p. 273. - Procès-verbal du clergé , t. II, p. 123. -

prérogative lui avait été faite dès le commencement de l'assemblée des états, il était probable que les prétentions de ceux-ci iraient en croissant, et qu'il courrait risque de s'engager avec enx dans une lutte dangereuse; il crut donc plus sûr pour lui-même de les presser d'entrer dans la question religieuse, qui absorberait bientôt leurs passions. Il est impossible de savoir quelles étaient ses pensées secrètes. mais dans toutes ses communications avec le duc de Nevers, fongueux partisan des Guise, et l'un des chels des ligueurs, il parlait toujours comme s'il était animé des mêmes désirs qu'eux. Le 2 décembre, dit ce duc, dans ses mémoires, « il tint un conseil de cabinet pour voir · comme il auroit à se gouverner, pour faire que par ci-après il n'y eut qu'nne religion en son royanme. « Le lendemain il consulta le duc de Nevers sur cette même résolution, il lui parla de l'appni qu'il tronverait daus la ligne; • il vouloit qu'elle fut faito dans les antres provinces de telle affection et zèle que l'étoit celle de Picardie. . Les haguenots ont voulg dire qu'elle étoit faite par son commande-» ment, ce qui étoit faux ; mais il les vouloit faire êtro véritables, en . pas 1. .

. la faisant continner par tout son royaume, et il ne s'y endormiroit Après la tentativo des états pour s'emparer de l'autorité législative, le roi redoubla de zèle pour les amener à proposer la suppression du culte réformé. Le 14 décembre, la reine, dit Nevers, « dressa la forme . des propos que le baron de Senecey, orateur de la noblesse, devoit . dire touchant la religion; et le roi, à la messe, la vit et la corrigea.» Il donna ordre à Nevers de gaguer les députés du Lyonnais, pour qu'ils missent dans leurs cahiers la demande de réduire toute la France à n'avoir qu'une senle religion; et le 18 « il envoya querir Nevers après diner, et fit des articles pour les faire courir parmi les députés, » afin qu'ils eussent à les lui demander 3. » Ainsi excité par le roi. l'ordre de la noblesse prit l'initiative; le 19 décembre il vota qu'il insérerait en tête de son cahier une résolution portant que le roi ne sonffrirait qu'une scule religion en son royanme; que les ministres seraient chasses, et que tout gentilhomme qui en recevrait un chez lai

Bodin, Proces-verbal du tiers état, t. 111. p. 292. - De Thou, l. LXIII., p. 336. - Davila, I. VI, p. 332.

<sup>1</sup> Journal du duc de Nevers, Recueil des états généraux, t. III, p. 1 et 6.

<sup>2</sup> Ibid., p. 11 et 16.

aurait sa maison confisquée. Le clergé appelé en même temps à délibérer sur l'article de la religion, qui devait être le premier dans tons les cahiers, s'engagea d'abord dans une discussion très-violente, pour savoir si l'on demanderait on non la publication du concile de Trente : tous les évêques étaient d'accord pour la désirer, mais tout le clergé inférieur, tons les députés des chapitres, des ordres religieux et des enrés, la reponssaient de toutes leurs forces; car le concile de Treute les soumettait à la juridiction de leurs évêques, et eu détruisant les lihertés gallicanes, il leur eulevait leur indépendance. Des querelles violentes et assez scandaleuses s'engagèrent entre les évêques et les autres ecclésiastiques : la question fut enfin ajonrnée; tandis que tont le clergé demenra d'accord, le 22 décembre, « que dès le commence-» meut du cahier, en traitant de l'honneur de Dien, on supplieroit le » roi de remettre la sainte église catholique, apostolique et romaine, » en son entier ; défendre tonte autre religion et exercice d'icelle ; » et supprimer et révoquer tous édits tant de pacification qu'antres,

» pnnis, etc. 1. » Le tiers état s'occupa à son tour de l'article de la religion, le premier dans les cahiers. La plupart des états particuliers avaient exprimé le vœn de voir triompher la religion catholique, sans beaucoup s'inquiéter de la manière dont ce triomphe ponrrait s'effectuer. Mais les Parisiens qui avaient moins souffert des guerres civiles que les provinciaux, et qui étaient en même temps les plus fanatiques parmi les catholiques et les plus ardents parmi les ligneurs, vonlaient profiter de cette apparente ananimité pour mettre à néant l'édit de pacification. Pierre Versoris, second député de Paris, et avocat au parlement, proposa dès le 15 décembre, que le roi fût requis de réduire tous ses spiets à la religion romaine; et il ajouta qu'il savait que le roi l'entendait et le voulait ainsi. En vain Bodin, Angevin, alors établi à Laon, et député du Vermandois, s'écria-t-il que c'était l'onverture de la guerre civile, et vota-t-il ponr le maintien de l'édit de pacification, tons les antres se rangèrent à l'avis de la députation de Paris, et les amis de la paix se réduisirent à faire insérer dans la résolution de l'ordre la phrase que nons avons soulignée et qui la réduisait à une niaiserie. « Il fut arrêté le 26 décembre que le roi seroit supplié rénnir tons ses sujets à la reli-

faits en faveur de la religion prétendne réformée; ministres chassés,

<sup>1</sup> Journal de Tair, t. II p. 276-285. - Procès-verbal du clergé, p. 155.

» gion catholique romaine , par les meilleures et plus saintes voies

» et moyens que faire se pourroit : et que topt autre exercice de » religion prétendue réformée fût ôté, tant en public qu'en parti-

» culier. Les ministres dogmatisants, diaeres et surveillants, contraints » à vider le royaume dedans tel temps qu'il plaira an roi ordonner ,

» nonolistant tous édits faits au contraire ; et que le roi seroit supplié

» de prendre en sa protection tous ceux de la religion, antres que les

» doginatisants, ministres, diacres et surveillants, en attendant qu'ils

» se réduisent à la religion eatholique. » Cet article passa aux voix des gouvernements de l'He-de-France, Normandie, Champagne, Laugnedoc, Orléanais, Picardie et Provence ; tandis que les gouvernements de Bourgogne, Bretagne, Gnienue, Lyonnais et Dauphiné, demandaient

qu'on ajontat encore à cet article, « que l'union de ladite religion se » feroit par voies donces et paeifignes, et sans gnerre, » et ils ne purent l'obtenir 1.

Les députés liguents croyaient avoir remporté une grande victoire, en engageant les trois ordres à proscrire le culte réformé. Quand l'assemblée du tiers état eut voté, le prévôt des marchands de Paris entonna le cantique de Siméon : Nunc dimitte servum tuum, Domine. Cependant s'il avait été facile d'entralner des députés ignorants et étonrdis, qui arrivaient de leurs provinces, et qui étaient prêts à y retourner, en se déchargeant de toute responsabilité pour le vote qu'ils venaient d'émettre; cenx qui avaient en un peu plus de part aux affaires, ne se méprenaient point sur l'imprudence de ce vote. Les magistrats de Paris s'alarmérent de l'idée que le renouvellement de la guerre induirait le roi à saisir les rentes payées par le clergé à leur hôtel de ville. et qui montant annucliement à 3,152,000 livres, se distribuaient uniquement entre les bourgeois de Paris ; ils adressérent donc an roi une remontrance pour lui représenter combien il fallait peu s'attendre que la religion réformée qui n'avait pu être supprimée par seize années de gnerre, le fût par les seules paroles d'une ordonnance 2.

Les états continuaient cependant la rédaction de leurs cahiers, mais ils ne tardérent pas à être avertis des conséquences fatales de la réso-Intion qu'ils venaient de prendre. Saint Genis et des Aguis, députés du roi de Navarre, et la Poplinière, deputé du prince de Condé, étaient

J. Bodin, Proces-verbal du tiers état, t. III. p. 293, 295, 296. - La Poplinière, I. XLIII, fol. 346.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Poplinière, l. XLIII, f. 345, 346. — D'Aubigné, l. III, c. 5, p. 253.

arrivés à Paris, et les états se préparsiont à leur donner audience; bientôt ils apprirent que ces députés avaient resonnés à se présentier devast une sesemblée qui aus les entendre avait proscrit leur religion; qu'au contraire ils vensiont de protester contre la réunion qui se tenait à Blois; qu'ils la déclaraisent dilégalement convequée, illégalement dont à l'exclusion de tons les huguenots, et privée de la liberté nécessaire à ses délibérations, par la présence de la garde royale, d'un corps de troupes misses, et de quater régiments de gens de pied. La protestation de Condé portait pour derise Deo et eléctricibus armis; et en effet cétait un appel à Dien et aux armes contre l'injuste violation des traités. 1

Presque aussitôt les états furent arectis que la gnerre éclatai de toutes parts : le 24 écembre, le roi de Navarre adressa d'Agen à la noblesse de Guienne, une lettre circulaire pour l'inviter à reprendre les armes, en récapitulant les offenses qu'elle avait déjà reçues des acholiques, et la réolation annouée par eux à l'assomblée de Biols de ne tenir aucun compte des traités. Dès le 29 décembre, les députés de circine aunonceirent à la chamber de dergé que plusieurs villes avient été ansprises par les bugnenots dans leur province. Le capitaine Jean Paras venait de s'empare de Bazas, et après avoir pillé cette ville, il déclarait la tenir pour le roi de Navarre ; pen après il s'empara encore de la Réole; Langoiran avait surpris Périgueux, mais il échous devant Saint-Macaire; bientôt le roi de Navarre vin lui-même assièger Marmande sur la Garonne. En même temps la Noue, d'Ambigoé et Saint-Gelais avaient tent de aurprendre diverse places du Poitou \*.

Les états, quelque peu étonnés de se trouver engagés dans la guerre sans en avoir pris la résolution, convinerait d'euvoyer une éépatation au ori de Navarer, an prince de Condé et au maréchal Danwille, vers lesquels le roi avait aussi résoln de députer M. de Biron; ils devaient leur demander pourquoi lis ne s'étaient trouvés ni par ena-mêmes ai par députés à la convocation des états du royaume, et les sommer de se sommetre à leurs délibérations. Lorsqu'il fut question de rédiger les instructions de ces députés, les deux ordres, du clergé et de la no-batter de la metre de la metre de la contraction de ces députés, les deux ordres, du clergé et de la no-batter de la metre de la metre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Poplinière, l. XIII, f. 330, 335. — D'Aubigné, l. HI, c. 4. p. 256, 238. — De Thou, l. LXIII, p. 245. — Davila, l. VI, p. 327.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., f. 330. — Proces-verbal du ciergé, t. II, p. 144. — Be Thou, l. LXHI, p. 330. — D'Aubigné, l. III, c. 6, p. 237.

état, qui commençait à s'alarmer du renouvellement de la guerre et qui savait bien que ce serait finalement à lai à la payer, eut beancoup de peine à les faire modifier. Les députés se mirent enfin en route le 6 janvier 1377 °.

(1577.) Avec moins de confiance qu'apparavant dans ce qu'ils venaient de faire, les états se remirent à l'œnvre pour la confection de leurs cahiers; mais le roi ne tarda pas à les rappeler à des délibérations plus ardues et dans lesquelles ils devaient davantage assumer la responsabilité du gouvernement. Selon Davila, Henri III, quoiqu'il se proposat de modifier le dernier traité de paix, ne voulait point la guerre ou l'oppression complète des huguenots, et il n'était point fâché de faire sentir aux états, avant qu'ils allassent plus avant, de quel fardeau ils allaient se charger 2. Lors même que telles n'auraient point été ses inteutions secrètes, la nécessité des affaires le contraignait à occuper les états généraux de ses finances. Le 31 décembre, Nicolaï, président de la chambre des comptes, se présenta successivement aux trois ordres, ponr leur faire nn conrt exposé de l'état des finances, et leur demander d'aider le roi à acquitter la foi de ses prédècesseurs et la sienne. Il annonça que les dettes laissées par Henri II montaient déjà à onze millions, et que dans les seize années de guerre civile qui s'étaient écoulées depuis, ses dettes s'étaient sans cesse accrues, en sorte qu'elles montaient à présent à cent millions. L'archevêque de Lyon, Pierre d'Espinac, répondit au nom de son ordre : « Que c'étoit une chose piteuse · de voir un roi si nécessitenx et un peuple si panvre. · On convint de nommer douze députés de chaque ordre, pour examiner plus en détail l'état des finances, taudis que les antres députés procédaient à la compilation du cabier général. Mais on pouvait délà remarquer que les états repoussaient autant qu'ils ponvaient ce travail sur les finances. Ils ne voulaient pas croire à l'étendue des dettes ; ils demandaient communication des dons et des pensions, et ils paraissaient persuadés qu'avec de l'économie seulement on ponrrait rétablir l'équilibre 3.

Le clergé, aux demandes d'argeut que lui adressait le roi, répondait

Journal de Taix, t. II, p. 292, 300. — Procés-verbal du clergé, t. II, p. 148. — Procés-verbal du tiers, par Bodin, t. III, p. 299.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Davila, l. VI, p. 536.

Procés-verbal du clergé t. II, p. 155, 146. — Bodin, Procés-verbal du tiers état, t. III, p. 298, 305. — Journal du duc de Nevers, t. III, p. 44. — La Poplinière l. XLIII, fol. 345. — D'Aubigné, l. III, c. 8, p. 246.

par des plaintes sur les exactious auxquelles il avait déjà été soumis, sur les dettes de l'État qu'il s'était chargé d'acquitter en 1561, sur l'honnraité des rentes de l'Détel du ville, dout il s'était engagé à servir les intérêts, sur la promesse qu'on lui avait faite et qu'on n'avait point euue, de ue lui demander point de décimes, sur les plaintes qu'il avait à former contre l'hillippe de Castille, receveur général du clergé, et la Sanlasse, svoité ou derge, qu'il tous les deux agissaient au nom de tout le corps, saus étre antorisés par lui, ou avoir obteun sa coufanne.\*, Loin de vouloir accorder de nouvelles subventions, le clergé semblait reclamer la restitution de ce qui lui avait été injustement ravi. Cependant, te 26 janvier, le cardinal de Bourhon, accompagné par le chancilier et quelques autres grands personnages, visit adresser au dergé de nouvelles d'mandes. « La présente nécessité où se trouve le roi, provient, leur dit il, par note seul moyen et à notre instante pour-

suite; ayant uuauimement requis avec les deux autres ordres Sa
 Majesté de faire vivre ses sujets en la religiou catholique, et de rejeter
 toute autre comme contraire à l'honneur que nous devous à Dieu et

a notre prince, ce qu'il uous auroit accordé. A cause de quoi les

rebelles se seroient élevés, lesquels il veut maiuteuaut réprimer par
 la force des armes 2. Le clergé ne pouvait eu effet se refuser à cou-

tribuer, à ce que le cardinal avait nommé « une cause taut sainte qui • est pour l'extirpation des hérésies. » Il avait même été jusqu'à déclarer au roi « que tous les biens et les personnes des ecclésiastiques sont

bien à lui et sous sa puissance et autorité; » mais il ajoutait;
Toutefois il sera humblement supplié ue trouver mauvais si le clergé

use des voies ordinaires, et s'il fait démoustratiou comme il doit, de uc trouver bou ce à quoi il ue peut consentir saus grandement blesser

sa conscience 5. a

La noblesse savait bien qu'ou ne lni demaudait que de se battre, et

elle y était toujours assez disposée; ello avait dema due se batte, et elle y était toujours assez disposée; ello avait dema due le 8 jauvier au clergé de la seconder dans la demande qu'elle faisait au roi d'une levée de trois mille hommes d'arres, faisant neu fmille chevaux, et de vingt mille hommes de pied; spécifiant par qui les compaguies seraient commaudées, bien enteudu qu'elles seraient payées par un taillon sur les deux autres ordres. \* Mais lorsque cette résolution fut communiquée

<sup>1</sup> Procès-verbal du clergé, p. 151, 166, 177, 187,

<sup>\*</sup> Ibid., t. II, p. 165. \* Ibid., p. 132.

<sup>\*</sup> Ibid., p. 152, - Ibid., du tiers état, par Bodin, t. III, p. 302.

au tiers état, « il résolut absolument, qu'il n'adhéreroit aucnnement a ladite requête, qu'il s'y opposeroit, s'il s'en faisoit poursuite par la » noblesse, et qu'à cette fin on en dresseroit requête par écrit, ponr » reporter an roi. » Les jours suivants il y eut dans l'assemblée du tiers-état plusieurs délibérations sur le fait des finances, mais aucun député ne fit anenne onverture sur les movens de subvenir à la détresse du roi ; et lorsqu'il v cut des conférences entre les trois ordres, les douze commissaires du tiers état enrent commission de leur corps, de tout écouter pour en faire rapport à l'assemblée, mais de ne rien résoudre. Pendant qu'ils se refusaient ainsi à rien faire pour tirer le roi de l'embarras où ils avaient contribné à le mettre, ils continuaient à acenmuler dans lenr cahier général leurs doléances sur toutes les parties de l'administration; anssi le 11 janvier René de Villequier comparut à la salle du tiers état, et fit entendre « que le roi tronvoit fort mau-» vais que l'on s'occupât seulement à des disputes frivoles et inutiles, et qu'on ne tonchât point au principal, qui étoit de faire des fonds » audit seignenr ponr servirà ses prgentes affaires ; exhortant qu'on

eût à y pontroir et donner ordre. Il déclara aussi qu'il avoit charge
du roi de faire défenses expresses à tous les députés de ne partir de
Blois que leurs cahiers ne fussent arrêtés, et qu'il n'y fût donné résolution, sipon que par le roi ils fussent licenciés !...

Lution, auson que per le via is inserti neccees. "Le crò, en effet, desirait que la rédaction des cabiers qui contenaient la critique de son gouvernement, et qui lui paraissait augmenter ses difficultés, fut abrêgée autant que possible; mais il voguit d'autre part les députés fort disposés à se disperser pour se disponacr de lui votre des subsides, et il lui importait de les reteair, soit pour obtenir d'eux de l'argent, soit pour entendre le rapport des commissaires qu'ils araient envojés au roi de Navarre, à Conde et à Dauville. Il crut atteindre l'in et l'autre but en appelant à loi le 12 jaunière un certain nombre de députés des trois états, « pour leur commander qu'ils expédiassent leurs cabiers en en tonte diligence, car son intention étoit de donner sudience, et que les harangues fussent faites derant lui le jeudi ensuivant (17 jaurier), quoique les dits abiers ne finsent expédias. ". Cétait, and effet, la seauce royale de clôture qu'il antiépait ainsi; car quoique les états se prolongeassent encore près de deux mois, ils ne repararent plus d'une maintére solennelle en as présence.

Proces-verbal du tiers état, t. 111, p. 307. — Journal de Taix, t. 11, p. 323.

Les noarelles qui arrivaient chaque jour des provinces faissient sentir eruellement anx députés du tiers état, combien la demande qu'ils avaient faite au roi de ramener tous ses nigles à la religion catholique avait été impradente, puisqu'ils n'entendaient pas le pousser à la guerre. Les députés de Danphiné, de Gnienne et de Langardoc déclarèrent le 13 jauvier que leurs provinces étaient bouleversées, et qu'ils se retireraient de l'assemblée, si elle ness prononçait pas fortement pour le conservation de la pair \(^1\). Dans l'assemblée de la noblesse, le baron de Mirambean, député de Saintonge, et le scul protestant de la chambre, demanda que chaque député fit voir les calières de sa proince; persadé qu'il était que « les Français, rendus sages à leurs dépens, ne

- suadé qu'il était que « les Français, rendus sages à leurs dépens, ne » respiroient que l'entretien de l'édit, et la douce jouissance d'une » bonne et sienrissante paix. « Alors Missery, député d'Auxois, « an
- » nom, par le vouloir et consentement de tonte l'assemblée, répondit,
- » que les états ont été rassemblés par le roi ponr le rétablissement de
- ce royaume, ce qui ne ponrra jamais être, tant qu'il y anra diversité
   de religion; donc est nécessaire que les états avisent celle des deux
- qui ne doit pas être reçne. Et quant à l'édit, il est unl et sans consi-
- dération, fait contre les lois du royanme, sans le vouloir des états.
- » par un roi mineur (âgé de vingt-quatre ans), violenté, et qui n'a pu
- » déroger par un serment postérieur, à un tout contraire prêté aupa-
- ravant. Mirambean ne pouvant plus donter alors que la chambre de la noblesse ne voulêt la guerre, s'échappa de Blois à minuit, dans la nuit du 16 jauvier; il arriva le 20 à la la Rochelle, et il annonça à ces belliquenx bourgeois qu'il ne fallait plus hésiter à tirer l'épéc <sup>a</sup>.

Dans l'assemblée du clergé l'archevèque d'Embran fit connaître lisiste nouvelles qu'il avait reçues du Dauphiné, le danger que courait la cause catholique d'y être cutiérement perdue, et il supplia ass confèrtes « de faire au roi quelques bonnes offres par lesquelles il eth moyen de mettre aux channps bonne et forte armée, pour rembarrer

- » ceux qui s'étoient élevés. » Eh! messieurs, disoit-il, si vons étiez an
- » danger et à la boucherie, comme sont nos panvres frères de Dan-
- » phiné, vons vondriez bien qu'on eut compassion de vons !... » La
- chose donc mise en délibération par les provinces, elles tombèrent
   tontes quasi unanimement d'accord, que de mettre aujourd'hui
  - Procès-verbal du tiers état t. III. p. 310.
- <sup>2</sup> D'Aubigné, l. III, c. 5, p. 202. La Poptinière, l. XLII, f. 355. Journal du duc de Nevers, t. III, p. 58.

nouveau subside sur le sel et sur le vin, ce seroit faire désespérer le
 peuple; que taut s'en fallût que nos cahiers uous eu donnassent la

biberté, qu'au contraire nous avious tons charge expresse de demander

» abolition ou du moins diminution de tout subside. » Eufin, après

plusieurs disputes le clergé, sans se donuer la peiue d'examiner l'état du trésor, couclut « que le roi avoit assez de quoi, sans mettre nou-» reaux impois; mais qu'il falloit qu'il fut ménager, mieux que par

le passé, et que s'il l'étoit, au lieu de douze millions six ceut mille

le passé, et que s'il l'étoit, au lieu de douze millions six ceut mille
 livres de revenus, il s'en trouveroit vingt millions, qui seroit un

apparent secours et profit, sans aucune vexatiou du peuple. - Aiusi l'ordre du clergé douna commission à l'archevêque de Lyon d'insister sur la suppression du culte réformé, qui rendait la guerre inévitable.

mais de ne douner au roi aucuu moyeu pour la faire 1.

Daus l'assemblée du tiers état, où les nouvelles des provinces avaient fait plus d'impression encore, ou arrêta : « De ne faire aucune ouver » ture de nouveaux subsides ou moyens, sinon ceux qui seroient portés

par les cahiers.
 Mais en même temps ou chargea l'avocat Versoris,
 qui avait été nommé orateur du tiers état pour la séauce royale, d'ajouter
 à sa harangue :
 Que la réunion de tous les sujets du roi, à une reli-

giou catholique romaine qu'ou demandoit au roi, s'euteudoit par
 doux moyens, et saus guerre; et lui représenter les calamités et

 misères qui accompagnent les guerres civiles. • Ou insista pour qu'il n'oubliât point ces mots, sans guerre, • et de rendre la paix en toute
 sorte <sup>a</sup>. •

Les trois ordres se réouireut eu effet le jeudi 17 jaurier pour la séauce royale; le roi y était entouré, comme à la séauce d'ouverture, par les deux reines, les princes du sang, les pairs, et les grands officiers du royaume. Il avait aussi auprès de lui le duc de Guine et le duc de Mercreur, qui n'avaieut pas assisté à la première assemblée. Ils étaient là pour encourager les ligueurs, et empécher qu'il ue se fit aucune coucession au désir de conserver la paix. En effet, y fornis, malgré la recommandation expresse qui viu en avait été faite par la chambre qu'il représentait, ne dit pas un mot de la modification qu'elle avait apportée à sou vote. Les trois discours de l'archerèque de Lyon, de Semeça y et de Versoris, farent longs et enuoyex; les divagations,

Journal de Taix, t. II., p. 317-350. — Procès-verbal du clergé, t. II., p. 457.
 J. Bodin, Procès-verbal; du tiers é IsI. t. III. p. 311.—La Poplinière, l' XLIII.,
 343.

l'étalage d'une éradition étrangère au sujet, corrompaient alors toute élongence politique; aueun orateur ne songeait à consulter on son cœur on sa raison aur ce qu'il atait à dire; aueun ne songeait ou à persuader on à convainere, mais senlement, comme un écolier chargé d'une amplification, à montre l'étendoué éos navoir. Le roi répondit brièrement, qu'il vojuit avec plaisir les trois ordres unanimes dans leur demande de armente tous ses sujets à la réligion romaine, et que quand il aurait reçu leurs enhiers, il pourroirait à leurs plaiutes et doléances, par les meilleurs mopens qu'il aviserait. Le roi, par une distinction humiliante, avait laisé parler à genona le député du tiers état, tandis qu'il avait fait relever et asseoir les députés des deux autres ordres <sup>1</sup>.

Le roi en congédiant l'assemblée avait fait défense à tons les députés de partir avant qu'il eût dissous les états. En effet le besoin qu'il avait d'eux pour rétablir l'ordre dans ses finances devenait tous les jours plus urgent. L'injonetion de ne souffrir qu'un seul eulte en France, était équivalente à une déclaration de guerre contre les haguenots, et la elause que Bodin avait fait ajouter au vote du tiers êtat, sans querre, et en rendant la paix en toute sorte, n'était qu'nne niaiserie puérile, e'était demander la fin en refusant les moyens. De nouveaux messages furent done adressés aux chambres, pour les engager à pourvoir aux dépenses publiques. Dans un conseil d'État tenu le 24 janvier, le duc de Nevers avait offert d'engager tous les biens qu'il possédait aux Pays-Bas, et qui valaient cent mille livres de rente, pour en prêter le capital an roi ; en même temps il avait exprimé avec chalcur combien il avait trouvé la noblesse blàmable de « ne pas aider cette si sainte entreprise » de quelques moyens, puisque l'église et le tiers état se rendent si · difficiles. · Il ajonta que chacun savait assez · qu'il n'étoit pas » vilain, et qu'il ne désiroit pas que la noblesse se rendit taillable, » mais qu'il regardait la guerre contre les huguenots comme une eroisade non moins sainte que celle que leurs ancêtres avaient faite contre les infidèles, et que ce motif devait engager la noblesse à se soumettre anx mêmes sacrifices 1.

Discours de l'archerèque de Lyon, recueil des états génér., t. III, p. 584-448. — Discours de Seneçay, t. III, p. 449-438. — J. Bodin. procés-terbal du tiers, t. III. p. 515. — Journal de Taix, t. III, p. 538-539. — La Poplinière, t. XLIII, f. 345, v. — D'Aubigné, I. III, c. 5, p. 247.

<sup>2</sup> Journal du duc de Nevers, t. 111, p. 75-78.

Le chevalier Poncet, le même qui avait inspiré à la reine tant d'admiration ponr le système politique des Tures, lni proposa un plan de finances basé sor un impôt unique à asseoir sor chaque seu ; la contribution devait s'accroltre proportionnellement à la fortune, depuis donze deniers, son minimum, jusqu'à cinquante livres : Poncet comptait sur trois millions de fenz dans le royanme, et il se flattait que le produit s'élèverait à vingt-cinq millions; il fut convenu cependant qu'on n'annoncerait que quinze millions anx chambres, et qu'en retour pour l'octroi de cet impôt unique, le roi consentirait à l'abolition de tous les subsides, les aides et les gabelles. Le 25 janvier ces projets de finance furent communiqués aux chambres : mais, comme condition préliminaire, il lenr fut demandé de tropver des millions comptant ponr commencer la gnerre. Le tiers état ne se donna point la peine d'examiner le projet du chevalier Poncet, de peser les inconvénients d'un impôt unique, on les dangers du bouleversement de tout le système des finances. Les cardinanx de Bonrbon, d'Este et de Gnise. le chancelier, les plus habiles conseillers d'État, vinrent tonr à tour pérorer l'assembléo; ils n'eurent ancun succès. . Le lundi 28 janvier. · dit le procès-verbal, fut délibéré sur les deux propositions du chan-

- att le proces-verbai, fut delibere sur les deux propositions du chan celier, et résolu par tonte l'assemblée : sur l'invention de l'octroi de
- · quinze millions, qu'il seroit remontré au roi que les députés n'a-
- voient ancune charge de faire ancunes offres.... Et quant aux denx
   millions, on lui feroit réponse que les commissions que le roi avoit
- · envoyées par les provinces, pour assembler des états, étoient à deux
- » fins : l'une pour lui faire les plaintes et doléances qu'ils aviseroient,
- et l'autre pour les moyens d'acquitter le roi ; sans qu'il fût en rien
- » parlé de denx millions; tellement que lesdites provinces n'avoient
- donné chargo anx députés de faire aucunes offres. Par quoi scroit
- Sa Majesté suppliée de prendre en bonne part, s'ils ne lui pon-
- » voient octroyer le secours qu'il demandoit t. •

Les membres du conseil d'État n'eurent d'abord pas plus de succès amprès du clerge, fundépendament des propositions faires an liters, ils demandaient à l'Église de fournir au trésor au moins deux cent mille francs par mois pour commencer la geerre. L'archevique d'Embrun et tous les évêques du midi supplisient l'assemblée de venir à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bodin, Procès-verbat du tiers état, t. 111, p. 517, 519, 520, 522. — Journat du duc de Neters, t. 111, p. 55 et 87. — Procès-verbal du clergé. I. 11, p. 155. — La Poplinière, t. XL111, f. 545. — Journal de G. de Taix, t. 11, p. 356, XII.

leur aide : ils racoutaient les ravages auxquels ils étaient exposés de la part des buguenots. « Messieurs, disoient-ils, embrassez la cause de » Dieu, mettez-vous en nos places, portez le parti de votre mère » l'Éufise ; si elle se perd , votre ruiuc suit la sieuuc ; n'estimez-vous » pas en conscience que vous en êtes tenus devant Dieu, et que si par » lâcheté de cœur ou par avarice vous negligez votre devoir, vous eu » rendrez compte devant Dieu et ses anges, et devant toute la » chrétienté. C'est aujourd'hui qu'il faut se montrer et batailler pour » Dieu et pour la foi, et n'y faut épargner ni la bourse ni le sang ni » la vie. » Nous étions bien empêchés, dit Guillaume de Taix, doyeude l'église de Troyes; . d'un côté la pitié nous émouvoit, la raison » nous combattoit, la peur des choses futures nous ébranloit, d'autre » côté le défaut de pouvoir uous retardoit, et la crainte d'un désaveu » empêchoit le cours de notre affection. D'ailleurs les finesses de la » cour, et l'apreté dont usoient messieurs les cardinaux, nous étoient » un peu et beaucoup suspectes, et les conséquences dangereuses; les » offres des affligés d'abandonner au roi la moitié de leurs bénéfices » n'étoieut de grand poids, car, disions-nous, ils offreut ce qu'ils n'ont » pas, et le fout pour nous attirer par leurs excuples. » Enfiu, après des discussions fort animées, le clergé craignant que si l'on donnait de l'argent, il ne fût aussi mal ménagé que par le passé, se résolut à offrir au roi de lui solder quatre mille hommes de pied et mille chevaux, à répartir entre les douze gonvernements 1.

Pendant que le roi faisait de vains efforts pour obtenir l'argent nécessire à la guerre, Biron et les députés des trois ordres étaient parcensaire à la guerre, Biron et les députés des trois ordres étaient parvenus auprés des princes qui dirigicaient les bugeouss, et ils les avaient semmés de reconsaitre l'autorité des étais généraux, s'ils ne voulaient pas attirer sur eux les forces de tout le royaume. Le roi de Naierre dout les manières étaient plelues de douceur, et qui était auimé du désir de plaire à tout le mondle, les requit avec obligeauce; il les remercia d'être venus le chercher si loin (il était alors su camp devant Marmande); mais il leur demanda de juger eux-nêmes si leur décision de a souffirie qu'un es seule religion dans le royaume n'était pas souverainement imprudente; s'il était probable qu'un décret de leur assemblée pût accomplir ce que ciuq guerres acharnées n'avaient pur faires, que pour lui il priait Dieu, s'il était dans la bonne vole, de ne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. de Taix, Journal, t. H, p. 350-555. — Procés-verbal du clergé, t. II, p. 164-169.

pas permettre qu'il s'eu écarlât ; s'il se trompait, de le ramener dans la religion véritable, et de l'aider à la faire triompher par toute la terre 1. Le prince de Condé qui avait plus de roideur dans le caractère, mais aussi plus d'atlachement à sa religion, ne voulut point ouvrir les lettres des états, ni voir dans leurs députés autre chose que des personnes privées; il leur déclara même qu'il ne vovait dans cette assemblée informe que des perturbateurs du repos public. Le maréchal Damville recut poliment les députés de l'assemblée de Blois, à laquelle il ne voulnt pas donner d'autre titre; mais il leur répondit qu'après tant de guerres qui avaient désolé le royaume, il lui était démontré à n'en ponvoir donter, qu'à Dieu seni appartenait de donner la foi; qu'elle ne ponvait être imposée par aucune pnissance humaine qui soit sur la terre ; que l'unique moyen de conserver la paix dans le royaume était d'y permettre l'exercice des denx religions; qu'il n'y avait aucun inconvénient à l'accorder, comme il l'avait épronvé dans son gonvernement de Languedoc, depuis la paix récemment conclue ; et que l'on ne pouvait violer la foi des édits en favenr des réformés, saus s'exposer aux dangers les plus imminents 2.

Le roi était cependant plus éloigné que jamais de revenir aux voies de douceur avec les réformés. Il avait été question de se délaire du roi de Navarre, et Lougnac déclara qu'il avait dix hommes prêta à l'entre-prendre; mais l'affaire manqua, parce que le roi et la reise mêre lui répondirent qu'il suffissis de l'arrêcer. Le 9 février la reine mêre proposa au couseil d'État de permettre aux réformés quelque exercice de leur culte, en attendant an couclie général; mais le ardinal de Bourbon répondit : « Qu'il ne le falloit, et qu'il y avoit plus d'intétet que nul » autre, pour y avoir deux nereux; mais qu'il leur serviroit de bour-reux a'ils restoient huguenosts et rebelles ?». Henri III avait pris le parti de signer lui-même l'acte de la ligue, de le faire signer à Monsieur, son frêre, et à tous les autres princeste séguences qu'in y avaient pas encore pris part. C'était moins, il est vrai, pour s'associer aux passions des liteneurs, one pour couserrer lois d'émoire sur eux, et eux. et

Procès-verbal du clergé, du 3 février, t. II. p. 193. — Procès-verbal du tiers état, du 13 février, t. III, p. 353. — La Poptinière. I. XLIII. f. 348. — D'Aubigné, I. III, c. 6, p. 259. — Davila, I. VI. p. 334. — De Thou, I. LXIII, p. 35t.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bodin, procès-verbal, du 8 février, p. 327; et du 26 février, p. 350. — Procès-verbal du clergé, p. 208. — La Poplinier, t. XLIII, f. 340. — D'Aubigné, t. III, c. 6, p. 200. — De Thou, t. LXIII. p. 336.

Journal du duc de Nevers, p. 71 et 100.

éviter qu'ils ne nommasseut un chef absolument iudépeudaut de lui 1. Cependant Henri avait pris ainsi un engagement plus positif encore d'interdire tont culte réformé dans son royaume; et il ne craiguait pas, pour invalider le dernier traité qu'il avait confirmé par des serments, de déclarer qu'il n'était point majeur, à vingt-quatre ans, quand il l'avait signé; tant la constitutiou de la monarchie était vague et incertaine, et la loi qui fixe à quatorze ans la majorité des rois, mal reconnue; il ajoutait d'ailleurs que le serment primitif qu'il avait fait à son sacre annulait tout autre serment contraire qu'il aurait pu faire eusuite 9.

Les députés cependant continuaient dans les trois chambres à travailler à leurs cahiers, et ils se montraient non moins impatients de terminer cet ouvrage, que le roi de le leur faire achever. Ils avaient apporté de chaque bailliage des cahiers qui indiquaient les doléauces de l'endroit, les désordres qui frappaient plus universellement tons les yeux, et ils étaient chargés d'en demander la correction; mais aucuue idée de législation générale ne les dirigeait, aucun plan n'était dans leur tête; ils ne se considéraient point comme les représentants de la nation, mais comme des commissaires rédacteurs, chargés de transmettre et de classer des observations qui n'étaient point les leurs. Il leur suffisait de les inscrire les unes à côté des autres dans leur cahier général, sans se soncier de les faire concorder. Dans l'assemblée du tiers état, douze personnes avaient été nommées, le 18 jauvier, « qui · étoient les anciens, ou premiers de chacun gouvernement, pour re-» voir le cahier général et le remettre au net; et il fut convenu que · sept d'eutre eux pourroient travailler en l'abseuce des autres. · Tous les députés dans chaque ordre signèrent le 8 février le cahier général de leur ordre, et le 9 ces cahiers fureut présentés au roi en sou autichambre, comme il allait à la messe; celui de l'Église par l'archeveque de Lyon, celui de la noblesse par le seigneur de Missery, et celui du tiers état par le prévôt des marchands de Paris : chaenn des trois fit que harangue et présenta son cahier à genoux 3.

Le 12 février le clergé et la noblesse envoyèrent une députation au tiers état, chargée de lui rappeler « qu'ils étoient d'accord entre eux

Marguerite de Valois, t. LII, p. 242. - De Thou, l. LXIII, p. 341. - Davila, 1. VI. p. 326.

<sup>2</sup> Mém. de Nevers, p. 35 et 67.

<sup>\*</sup> Journal de G. de Taix, t. II, p. 362. - Proces-verbal du clergé, t. II, p. 185.

<sup>-</sup> Procès-verbal du tiers état, t. III, p. 315.

- pour élire douze personnes de chacun ordre, pour assister à la déci slou des cahiers, et de supplier le roi de les recevoir; exhortant cenx
- · du tiers état à faire le semblable, aiusi qu'il avoit été déjà résolu. •
- Mais le tiers état parut frappé des dangers dans la carrière où l'on voulait l'engager; les trente-six députés qui scraieut demeurés auprès de la cour, auraient été, comme le disait J. Bodin, des états généraux au petit pied : il anrait été bien facile au roi ou anx seigneurs, d'intimider ce petit nombre de députés, de les corrompre par des présents ou des promesses, et d'obtenir d'eux tout ce qu'ils voudraieut; la représentation de la France aurait été faussée, et cette ombre meusougére de sou ancieuue constitution aurait suffi à légaliser le despotisme. Bodin fut euvoyé eu députatiou avec cinq ou six autres, au clergé et à la noblesse, pour lenr représenter ces dangers, leur faire instance de renoucer à ce projet, et profester que dans aucun cas le tiers état n'y consentirait. Les deux autres ordres ne furent point persuadés, mais ils reconnurent que leur persistance serait inntile, puisque leurs commissaires ne représenteraient point les états, si les trois ordres n'y étaient présents. De part et d'autre chaque ordre soupcouna que les denx autres avaieut écouté, dans cette résolution, des jalousies privées, ou des ambitions personnelles; la prudence de Bodin l'emporta cependant sur la cupidité de ceux qui aspiraient à la députation, et il rendit ajusi un service esseutiel à la France; car le royaume fut alors sur le point d'éprouver la révolution que Charles-Quint avait accomplie en Espague. lorsqu'il avait substitué à la majesté des cortés que petite et obscure députation permanente 1.

Le roi sentait fort bieu quel parti il pourrait tirer de cette députation permaneute; aussi le 90 fevirer il fit venir les trois états dans une galerie du château de Blois, oùil lenr proposa trois choses: 1º De uommer douze, ou au moius six députés par ordre, soit pour assister à la décision des cahiers, soit pour se roudre garants envers le roi de Navaret et le maréchal Damville, s'il veusit à traiter avec enx; 9º de pourroir aux frais de la guerre future, qu'il n'avait aucuu moyen de soutenir sans l'aide de ses sujets; 3º d'antoriser la veute de 500,000 livres de rente du domaine de la couroune. Après de lougues discussions, les doux premiers ordres à ryayat pu febrante la résolution du tiers de un point

Procès-verbal du tiers état, par Bodin, p. 330, 332. — Procès-verbal du clergé, p. 161, 188, 197 et 200. — Journal de G. de Taix, t. II, p. 367, 369. — Journal du duc de Nevers, t. III, p. 110.

nommer de commissaires, s'y refusèreut aussi; quant au secours, le clergé répéta son offre de solder mille chevaux et quatre mille hommes de pied; la noblesse, l'offre de ses bras pour combattre; et le tiers n'offrit rien du tout, disant qu'il était sans pouvoir pour le faire : quant à l'aliénation du domaine, le clergé et la noblesse y consentaient, comme étant la manière la moins onéreuse de seconrir le roi ; mais le tiers état la repoussa également, comme contraire aux lois du royaume, Au foud il aurait voulu éviter la guerre, et puisque le clergé et la noblesse persistaient à la demander, il désirait amener le premier à en supporter seul les frais, la seconde à revenir aux lois de son institution. et à ne plus exiger de solde pour servir l'État dans les armées 4. Il est possible aussi que le tiers état sonpçounât qu'ou le trompait, comme il est assez probable, sur les conditious auxquelles l'aliévation serait consentie : les domaines étaient affermés pour 900,000 francs, et le général des finances Lefebvre annoncait qu'il comptait les vendre au denier quarante, on à raison de deux et demi pour cent de leur revenu a. · On dit, rapporte de Taix, que le roi fut si marri de cette résolu-» tion, que l'on vit quasi les larmes lui couler des yeux quand on lui · fit entendre cette opiniatreté. Voilà, dit-il, que trop énorme cruauté, » ils ue me veulent secourir du leur, ni me permettre que je m'aide « du mien. » La reine mère de sou côté pressait son fils de faire la paix, plutôt que de s'engager dans une guerre pour laquelle on ue lui donnait point de moyens. Sur ces entrefaites le duc de Montpensier, qui avait été euvoyé en mission auprès du roi de Navarre, revint à Blois affirmant que ce roi était disposé à la paix, pourvu qu'on lui offrit des conditions raisounables. Il invita les trois ordres à venir, non pas tons eusemble, mais l'un après l'autre, entendre le rapport qu'il voulait leur faire dans la salle du clercé. Il leur parla en effet le 28 février : il leur rappela les preuves qu'il avait données de son dévouement à la religion catholique, l'ardeur avec laquelle il avait combattu pour supprimer en tous lieux le culte huguenot. Il leur fit sentir que seize aus de combats ue les avaient pas rapprochés davantage du but que les états avaient recommandé au roi d'atteindre. Il leur dit enfin qu'après avoir yu soit la désolation à laquelle la guerre civile avait réduit les provinces

qu'il avait traversées, soit l'insolence des étrangers, qui grandissaient

1 Journal de G. de Reix, t. M. p. 370-324.— Journal du clergé, p. 202.— Procèsverbal du tiers, p. 345. — La Popilairiee, J. XLUI, p. 335.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journal de Nevers, t. III, p. 66. — De Taix, p. 371.

de tous les désastres de la France, il araît été amené à donner avis à Leurs Majestés de se résoudre à la paix, d'antant que le roi de Navarre lui avait paru disposé - à retrancher et diminuer quelque chose du - dernier édit de pacificatiou '. .

Le tiers état après avoir délibéré sur cette ouverture résolut de présenter une requête au roi, pour protester qu'on l'avait accusé à tort d'avoir rallumé la guerre, car son vote n'avait tendn, ajusi qu'il pouvait le prouver par l'extrait de registre du 15 jauvier qu'il lui euvoyait. qu'à le supplier « de vouloir réquir tous ses sujets en la religiou ca-» tholique, apostolique et romaine, par les plus doux et gracieux » moyens que Sa Majesté aviseroit, en paix, et saus guerre..... Dé-» claraut qu'eux-mêmes étoient résolus de vivre et mourir en cette » religion. » Auprès des autres ordres Montpeusier ent moins de snecès ; la noblesse se coutenta de répondre qu'elle ne ponvait rétracter ce qu'elle avait une fois arrêté et mis en cahiers. Le clergé refusa plus explicitement encore de modifier sa précédente résolution. Il déclara qu'il avait demandé l'abolition du culte réformé et non la guerre; mais il supplia de nonveau le roi de ne permettre ancun exercice soit privé, soit public, de la religion réformée, et de chasser dans le mois tons les ministres hors du rovanme 3.

Ces résolutions on nisies on contradictoires furent le dernier acte de étatés de Blois. Le 1" mars le roi donna congé aux députés de la noblesse et du tiers état, et le 9 à ceux du clergé. Ils se retirérent après avoir cruellement contribné par leur incapacité, à décréditer ces assemblées nationales de qui la France attendait son salut, à persuader au roi qu'il n'en devait espérer aucune aide efficace, qu'il ne pouvait pas même leur faire comprenieles nécessités de l'époque oû il vivait, et à faire seutir douloureusement au peuple, que si l'hérédité lui avait donné un chef souillé de viers et de crimes, l'électiou ne lui avait donné pour députés que des hommes incapables de connaître ses intérêts on d'embrasser sa défense. Les caltiers que les ordres avaient laissés entrie le mains du roi firent soumis aux délibérations du

Journal de Taix, p. 576.—Procès-verbal du clergé, t. 11, p. 210-214.— Journal de Necers, t. 111, p. 119, 120. — La Poplinière, t. XLIII, p. 350. — D'Aubigaé, 1. 111, c. 6, p. 262.

Procès-verbal du tiers, Bodin, t. III, p. 361-568. — Procès-verbal du etergé. t. II, p. 208, et p. 214-222. — Journal du duc de Nevers, t. III, p. 120. — La Poplinière, t. XIII, f. 331.

92 HISTOIRE

conseil d'Est, mais la guerre força bientolt d'ajourner cette discussion. Elle fut reprise au mois de mars 1578, et ce fut seulement au mois de mai 1579, que fut publies une ordonnance ca 363 articles qui fut considérée comme leur résultat. Le parlement de Paris ne l'enregistra qu'après une lougne résistance ;

Le commencement de la discussion sur les cahiers avait ramené an conseil d'État la délibération sur la paix ou la gperre. Le 28 février. le roi y avait appelé la reine mère et Monsieur; les cardinanx de Bourbon, de Guise et d'Este; le due de Montpensier et le danphin d'Auvergne, son fils; les ducs de Gnise, de Mavenne et de Nevers; le chancelier, Cossé, Biron, Morvilliers, Descars, Chiverny, Bellièvre, Rostaing, Nicolaï, et le proeureur général. Ce dernier ayant lu le premier artiele du cahier, qui demandait an roi de ne permettre l'exercice que d'une seule religion dans son royaume, le roi invita tous les conseillers, à commencer par les moins élevés en dignité, à en dire leur avis. Nocolaï, Morvilliers, Cossé, Biron, Montpensier et son fils déclarèrent qu'il ne fallait considérer cet article que comme l'expression d'nn vœu qui n'était point impératif, et qui devait se concilier avec le maintien de la paix. Mais Nevers demanda au roi de se sonvenir que c'était sur la recommandation de Sa Majesté que les trois ordres avaient proscrit le culte réformé : il le somma en conséquence de persévérer à faire bien. et de laisser à « Dieu faire le reste. » Guise, les trois cardinaux et Monsieur l'appnyèrent vivement; Catherine, au contraire, après avoir rappelé tont ce qu'elle avait fait, depnis seize ans, pour extirper de France la réforme, conclut « à ne point déclarer la guerre, que Dieu » ne lui eut envoyé le moyen de la faire. » Le roi, parlant le dernier, convint que c'était lui qui avait poussé les gens des trois états à demander qu'il ne souffrit qu'une seule religion. Il avait espéré qu'ils l'aider; ient à exécuter leur vœu ; mais, comme ils ne lui en avaient point donné les moyens, comme le tiers état ne lui avait pas même permis d'aliéner son domaine, il ne pouvait suivre sa première intention, et il conclut à remettre de répondre à cet article après tons les autres 2.

Le roi avait alors l'intention de négocier avec les huguenots, et dans ce hut il avait envoyé ao roi de Navarre Biron et Villeroi, pour donner suite aux propositions qui avaient déjà été faites par Montpensier; mais, en même temus, il voulait appuyer par les armes ces nouveaux néco-

Recueil des états gén . t. III, p. 476-65t.

<sup>2</sup> Journal de Nevers, t. III, p. 121 à 128.

ciateurs; et malgré le délabrement de ses finances, malgré le refus des états de lui procurer de nouveaux fonds, il avait réussi, surtout avec l'assistance des ligueurs, à former deux armées : l'une en Saintonge, qu'il mit sous les ordres du duc de Mayenne; l'antre à Gien, sur la haute Loire, dout Monsiern d'esti prendre le commandement !

Pendaut tout l'hiver, les discussions des États avaient donné le spectacle de la faiblesse du pouvoir royal et du parti catholique ; aussi , l'on ne s'atteudait poiut à lui voir des succès dans la guerre qu'il allait commeucer. Mais on u'avait pas fait attention que le parti hugueuot était plus encore affaibli et désorganisé. Il n'y a avait point d'accord entre les chefs ; Navarre et Condé étaient jalonx l'uu de l'autre , et tous deux se défiaient de Damville, qui, toujonrs zélé pour la religiou catholique, ne s'attachait à eux que pour uu intérêt personnel. Les mêmes dépeuses, les mêmes dévastations qui avaient appanyri les catholiques, avaient plus lourdement encore écrasé les protestauts qui étaieut bien moins nombreux, et qui devaient supporter leurs armées uniquement par des souscriptious voloutaires. Mais la cause principale de leur faiblesse, c'est que l'élau religieux s'était épnisé. Ou ue voyait plus guère dans leurs rangs ces vieux confesseurs, qui croyaient obéir à des ordres immédiats de la divinité, en purgeant la terre de ce qui leur paraissait l'idolàtrie : qui portaieut dans les camps les mœnrs austères du presbytère ; qui se préparaient au combat par le jeune et la prière , et qui v marchaient eu chantaut des psaumes. Ils avaient les uns après les autres perdu la vie dans des batailles si souveut renouvelées. La licence des camps , l'exemple de la brutalité des soldats allemands , la uécessité de mainteuir les troupes dans la guerre civile aux dépens du pays, c'est-àdire par un vrai brigandage, avaient corromou leurs successeurs. Ils ne pouvaient plus se croire l'armée de Dieu, les champions de Dieu; les plus religieux parmi eux avaicut horreur des excès qu'ils vovaicut commettre, ils s'atteudaient au châtiment céleste et se défiaient le leur cause. Depuis longtemps il n'y avait plus eu ni de supplices ni de martyrs, quoique le sang de leurs aruis ou de leurs proches eût coulé eu abondance, et dans des combats inégaux et par trahison ; mais leurs mains en avaient aussi versé beaucoup : les représailles avaient été féroces, et la haine ou la vengeauce aiguisait leurs épées plus que le fanatisme. La guerre, qui se renouvela au priutemps de 1578, ne fut marquée pour les hugueuots que par des revers, et leurs désastres

De Thou, I. LXIII, p. 370. - La Poptinière, I. XLIV, f. 363.

répétés ne présentent pas même ou l'intérêt de l'art militaire, ou celui d'une longue constance, on celui de caractères héroïques.

Monsieer, duc d'Anjou, qui allait combattre contre ses anciens conféderés, sans avoir éprouvé de leur part auœu procéde dons il pât se plaindre, partit de Biois le 7 avril, pour se mettre à la tête des troupes que les dues de Guise, d'Ammale et de Nevers avaient rassemblées pour lui; il investit la Charité le 19 avril, et quoique les protestants eussent dans octte ville, l'une de leurs places de sireté, cinq compagnies de gens de pied, elle capitals des le 30. Monsieur vint censite attsquer sosire; il récats toute capitulation aux habitants de cette pettre ville; il les contraignit de se rendre à discrétion le 19 juin, et s'abandonnant à une ferocite qu'auœune provocation ne justifiait, il fit massacrer les habitants et mettre le feu aux éditées !

L'armée que commandait le duc de Mayenne n'eut pas de moindres succès en Poitou; Tonnai-Charente et Rochefort lui furent abandonnés presque sans résistance. Marans, où commandait l'historieu la Poplinière, fut évacué le 6 mai. Le duc de Mayenne vint ensuite le 22 juin. mettre le siège devant Brouage; la guerre se resserrait autour de la Rochelle ; aucnne armée protestante ne tenait la campague en Poiten, et aucuu capitaine ne paraissait y rénnir la confiance de ce parti : tous obéissaient au prince de Coudé, qui ne montrait point des talents proportionnes à une situation si difficile. Le roi de Navarre se renfermait dans son gouvernement de Guienne, où les catholiques n'avaient pas mis sur pied des forces considérables, mais où de son côté il ne pouvait faire qu'une guerre de partisans, à la tête de quelques centaines de gentilshommes. Les bourgeois de la Rochelle avaient mis leur principale espérance dans la flotte qu'ils avaient armée, sous les ordres de Clermont d'Amboise, et avec laquelle ils comptaient ravitailler Brouage; mais les catholiques de Bordeaux en armèrent nne de leur côté. Il y eut plusienrs engagements entre ces deux flottes, le 26 juin, le 9 juillet et le 18 août ; enfin la flotte des hugueuots, composée de ces mêmes petits vaisseaux avec lesquels les Rochelois avaient coutume d'aller en course contre les Espaguois, fut presque absolument détruite, et la ville de Brouage, n'ayant plus d'espérance d'être secourue, fut contrainte, le 16 août, à capituler 9.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Thou, I. LXIII, p. 571, 573. — D'Aubigné, l. III, c. 11, p. 281. — Davila, l. VI, p. 339.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Poplinière, l. XLV, f. 371, 375, 376, 380, 383. — D'Aubigné, l. III, c. 10,

Dans le Languedoc, Dauville n'avait pas été attaqué par une armée royale, mais Henri III avait fait plusieurs tentatives, par l'entremise du duc de Savoie, pour le détacher des religionnaires : ces négociations avaient été connues des huguenots et avaient éveillé leur défiance : ils avaient entendu dire au maréchal lui-même que désormais il donnerait la loi, au lieu de la recevoir, comme il avait fait autrefois; dans les villes qui lui avaient été ouvertes il s'efforçait à faire prévaloir les catholiques sur les protestants; aussi l'assemblée des églises du bas l'anguedoc résolut, le 27 février, de prendre des précautions contre lui. et de pourvoir à lajgarde deces villes 1. Toutefois une antre assemblée de la province fut tenue à Montpellier le 17 mars ; l'union des huguenots avec les politiques y fut confirmée, et Damville renouvela la promesse de les protèger les uns et les antres. Son frère Thoré, qui était attaché à la religion nouvelle, et ses neveux Châtillon et Dandelot, fils du grand Coligny, étaient alors à Montpellier, et ils avaient inspiré la plus vive confiance à tons les huguenots de la province ; mais Damville. qui profitait de leur crédit pour écarter de lui les sonpcons, n'avait point renonce à ses négociatious avec la cour. Le maréchal de Bellegarde, alors attaché au duc de Savoie, s'était chargé de les faire réussir, -Damville prétendait avoir des droits héréditaires sur le marquisat de Saluces : ce fut l'amorce qui le séduisit : ce marquisat lui fut infoedé le 21 mai, et le maréchal prit le commandement des forces royales en Languedoc. Henri III, qui se défiait cependant toujours de lui, partagea ses soldats entre Damville et Bellegarde, qu'il rappela à son service : il leur donna ordre d'assembler sous leurs drapeaux assez de troupes pour former une armée imposante, et réduire les religionnaires à l'obéissance; il leur en faisait passer de nouvelles, choisies parmi les plus dévouées aux ligueurs, et il réservait le duc de Nevers pour en aller prendre tout à coup le commandement, en supplantant en même temps le roi de Navarre dans le gouvernement de Guienne, et Damville dans celui de Languedoc; car tandis que Damville trahissait les huguenots, Henri III trahissait Damville. D'Aubigné, que le roi de Navarre avait envoyé auprès du maréchal, s'efforça de l'éclairer sur les intrigues dont il était la dupe 3. Pendant l'été, Bellegarde, à la tête d'une

p. 278; c. 14, p. 295, et 15, 298. — Écon. roy. de Sully, t. I, c. 9, p. 269. — De Thou, l. LXIV, p. 580, 590.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. de Languedoc, l. XL, p. 556. - D'Aubigné, l. ltI, c. 7, p. 267.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'Aubigné, l. III, c. 7, p. 270. - Hist. de Languedoc, l. XL, p. 559.

armée royale, ravagea les environs de Nimes, tandis que Danville assiégeait Montpellier; mais les deux maréchaux, qu'une intrigue secréte avait liés, et que la cour vonlait désormais désanir, n'étaient déjà plas d'accord. Danville ne put obtenir que Bellegarde viat le joindre, lorsqu'à la fin de septembre il livra bataille aux religionnaires, près du pont de Castelana sur le Lez : cétait son frère Thorè et son neren Châtillon qui commandaient ses ennemis. Avant que la victoire dit décidée, les combattants furent séparés par la unit; ils se préparaient à recommencer le matin snivant, lorsque la None et la Foyalle arrivèrent en hâte pour leur apporter la nonvelle que, le 17 septembre, la paix avait dés saincé à Bergrece en Périgord 1.

Le parti protestant n'avait jamais paru plus complétement désorganisé, plus hors d'état de continner sa résistance. La discorde était parmi ses chefs, le désordre claus ses conseils, l'enthousissme s'étetignait parmi ses partisans, on ne loi voyait plus donner aocun signe de vie en Normandie, co Champagne, en Bourgouge, en Bretague, en Orlénais, provinces où il avait été autrefois si fort. Il était bien dompté aussi dans l'Ile-de-France, la Picardie, le Lyonnais, la Provence et le Dauphiné. Il ne se maintenait réellement plus en armes que dans les dent grands gouvernements de Guienne et de Langnedoe, auxquels les sénchaussées de Poitou et de Saitonege étient annexées. L'Île d'Oleron avait été prise par les royalistes, en même temps que Brousge et Marans; et la Rochelle, la capitale des hugnenots, était resserrée de tontes parts 3.

Mási le roi qui commençait à comprendre tont ce qu'il pourrait na jour avoir à eraindre de la ligne et des Guise, ne désirait pas écraser sans retour leurs adversaires. D'ailleurs il avait appris par son expérience que la perséention retrempait le courage des hugnenois, et qu'ils retrouvaient des forces redoutables lorsque le moment venait pour ce ac déféendre la liberté de leurs consciences. Aussi en euvoyant auprès du roi de Navarre Biron et Villeroi, leur avait-il domné le poaroir de faire des offres que op prince et les hugnenois pouvaient accepter avec honneur. Pour se rapprocher d'enx, il condinist as cour à Poitiers, et les négociateurs passèrent à plusieurs reprises de l'un des rois apprès de l'autre. Bafil le 17 septembre, le traité fint signé à des conditions qui

Daniel Line

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. de Languedoc, I. XL, p. 364. — D'Aubigné, I. III. c. 47, p. 310. — De Thou. I. LXIII, p. 391. — Amirault, Vie de la Noue, p. 250. — 2 D'Aubigné, I. III, c. 8, p. 273. — De Thou, I. LXIV, p. 386,

D readily in any or of pr most ... Do rated, it. Darry, pr occe,

poursient donner une saisfaction générale, et l'espoir d'un long repos. Henri III qui le confirms par une édit douné à Poitiers, et qui en jura l'observation le 3 obtobre avec sa mère et son frère, parut stateber son amour-propre à la modération qui en avait réglé les conditions, et en parlant de cetto paix de Bergerae, il l'appelait toujours sa paix '.

Deux traités, l'un publié en soixante-ciuq articles, l'autre secret en quarante-huit articles, avaient été négociés et signés eu même temps. Par le premier, la liberté de conscience était assurée aux religionnaires dans tout le royaume ; la liberté de culte était limitée : les seigneurs qui avaient les droits de haute justice pouvaient pratiquer leur culte dans leurs châteaux ; le prêche était conservé à toutes les villes et bourgs qui en étaient en possession à la date du traité : aueuu culte hérétique ne devait être toléré ni à la cour, et à deux lieues à la ronde, ni à Paris et à dix lieues tout autour; mais les religionnaires étaient autorisés à ouvrir, dans quelque faubourg, nuc église par bailliage ou sénéchaussée, Nulle part eu France un religionnaire ne pouvait être recherché dans sa maison pour ses opinions religieuses, ni astreint à faire une chose contraire à sa conscience. Lenr religion ne devait les exclure d'aucune dignité, charge ou office queleonque. Ils devaient être reçus sans différence d'avec les catholiques dans les universités, collèges et écoles, comme dans les hôpitaux. D'autre part ils devaient se conformer à la police extérieure du culte catholique, quaut au mariage, au chômage des fêtes, et au payement des dimes ; enfin dans les villes dont ils étaient maîtres, ils devaient permettre lo culte catholique.

Les buguenots ne pouraient se résoudre à êtro jugés par les parlements qui, soit par bigoterie, soit par atlachement aux auciens nesges et aux anciennes lois, regardaient toujours l'hérésie comme un crime qu'ils devaient pouir; mais le roi promit d'établir dans le ressort de chaque parlement des chambres miparties, ou composées par moitié de catholiques et des protestants, auxquelles toutes les causes des derivers seraient défrérée; les mémos chambres d'aresient socies exercer la censure sur les livres de la religion réformée. Tous les jugements portés contre des réformés pour cause de religion depuis le temps de lemri II, furent abolis je leroi de Navarre enfin, le prince de Condé, et

De Thou, I. LXIV, p. 592. — Davila, I. VI, p. 340. — La Poplinière, I. XLV, f. 385. — D'Aubigné, I. III, c. 23, p. 327.

tous les seignents qui avaient suivi leur parti, furent confirmés dans tous lents gouvernements, charges et offices.

La confédération protestante, et les alliances qu'elle contractait avec les étrangers, étaient sans donte contraires et à la paix du royanme, et à l'exercice de l'antorité royale : mais Houri III ne redoutait guère moins la sainte ligue des catholiques qui aspirait à la même indépendance, et il prit cette occasion pour les abolir l'une et l'antre par l'art. 56 du traité de Bergerac. D'autre part, pour la sûreté des protestants et en raison de la violence des haines excitées par de si longnes gnerres, le roi, par l'art. 59, « bailloit en garde à ceux de ladite religion, ponr » le temps et terme de six ans, les villes qui snivent, à savoir, en Lan-» guedoc celles de Montpellier et Aignes-Mortes; en Dauphiné, Nyons et Serre, ville et château; en Provence, Seine-la-Grand Tonr, et reironit d'icelle; en Guienne, Périguenx, la Réole, et le mas de · Verdun ;..... lesquelles le roi de Navarre, prince de Condé, et vingt » gentilshommes de la religion, inreront et promettront de nons les » bien et fidèlement garder, et au bont de six ans les nons remettre, » saus y rien altérer ni innover.... Quant anx antres villes que » tenoient ceux de la religion, le roi promettoit de n'y point mettre s de genverneurs et garpisons , sipon qu'il n'y en cût eu de tont temps 1. »

Les articles secrets déterminaient dans quels bailliages et quels lieux le terforméserait permis. Ils confirmaient le mariage des prêtres et personnes religienses qui avaient rompu leurs vœux, et appelaient leurs enfants à l'héritage de leurs biens meubles. Ce traité secret aucrodait an roi de Navarne le droit de concourir aux choix de signe gue dans les chambres mi-parties. Il garantissait aux habitants de la Rochelle tous leurs priviléges; il assurait au roit de Navarne la solde de hoit cents hommes, que celui-d'était autorisé à maintenir dans ses places de sêreté, et il donnait au prince de Condé Saint-Jean d'Angly pour sa place de sêréte ét, se demenre. Le roi prometaite nor de faire garantir, en pays étranger, par ses ambassadeurs, ses sujets de pelque religion qu'is fissaent, et de les y proéger contre les poursaites de l'inquisition. Il prometait de mêmede faire obtenir aux sujets du pape à Avignon la joméssance de leur liberté de consecuex, et de remettre le prince d'Orange en possession de as principault. Tels

<sup>1</sup> Traités de Paix, t. 11, p. 380-386.

étaient les points principaux de ce long traité, le plus sagement débattu, le plus clairement rédigé de tous ceux qui, depuis le commencement des guerres civiles, étaient intervenus entre les champions des deux religions <sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Traités de Paix, t. II, p. 387-590. — Isambert, t. XIV, p. 530. — La Poplinière. l. XLV, f. 385-390. C'est la fin de son histoire. — D'Aubigné, l. III, e. 25, p. 527. — De Thou, l. LXIV, p. 393. — Davila, l. VI, p. 540.

## CHAPITRE XXV.

Henri III s'expose toujours plus au mépris public. Intrigue de son frère Monsieur en France et en Flandre. Cour du roi de Navarre à Nérac. Guerre des amoureux, Pair de Fleix. — 4577-4580.

Le traité de paix du mois de septembre 1577, qu'on désignait par les noms de Bergerac où il avait été signé, on de Poitiers où il avait été ratifié, assurait aux protestants non-seulement la liberté de conscience pour laquelle lenrs pères avaient combattu, mais encore nne égalité de droits dans l'État qui anrait dù les satisfaire. Le culte public, il est vrai, ne leur était accordé dans les villes qu'autant qu'ils s'y trouvaient tellement en force qu'ils y avaient pu maintenir lenr domination exclusive pendant les guerres civiles. Partout aillenrs ils étaient contraints à dérober aux regards leurs assemblées, qu'ils ne pouvaient tenir que dans les faubonrgs. Cette règle dure pour enx, et qui nous paraîtrait anjourd'hui tyrannique, était nne concession peut être nécessaire à la violence des préjugés, à l'acharnement des haines populaires. Nous savons anjourd'hui ne voir, dans un culte qui n'est pas le nôtre, que la manifestation de sentiments élevés, que les efforts de l'homme pour s'approcher de la divinité; efforts respectables, même lorsque le crovant s'égare. Mais ce n'est point ainsi que les erreurs religienses étaient considérées an seizième siècle : il n'y avait , aux yenx de chaque crovant, qu'une seule manière de servir Dieu. Quiconque s'éloignait de la forme prescrite, de la forme orthodoxe, se rendait conpable de profanation ou de sacrilége; son crime, qui excitait la colère de Dien, devait être prévenu par l'indignation des hommes. Le sacerdoce ne savait pent-être pas lui-même combien il écontait les intérêts étroits de sou monopole, quand il proscrivait tont antre culte que celui dont il était le ministre, et l'histoire sacrée le confirmait dans son intolérance; ce sentiment était devenn presque universel dans la nation, et dans l'nn comme dans l'antre parti. En vain on disait anx dévots que la loi. les traités de paix permettaient les cérémonies qui soulevaient leur indignation : si la loi , répondaient-ils, permettait l'homicide , laisseriezvous tuer sous vos yeux des femmes et des enfants? Eh bien, nn fidèle ne pent pas mieux laisser sous ses yeux ontrager Dieu par nn culte impie. Et le catholique voyait cet outrage dans le prêche et le chant des psanmes, le huguenot dans ce qu'il nommait l'idolàtrie de la messe. Si les états de Blois avaient été nuanimes pour demander à Henri III la suppression d'un culte hérétique en France, les conseillers du roi de Navarre n'étaient pas moins nnanimes pour s'opposer à ce qu'il permit de célébrer la messe en Béarn 1. Il fallait laisser aux passions le temps de se calmer, il fallait que l'expérience eût appris que Dieu ne témoignait son courroux contre aucune forme de culte, en sorte que l'homme pouvait anssi se dispenser de punir, avant que la paix de religion, inscrite dans les édits du roi, répssit à passer dans les mœurs,

C'était quelque chose sans donte que d'avoir défendu anx sectaires de l'une et de l'autre religion les lignes et confédérations entre enx, les alliances avec les puissances étrangères; car il n'y avait point de paix à espérer pont le royaume, tant que denx associations puissantes, organisées ponr nne lutte à mort, et prêtes à faire nne querelle de parti de toute offense individuelle, se trouveraient en présence l'une de l'autre. Mais l'édit de Poitiers ponvait bien interdire les deux lignes, sans qu'il fût au pouvoir du roi de les abolir. La défiance des protestants, résultant du sentiment de l'infériorité de leurs forces, et de la haine à laquelle ils se sentaient en butte, les forçait à demourer unis : ils avaient des intérêts communs à traiter, des obligations communes à remplir, et le gouvernement ne s'opposa point à des réunions périodiques des députés des églises. Lenr exemple, erpendant, autorisait les catholiques à faire de même, et l'association de la sainte ligue, si elle évita quelque temps de se mettre en évidence, ne fut cependant point suspendue : le duc de Guise , qui la regardait comme le plus grand appui de son ambition, n'avait garde de la laisser se dissondre a.

Pent-être, s'il s'était trouvé alors sur le trône de France nn homme d'un grand talent et d'un grand caractère, anraît il réussi à contenir ces deux ligues, et à les faire rentrer peu à peu sous l'obéissance des

<sup>1</sup> Voyez un mémoire à ce sujet de Duplessis-Mornay, en 1580, t. II, p. 94-100,

Victor Palma Cayet. Chronologie novemaire, t. LV, p. 14 et 24.
XII.

lois. De telles chauces sont rares dans l'bistoire des monarchies; nu prince médiocre n'anraît pas été de force à lutter avec des circonstances ai difficiles. Il n'est pas sur, toutefois, que Heuri III, le plus décrié des rois, fut né pour n'être qu'un prince médiocre. A plus d'une reprise, il laissa voir des éclairs qui annonçaient uu courage et des talents distingués; mais soit deconragement, soit faux système de politique, soit goût pour la mollesse et les plaisirs, il retombait bientôt dans l'indolence. Cependant, les bruits les plus outrageants pour son caractère, et surtout pour ses mœurs, s'accréditaient contre lui. L'antique respect pour la race des rois avait disparu; le désir de traluer leurs images dans la bone avait pris sa place. Les buguenots avaient contre Henri III de profonds et justes ressentiments; les ligneurs voyaient en lui un obstacle à leurs projets; les Guise et Monsieur songenieut, chacun pour leur compte, à le faire descendre du trône. De tontes parts, on voyait éclore contre lui des satires en vers et en prose, eu latin et en français ; la liceuce universelle du laugage à sa cour et dans tout le public permettait de désigner par leur nom les turpitudes dont on l'accusait. L'imprimerie multipliait les libelles, et la police n'était point encore babile à saisir les presses clandestines.

Le vainqueur de Jaruac et de Montcontonr était grand et d'une belle figure, quoiqu'un peu effémiuée; il u'avait point la force de corps on l'adresse de son frère Charles IX, aussi ne se plaisait-il pas comme lui aux exercices athlétiques; il conservait cependant encore cette élégance militaire, qui avait excité l'enthousiasme des soldats dans sa première jeunesse. La première recommandation, à ses yeux, était la bravoure; il demandait à ses favoris d'être toujours prêts à jouer leur vie et celle des autres ; et s'il n'avait pasété brave lui-même, on aurait ern voir daus son enthousiasme pour la vaillauce, la faiblesse et le besoin de protection, ou le désir d'émotious d'une femme. Son esprit était orné : il aimait les arts, les lettres, la poésie ; mais ce qu'il admirait par-dessus tout, c'était la politique subtile de l'Italie. Chaque jour, il douuait, après son diner, nne beure à des lectures sur cette science, avec les Florentins Baccio del Bene et Jacob Corbinelli. Tour à tour ils lisaient ensemble ou Polybe, ou Tacite, on Machiavel, son auteur favori ; ils prenaient ensuite leurs lectures, surtout celle du Traité du prince, ou des discours sur Tite-Live, pour le texte de leurs réflexions et de leurs commentaires 1.

<sup>1</sup> Davila, l. VI. p. 346.

En effet, Henri III s'était formé no système politique qu'il saivair avec persévérance; il a'vait manqué ni d'étudue d'esprit pour le conceveir, ni de finesse pour l'adapter anx circonstances, ni de connaissance des hommes pour les faire servir à ses fins, ni surfont de dissimulation, cer c'était à se se puts la première des qualités qui deraient orner le trône; senlement il avait conque son système en harmonie avec se gotts et sa mollesse qii s'était fait nue théorie pour justifier à ses propres yeax sa nonchaîance et ses rices, et son caprit ne lui avait servi on's endormin ou ses regrets ou ses remonds.

Les huguenots étaient pour Henri III l'objet d'une haine invétérée : il avait horreur de leur croyance, mais plus encore de leur esprit d'indépendance, de leur fierté, de leur républicanisme. Lorsqu'il leur accordait la paix, c'était toujours en se flattant que le momeut n'était pas éloigné où il pourrait les attaquer et les détraire. Cependant il voulait anparavant profiter de leur énergie et de leurs ressources ponr les tonrner contre les ligueurs, qu'il ne détestait guère moins. Il spéculait snr les comhats entre ces deux factions . parmi ses sujets; il se flattait de les affaiblir les uns par les autres, et il crovait s'agrandir par la ruine des Français. Les princes et les grands seigneurs excitaient surtout sa jalousie par leur prétention à se rendre indépendants du trône. Ce qu'il ambitionuait c'était l'abaissement des Bonrbons, des Montmorency, des Châtillon, des Latour d'Anvergne, des Duras, dans le parti huguenot, et celui des Guise, avec toutes les nombreuses branches de la maison de Lorraine, des dnes de Nemours et de Nevers, de tous les chefs enfin dans le parti de la ligne. Il voulait réserver le pouvoir, la richesse, le crédit, à ceux dont il avait lni-même fait la grandeur, qu'il avait choisis dans la foule. d'après leurs senles qualités personnelles, et sans égard à leur naissance ou à leur fortune héréditaire. C'est ainsi qu'il se justifiait à Inimême, d'après un calcul politique, le choix de ses mignous. Il les voulait jeunes, beaux, renommés par leurs succès parmi les femmes, braves et dévonés à lui; vivant dans le luxe, éblouissant le vulgaire par l'élégance de leurs hahits et le brillant de leurs équipages ; mais il vonlait que ces favoris tinssent tout de ses mains, que sans cesse enrichis par ses dons, ils les prodiguassent à leur tour à ceux qui les approcheraient, et qu'ils effacessent ainsi l'ancienne vénération du peuple pour la noblesse, en lui perspadant qu'il u'y avait de grandeur réelle que celle qui procédait directement du poi.

De même il eroyait agir d'après les principes de la plus subtile politique, en imprimant un caractère nouveau au monvement religienx des esprits. Il sentait que son trône et celui de ses prédécessenrs avaient été ébranlés par des croyances opiniatres, et des passions orageuses; anssi voulait-il substituer désormais, daus la religiou, la forme au fond, les pompes et les cérémonies aux controverses, la superstition au fauatisme, la soumission de l'esprit à son inébranlable obstinatiou. Il se flattait d'entraîner sa cour et ses sujets par sou exemple ; c'est ponrquoi on le voyait fréquenter tour à tour les prédications des cappeins et des jéspites, faire habiter les biéronymites dans son propre palais, s'eutourer sans cesse de moines de tous les habits et de tous les ordres, leur bâtir des couvents et des chapelles, porter comme eux le cilice et la discipline, et le chapelet suspendu à la ceinture. « Il eutroit lui-même, dit d'Anbigné, dans le sac deux ou trois fois la semaine. » puis avec ses courtisans, et les principaux des grosses villes, qu'il · engageoit à sa dévotion partisane, ils emplissoient les rues de Paris » et autres grandes villes où il se promeuoit, et puis les grands che-» mius, d'une étrange multitude de blanes vètos, avec le fonet à la · ceinture, chantant perpétuellement.... En plusieurs livres il faisoit insérer ses lonauges : entre ceux-la, D. Bernard, de l'ordre des fenil-» lants, le dépeignoit tellement attaché au crucifix, que ce n'étoit plus, a disoit-il, lui-même, mais Christ qui vivoit eu lui 1. a Henri III vonlait en effet que les Français s'accontumassent à croire que ces péniteuces fastueuses rachetaient tous les vices et tous les crimes, et que la superstition assurait l'indulgence de l'Église pont tous les plaisirs ; car se proposant de détruire l'esprit de coutroverse qui avait nourri les guerres civiles et ébranlé le trône, il croyait devoir l'attaquer en même temps et par l'abnégation de la raison, et par l'enivrement des délices et de la mollesse. Sans respect, sans amour pour tout ce qu'il y a de beau ou de noble daus la nature humaine, il fondait la grandenr du trône sur la dégradation de la nation.

 Mais, remarque Davila, toute cette politique du prince, qui pentètre auroit atteiut sou but, s'il y avoit persisté, subit les infineuces

<sup>»</sup> de ses affections et de ses passions; car lui-même il passoit de la

dévotion aux excès de la mollesse, et de l'oisiveté à la dissolution ;

<sup>-</sup> de sorte que tout eu continuant les mêmes exercices spirituels, il

<sup>&#</sup>x27; D'Aubigné, l. IV, c. 1, p. 330.

» les entremèloit avec tous les genres de délices, les bals, les mascarades somptnenses, les noces superbes, les entretiens continnels avec

· les dames de la conr. Le roi rénssit bien à faire que la fierté et la

radesse antiques s'effaçassent rapidement, mais en même temps il
 n'attira sur lni que le mépris et la haine de la plus grande partie de

n autra sur ini que le mepris et la name de la plus grande partie de
 son peuple. En effet, les nobles voyoient le roi enfermé dans nn cercle

» restreint, et ne pouvoient arriver à lui qu'an moyen des favoris ; ils

• étoient obligés non-seulement de les servir, de les courtiser ontre ce

qui convenoit à leur naissance, mais de les corrompre par d'immenses
 présents; aussi ils hràloient d'indignation, et ils exhaloient, dans

» leurs propos, leur mépris, leur dégoût, leur horreur, pour la conr.

» Le peuple étoit intolérablement chargé de tailles pour subvenir à

toutes les intrigues du roi, à tontes ses dépenses temporelles et spi rituelles, et à la cupidité de ses mignons; en sorte qu'il voyoit sa

» condition devenir pire encore dans la paix de ce qu'elle avoit été

adas la gnerre, et il détestoit le nom dn roi. Les ecclésiastiques,

non moins accablés que les autres, lui reprochoient de n'avoir donné

la paix anx hnguenots que pour se livrer aux dissolutions de la conr;
 et les huguenots eux-mêmes, quoiqu'ils jouissent de la liberté de

conscience, ne ponvoient regarder la paix que comme nne trêve,

» tant que le roi étoit entouré, comme ils le voyoient, de capacins, de

» jésnites, de bernardins, de hiéronymites, et de tant d'autres religienx, » qui lui prèchoient sans relàche l'extermination de l'hérésie 1, »

Si Henri III ne réussit point, comme il se le propossit, à mettre an terme anx discordes religienses, il n'eut que trop de succès dans la révolution morale qu'il essayait d'accomplir, pour affermir le trône sur la raine des factions. Il unit en effet dans les habitudes de chacon le libertinage avec la supersition; il commonique à la nation cette frivolité féroce qui caractérisait ses miguons; il méla l'assassinat à la débauche, aux processions des batus, et il dégrada les Français. La persécution et la guerre civile ne remnérent plus les passions les plus nobles du cœn humain; on ne vit plus le martyr grandir dans les sapplices, ou les héros de la foi pieser dans leur suele conscience la force qui les faisait triompher dans les batuilles; l'horizon s'était resserré, tons des les hommes, cairent derenus plus petits, de misérables intrigues, ou des hommes, cairent derenus plus petits, de misérables intrigues, ou des hommes, ou sons honteuses déchâtent seules des

<sup>1</sup> Davila, I. VI, p. 343, 345.

événements, et après trois ans d'une paix sans repos, sans confiance et sans prospérité, le traité de Bergerac înt rompu par la ridicule et misérable guerre des amonrenx 1.

Tandis que Henri III était encore à Poitiers, il v fit vérifier, le 8 octobre, au parlement l'édit de pacification qui contenait les conditions accordées à Bergerac; il y donna aussi une ordonnance destinée à porter remède au désordre universel des monnaies ; toutes les transactions étaient alors stipulées en livres de compte, mais le rapport des espèces d'or et d'argent avec ces livres avait été laissé à l'appréciation da commerce; ce rapport avait monté sans qu'on nons en dise la raison, probablement par la multiplication des monnaies de bas aloi; les écus d'or étaient recns dans le commerce pour une valenr fort supérieure à celle qu'on leur attribuait dans les caisses publiques. Ce désordre avait été l'objet des réclamations des états de Blois; il fat réctifié sans canser aucune secousse, par l'obligation imposée à tons de stipuler désormais leurs contrats en écus d'or, et non plus en livres de compte 2. Le roi quitta ensuite Poitiers, pour revenir à Blois, puis vers la fin de l'année à Paris, où il fit son séjour plus habituel pendant le reste de son règne.

Il y avait peu de jours que Henri III était à Paris, lorsqu'il vint diner le 10 décembre à l'hôtel de Guise, avec les reines sa mère, sa femme, et sa sœnr, pour y célébrer le mariage de l'une des filles de Clande Marcel, naguère orfèvre du Pont-au-Change, puis conseiller et l'un des sprintendants des finances. Après le souper le roi se rendit au bal, « lui trentième, dit l'Étoile, masqué en bomme, avec trente prin-. cesses et dames de la cour, vêtues de drap et toile d'argent, et soie

- . blanche, enrichies de pierreries en grand nombre et de grand prix.
- . Les mascarades y apportèrent telle confusion, pour la grande suite
- » qu'elles avoient, que la plupart de ceux de la noce furent contraints
- » de sortir, et les plus sages dames et damoiselles se retirèrent et
- » firent sagement ; car la confusion du monde y apporta tel désordre
- . et vilainies, que si les murailles et tapisseries eussent pu parler elles aprojent dit beaucoup de belies choses 5.
- 1 M. Capéfigue se figure que le nom de guerre des amonreux fut inventé au temps de Louis XV, per Anquetil, t. IV, p. 165. Il aurait trouvé ce nom dans d'Aubigné et tons les autres historiens contemporains, a'il les avait aussi hien lus que les pamphlétaires.

<sup>2</sup> De Thou, I. LXIV, p. 593. - P. de l'Étoite, Journat de Henri III, p. 158. 5 L'Étoile, Journat de Henri III, p. 160.

(1578.) La maison de Monsieur n'était pas plus rangée et ses mours n'étaieut pas meilleures ; cependant il saisissait avec empressement tons les scaudales que donnait son frère pour les dénoncer à la cour et à la France; il semblait spéculer sur le mépris dout Henri serait couvert, dans l'espoir de le faire déposer et de monter sur son trône à sa place. Mousieur avait pour premier confident l'homme le plus brave et le plus redouté de la cour, le galant Bussy d'Amboise, qu'on appelait aussi son migaon; car ce nom, donné également aux compagnons du duc de Guise, iudiquait seulement l'infériorité de raug de l'ami préféré. Bussy d'Amboise, qui s'était signalé par sa férocité à la Saint-Barthélemy, abusait de sa vaillance reconnue et de la erainte qu'il inspirait, pour accabler de méprisantes moqueries les favoris du roi. Henri fit arrêter et mettre à la Bastille Bussy, la Châtre, et quelques autres serviteurs du due d'Anjou, prétendant que le prévôt de Paris les lui avait dénoucés comme des eonspirateurs : il n'y avait contre eux aueun indice, il les fit bientôt mettre en liberté, et Bussy recommença ses provocations.

- » Le lundi 6 jauvier 1578, poursuit l'Étoile, la demoiselle de Pons de
- » Bretague, reiue de la seve, sut par le roi, désespérément brave, frisé
- » et gauderouné, meuée du château du Louvre à la messe, en la cha-
- pelle de Bourbou; étant le roi suivi de ses jeunes mignons, autant
   et plus braves que lui. Bussy d'Amboise, le mignon de Monsienr
- » frère du roi, s'y trouva à la suite de M. le due son maître, habillé
- irere du roi, s y trouva a la suite de M. le due son maître, habille
   tout simplement et modestement, mais suivi de six pages vêtus de
- tout simplement et modestement, mais suivi de six pages vetus de
   drap d'or frisé; disaut tout haut que le temps étoit venu que les bé-
- » litres seroient les plus braves; de quoi suivirent les secrètes haines
- et querelles qui parurent bientôt après.
- Bussy, le soir du jeudi précédent, avoit pris querelle avec Grammont au bal qui tous les soirs, en la grande salle du Louvre, se
- » faisoit et continuoit depuis les Rois; le vendredi 10, il envoya à la
- » porte de Saint-Antoine trois cents gentilshonmes bien armés et
- » moutés ; et Grammout autant de mignons et partisaus du roi, pour
- » là y démèler leurs querelles à toute outrance. Or, furent-il empèchés
- de se battre par exprès commondement du roi ce matin; nonobstant
   lequel commondement, Grammont, bien accompagné, alla l'après-
- lequet commondement, Grammont, bien accompagne, alla l'apres diner rechercher Bussy en son logis, rue des Prouvaires, où il s'efforça
- . d'entrer, et y fut par quelque espace de temps, combattu entre ceux
- » de dehors et ceux de dedaus. De quoi le roi averti euvoya le maré-
- chal de Cossé et Strozzi, qui amenèrent Bussy au Louvre, où aussitôt
- s chai de Cosse et Strozzi, qui smenereut bussy au bouvre, ou aussion

108 HISTOIRE

après fut amené Grammont, par exprès commandement du roi; et
 le lendemain matin furent mis d'accord par l'avis des maréchaux de

» Montmorency et Cossé.

» Le samedi 1" février, Quélns, accompagné de Saint-Lnc, d'Arques » et de Saint-Mesgrin, près de la porte Saint-Honoré, hors la ville,

et de Saint-Mesgrin, près de la porte Saint-Honore, nors la ville,
 tira l'épée et chargea Bussy d'Amboise, qui, monté sur une jument

» blagarde de l'écurie du roi, revenoit de donner carrière à quelque

• cheval dans les corridors des Thuileries ; et fut la fortune tant pro-

» pice aux uns et aux autres que de plusieurs coups d'épée tirés, pas » uu ne porta, fors sur un gentilhomme qui accompagnoit Bussy, le-

quel fut blessé. Le 3 et 4 de ce mois, au conseil privé du roi, Sa
 Majesté présente, fut arrêté que Quélus, agresseur, seroit constitué

prisonnier, et son procès fait, snivant l'ordonnance faite dans le mois

précédent contre tels querelleurs; dont toutefois rien ne fut mis en
 exécution, le roi l'ayant sons main couvert comme son mignon. De

execution, le roi i ayant sons main couvert comme son mignon. De
 quoi Monsieur offensé, et des querelles qu'il sembloit qu'on lui dres-

soit jonrnellement, en la personne de Bussy, son favori, délibéra de partir de Paris et de la cour...

» Or étoit résolu M. le duc de partir le mardi-gras pour se retirer,

et avoit commandé à ses gens de tenir son train et cariage tout prêt;
 de quoi le roi et la reine mère avertis entrèrent en quelques sonpçons;

» de manière que, sortant du bal, ils allèrent voir Monsieur en sa

chambre, où montants en hauts propos, ils s'assurèrent de sa personne et lui donnérent bonne garde. Et le matin firent saisir la Châtre,

» Simier et autres confidents du duc, qu'ils firent mettre à la Bas-

Ces batailles journalières étaient vues d'un autre œil par la sœur du oi, Marguerite reine de Navarre. Les libelles de cette époque prétendent qu'elle était de la part des deux frères l'objet d'un amont incestueux, qu'elle préférait le cadet, et que c'était un des motifs de la haine do Henri III pour Monsieur 3. Marguerite assure que les favoris du roi attaquaient Bansy en toute occasion, dans l'espérance d'entrainer Monsient dans quelque querelle où il périrait; que Monsieur ayant enoyé Bussy en Anjon pour hâter les préparaitis é que expédition qu'il méditait, ces jeunes présomptueux bravèrent et insultèrent le due d'Anjon

<sup>1</sup> L'Étoile, Journal de Henri III, p. 161-164.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le Divorce satyrique, à la suite du Journal de Henri III, Édit. de Cologue, 1699, p. 190<sub>6</sub>

lui-même; que Maugiron, aux noces de Saint-Lnc, tenait à ses oreilles les propos les plus piquants sur sa laideur et sa petite taille ; que pour éviter des guerelles le duc avant fait demander à son frère la permission de quitter la conr le lendemain pour aller à la chasse, Henri III, alarmé de ce désir de s'éloigner, était venu lui-même arrêter son frère avec la garde écossaise, à une heure après minuit 1. Monsieur, prisonnier, envoya un archer écossais avertir sa sœnr Marquerite, et la prier de venir le joindre. Elle accourut en effet aussitôt : Monsieur lui parla comme s'il s'attendait à ce que le roi en voulut à sa vie ; il assura ne point la regretter. « Ne sachant que c'est des félicités de ce monde, je

- » ne dois avoir regret de les abandonner. La seule appréhension que
- » j'aie, est que ne me pouvant faire justement mourir, l'on me veuille
- » faire languir en la solitude d'une longue prison, où encore je mépri-» serai leur tyrannie, pourvu que vous me vouliez tant obliger que de
- » m'assister de votre présence. Ces paroles, au lieu d'arrêter mes
- » larmes, me pensèrent faire verser toute l'humeur de ma vie ; je lui
- » répondis en sanglotant que ma vie et ma fortune étoient attachées à
- » la sienne ; qu'il n'étoit en la pnissance que de Dieu senl d'empêcher
- » que je l'assistasse, en quelque condition qu'il put être ; que si on
- » l'emmenoit de là, et que l'on ne me permit d'être avec lui, je me » tuerois en sa présence 3. »

Bussy cependant était revenu à Paris, et entré secrètement an Louvre, pour rendre compte au duc d'Anjou des commissions dont il était chargé. Bientôt il fut déconvert, arrêté avec Simier, et conduit à la Bastille. D'autre part, la reine mère, alarmée d'un tel éclat entre ses enfants, avait appelé à elle le chancelier, avec les plus vienx et les plus sages entre les ministres; elle avait réussi à faire entendre raison au roi, et à le faire consentir à ce que son frère et ses favoris fussent relâchés sons condition qu'en même temps Ouélus et Bussy seraient réconciliés. Après avoir été faire agréer ces conditions à Monsieur et à Marguerite, « la reine ma mère, dit celle-ci, descendant fit trouver

- » bon an roi de faire sa délivrance avec honneur. Et pour cet effet il
- » vint en la chambre de la reine ma mère, avec tous les princes,
- » seigneurs, et autres conseillers de son conseil, et nous envoya quérir, » mon frère et moi , par M. de Villequier ; où , comme nous allions
- . trouver Sa Majesté, passant par les salles et chambres, nous les trou-
- Mém. de Marguerite de Valois, t. LII, p. 301-311.
  - 2 Ibid., t. Lit, p. 314.

» vâmes toutes pleines de gens qui nous regardoieut la larme à l'œil ,

» louant Dieu de nous voir hors de danger. Eutrant dans la chamhre

de la reiue ma mère, nous trouvames le roi avec cette compagnie
 que j'ai dite, qui voyaut mou frère lui dit qu'il le prioit de ne point

que jai dite, qui voyant mon trere un dit qu'il le prioit de ne point
 trouver étrange et ne s'offeuser point de ce qu'il avoit fait, ponssé du

ronver etrange et ne soueuser point de ce qu'il avoit iait, pousse du
 zèle qu'il avoit au repos de sou État; et qu'il erût que ce n'avoit

point été avec intention de lui faire un déplaisir.... Monsieur fit une

réponse soumise. « Sur cela la reiue ma mère les prit tous deux et » les fit embrasser. Soudaiu le roi commauda que l'on fit veuir Bussy

pour l'accorder avec Quélus, et que l'on mit eu liberté Simier et

- M. de la Châtre. Bussy entrant en la chambre avec cette belle façon

qui lui étoit si naturelle, le roi lui dit : Qu'il vouloit qu'il s'accordât
 avec Quélus, et qu'il ne se parlât plus de leur querelle ; Bussy lui

· répond : Sire, s'il vous plait que je le baise, j'y suis tout disposé; et

accommodaut les gestes avec la parole, lui fit uue embrassade à la
 Pautalone, de quoi toute la compagnie, bieu qu'encore étonuée et

« saisie de ce qui s'étoit passé, ne se put empêcher de rire 4. «

Malgré cette apparente réconciliation, dès le lendemain le roi ordonna aux capitaines des gardes de veiller soigueusement à ce que
Mousieur ne sortit pas du Louvre, et à en faire sortir d'autre part tous
ses gens, à la réserve de ceux qui conchaient dans sa chambre ou dans
sa garde-robe. Monsieur se recommanda de nouveau à sa seur, qui,
s'étaut procaré une forte corde, le descendit elle-même, assistée par
trois de ses femmes, de sa fenetre au second étage, dans les fossés du
Louvre ; elle y descendit de même Stimier et Paugé; c'était au milieu
de la unit du 1 4 férrier; lis gagnérent le cloître de Sainte-Generière
de Bussy les attendait, qui de couert avec l'abbé avait fait une ru
aux marailles de la villo, par lequel il les mit debors. Des chevaux
étaient préparés pour eux de l'autre côté, sur lesquels ils s'éloiguèrent
au galop, et ils arrivérent à Augers saus autre maleucoutre \*.

Henri III, fort alarmé de la fuite de sou frère, dépécha, dès le lendemin matiu, leur mêre a près lal, pour conaite ses grifes, calmer ses ressentiments et ériter une guerre civile ; la peur lui avait cependant suggéré des meures conciliairies; il lui reuvojait en même temps tous ses reviteurs et ses équipages. Mousieur se batz de pro-

Mém. de Marguerite, t. LII, p. 313-324.

<sup>2</sup> Ibid., p. 325-336. — L'Étoile, Journal de Henri III, p. 164. — De Thou, l. LXVI, p. 537 et 538.

tester à sa mère qu'il d'arait iutention de rien cutreprendre ni contre le roi ui contre l'État, et que toute son ambition était tourreée yera les pays étraugers. Il euvoys en même temps le baron de Rochepot porter au roi cette même assurance, qui rendit quelque trauquillité à la cour '.

En effet, d'antres projets séduisaieut alors le duc d'Anieu : ce priuce léger et vauitenx sougeait à se faire souverain des Pays-Baa. Tandis que les plus nobles sentiments qui puissent fermenter dans les sociétés humaiues, la religion et l'amour de la liberté, avaient soulevé les Belges et les Bataves, et les souteuaient dans une lutte terrible contre toute la puissance de la mouarchie espagnole, les princes de la maison de Frauce u'avaient vu, dans ces effroyables combats, qu'nne occasion de placer un Valois sur un nouveau trôue. Leur politique était plus égoïste encore et plus mesquine que celle de Philippe II. Celui-ci avait l'âme d'un bigot et d'un despote : il était de bonue foi dans son horreur pour toute liberté d'esprit et toute liberté politique. Il croyait que c'était sou devoir envers Dien de supprimer la première, euvers les hommes, de détruire la seconde ; et les parjures auxquels il se soumettait, les supplices qu'il ordounait, les crimes qu'il jugeait uécessaires pour arriver à ses fins, lui paraissaieut justifiés par le but qu'il se proposait : il s'oubliait lui-même en servaut l'Église et le principe mouarchique. Charles IX, au contraire, Henri III et le duc d'Anjou, prirent tons, l'un après l'autre, parti dans les guerres de Flandre, nou pour lenr foi religiense, uon ponr lenr foi politique, uon pour la défense de l'humanité, mais pour un intérêt privé coutraire à leurs principes. Cette sanglante guerre civile, le dévonement du patriote, celui du martyr et l'héroïsme de tout un peuple, leur parnrent offrir des chauces pour lenr faire gagner à eux-mêmes une uonvelle couroune. Mousieur veillait depuis longtemps sur l'agonie de la Belgique, se flattant que, dans leur désespoir, les opprimés se jetteraient entre ses bras. Moudoucet qui était ministre de France dans les Pays-Baa, en était revenn. chargé, par beaucoup de seigneurs et de communautés, d'invoquer la protection du roi. . Mondoucet, dit Marguerite de Valois, voyant que » le roi méprisoit cet avis, ne lui eu parla plus, et a'adressa à mou » frère, qui, ayant un vrai uaturel de prince, u'aimoit qu'à eutre-

<sup>·</sup> prendre choses grandes et hasardeuses, étant plus né à conquérir

<sup>&#</sup>x27; L'Étoile, Journal de Henri III, p. 164.

qu'à conserver. Lequel embrasse soudain cette entreprise, qui lni
 plait d'autant plus qu'il ne fait rien d'injuste, voulant seulement

» l'acquérir à la France ee qui lui étoit usurpé par l'Espagnol 1. »

(1572-1578.) Nota n'avons presque plus en occasion de nous couper des Pays-Bas, depuis le moment où le prince d'Orange se vit contraint, en 1572, à éracene les provinces méridionales, et se retirer en Hollande; doublement découragé par la capitulation de Mons, et par la anorselle de la Siaita Barthelmy. P. Husieurs révolutions étaient des lors saccéde dans ces provinces. Philippe II avait enfin reconau que l'horreur excitée par le dac d'Albe multipliait le nombre de ses ennemis; il l'avait rappelé en 1575, ainsi que le duc de Medina-Celi, et il leur avait donné pour successeur don Louis de Requesens, qui, dans le gouvernement du Milanais qu'il avait exercé auparavant, sétait aequis la réputation d'un homme jus-te et modéré. Requesens avait pris le commandement des Pays Bas, à Bruelles, le 17 novembre 1575.

( 1573-1578.) Le dne d'Albe avait gonverné cinq ans et demi les Pays-Bas, et il se vantait que pendant cet espace de temps, il avait fait périr dix-hait mille hérétiques par la main du bourreau, tandis qu'un nombre infiniment plus considérable était tombé sous le glaive de ses soldats. Quoigne les principes de Regnesens fussent contraires à cenx de cet homme impitovable, à peine les Pays-Bas purent-ils s'apercevoir d'auenn allégement du jong qui les écrasait. Les soldats espagnols s'étaient accoutnmés à se livrer à tonte lenr férocité et toute lenr cupidité. Ils s'applaudissaient dans leur fanatisme de tontes les souffrances qu'ils infligeaient à des hérétiques on à des rebelles; d'ailleurs Chiapino Vitelli, qui les commandait, croyait que leur licence servait d'aiguillon à leur bravoure. La campagne de 1574 avait commencé par des succès du prince d'Orange, qui, après avoir repoussé toutes les tentatives de Requesens pour délivrer Middelbonrg, avait brûlé la flotte espagnole, et contraint enfin cette ville à capituler le 16 février 4. Dans le même temps, son frère, le comte Louis de Nassau, le même qui avait été en France l'associé de Condé et de Coligny, s'avançait, par la Gueldre,



<sup>1</sup> Mem. de Marguerite. t. LH, p. 246.

<sup>2</sup> Ci-devant Ch. XXII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid., t. IV, l. LV, p. 74t. — Watson, Hist. de Philippe II, t. II, l. XIII, p. 505. — Bentivoglio, Guerre di Fiandra, p. 1, l. VII, p. 457.

<sup>\*</sup> Hid., t. V, t. LVIII, p. 135. — Bentivoglio, p, 138. — Watson, t. II, l. XIII, p. 310.

avec une armée de sept mille fantassins et quatre mille cavaliers, qu'il avait levés avec l'argent de Charles IX, et à laquelle beaucoup de protestants français étaient venus se joindre. La souveraineté des comtés de Hollande et Zélande avait été promise au roi de France, en retour des secours d'argent qu'il avait avancés. Mais cette armée sut désaite à Moocher, le 14 avril, par un lieutenant de Requesens, nommé Sancho Davila. Le comte Louis de Nassau y fut tué avec son frère le comte Henri, et trois on quatre mille soldats. A cette triste nonvelle, le prince d'Orange dut se retirer en Hollande, se trouvant hors d'état de tenir la campagne. Cepandant la généreuse résistance de Levde arrêta les progrès de Requesens : cette ville sut assiégée par les Espagnols. du 27 mai au 3 octobre 1574; elle supporta, pendant les denx derniers mois, toutes les horreurs de la samine, et elle sut enfin délivrée par l'héroïque résolution que prirent les états, de rompre les digues qui les désendent contre l'Océan, et d'inonder leur propre pays, en ruinant l'armée espagnole 1.

(1878-1878.) La campague de 1875 commença après la rupture de conférences vainement tenues à Breda pour la paix, sous la médiation de l'Empereur. Requescus entreprit la conquête de la Zélande; il réassit, malgré la vaillante opposition du prince d'Orange, à y transporter set troupes, et à soumettre l'une après l'autre plaiser fottersesse. Le siège de Ziriczèe recint cependant neuf mois l'armée espagnole; et avant la reddition de cette place, le marquis Vitelli, le plus habite officier de Philippe II, mourat; don Louis de Requesans, attaqué d'une fièrre violente, expira peu après loi à Bruxelles, le 3 mars 1876 è 3 mars 1876 è 3 mars 1876 è 3.

(1376-1378.) La mort de ces deux cheis désorganiss le gouvernement espagnol, et sauva le prince d'Orange et les Hollandais, au moment ou leur ruine était presque accomplie. Le conscil d'Est des Pays-Bas, qui était composé en partie de Belges, so trouva dépositaire du ponvoir royal, eu attendant que Philippe ett nommé un nouveau gouverneur. Mais la soldatesque espagnole, à laquelle il était dù plus de vingit mois de soldes arriérées, ne voulut pas reconalitre cette autorité civile; elle se mutina, le 24 juin 1376; elle s'empara d'Alost,

De Thou, I. LIX, p. 137, et 141-151. — Bentivoglio, p. I, I. VIII, p. 133-181. — Watson, I. XIII, p. 325-361.

<sup>\*</sup> Ibid., l. X, p. 170-180. — Bentivoglio, p. I, l. IX, p. 182. — Watson , l. XIII, p. 375.

et y étabili one sorte de gouvernement militaire, pour lever des contributions sur les provinces. Si les Flamands s'étaient à peine résignés à supporter la tyrannie régulière de Philippe II, celle de la troupe effrénée qui avait seconé son jong, qui ne demandait que de l'argent, et ne savait se le procuere que per la torture, passait les bornes de la patience humaine : le peuple de Bratelles se souleva; il chassa le d'septembre, du conseil des Pays-Bas, cenx de ses membres qui étaient Epagouls ou vendus à l'Espagne. Les plus grands seignenns de ces provinces entrérent au conseil à leur place. Le Brabant, le Hainaut, l'Artois et la Flandre se condécèrent dans le but de résister à la sol-datesque espagnole, et de garantir les autiques libertés du pays. Gnillaume de Horn accepta le commandement de l'armée nationale; s' dantre part, l'Espagnol Jérôme de Roda qui avait été chasse du conseil, alla joindre les soldats ses compatriotes qui s'étaient rendus maltres d'Alost, et fut reconnu par en your chef '.

Ce fut alors que les états de Flandre invoquèrent les seconrs de la reine Élisabeth et de Monsieur, qui n'était encore que duc d'Aleucon : ils entamèrent leur négociation avec ce deruier par le moyen de Mondoucet, ministre de France à Bruxelles. Le duc l'écouta avec avidité; sa sœur chérie. Marquerito, reine de Navarre, dans son voyage qu'elle fit l'année snivante à Spa, pour favoriser ses intrigues, reçut les coufidences de la plupart des seigneurs du pays, et leur fit de grandes promesses 2. Cependant les revers multipliés qu'épronvaient les états ôtaient au duc le courage de se déclarer onvertement pour enx. Le 13 septembre 1576, les confédérés furent défaits par les Espagnols à Tirlemont; le 20 octobre, Vargas et Ferdinaud de Toledo, qui commandaient les Espagnols, entrèrent dans Maestricht et pillèrent cette ville; une garnison espagnole était maîtresse de la titadelle d'Anvers, mais elle était assiégée par Champigni, lieutenant des états dans cette ville, alors le dépot principal du commerce et des richesses de l'occident de l'Europe; les motins d'Alost en étant avertis, vinrent la rejoindre le 4 novembre, et se rangeant sons les ordres de Davila et de Vargas, ils assurèrent leur victoire et prirent la ville d'assaut ; mais en même temps ils se sonillèrent pat cette férocité, cette capidité, qui denuis plus de soixante ans signalaient les Espagnols comme les plus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Thou, l. LXII, p. 272, et 277-280. — Bentivoglio, p. I, l. IX, p. 199. — Waston, t. 11f, l, XIV, p. f.

<sup>2</sup> Mém. de Marguerite de Valois, t. LII, p. 251-300.

redontables des maîtres, des amis ou des ennemis. Sept mille des défenseurs d'Anvers furent tués, le pillage dura trois jours et trois muits, il fut effroyable, et il répandit la ruine parmi les commerçants d'une extrémité de l'Europe à l'autre <sup>1</sup>.

La veille même de ce jonr funeste, don Juan d'Autriche, fils naturel de Charles V., que Philippe II avait nommé pour gouverneur des Pays-Bas, arriva à Luxembourg ; il avait traversé la France en poste et déguisé, avec une rapidité si grande, qu'on n'avait point encore en la nouvelle de son départ quand on apprit son arrivée : cependant les huguenots assurèrent ensuite qu'il avait en des conférences, à son passage à Paris, avec le cardinal d'Este, légat du pape, avec le duc de Guise, ou même avec Catherine et Henri III, dans lesquelles des mesures avaient été concertées ponr la ruine de la réforme. Le seul duché de Luxembourg n'avait point réclamé ses priviléges, on ne s'était point déclaré contre les troupes espagnoles. Toutes les autres provinces catholiques des Pays-Bas étaient armées; toutefois elles ne refusaient pas de reconnaître don Juan pour gouverneur, pourvu qu'il garantit leurs droits et qu'il éloignat une soldatesque étrangère, qui venait de se souiller à Anvers par des crimes nouveaux. Le ton menacant que prit don Juan avec les états assemblés à Bruxelles, leur fit sentir la nécessité de se réunir avec les provinces protestantes, auxquelles ils avaient jusqu'alors fait la guerre; le prince d'Orange venait tout récemment de leur envoyer des secours; nu sentiment de tolérance réciproque facilita la négociation, terminée le 8 novembre 1576 par le traité qui porte le nom de Pacification de Gand. Les provinces confédérées de Brabant, Flandre, Artois, Hainant, Namur, Utrecht, Malines, Hollande et Zélande, auxquelles la Frise se joignit le 24 novembre, s'engagèrent à supprimer tous les édits persécuteurs du duc d'Albe, à se rendre réciproquement tous leurs prisonniers, à s'unir pour chasser leurs barbares oppresseurs, et à maintenir cependant la seule religion romaine dans les États du midi, et l'ordre actuel dans ceux du nord. Bon Juan, hors d'état de résister par la force à l'union des provinces, fut obligé d'y accèder lui-même le 12 février 1577, par le traité de Marche-en-Famine, et il s'engagea à retirer toutes les troupes étrangères des Pays-Bas 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Thou, t. LXII. p. 288-290. — Watson, t. 11t, l. XIV, p. 40-21. — Bentivoglio, p. l, l. IX, p. 205-240.

<sup>2</sup> Ibid., p. 293-300; l. LXIV, p. 405. — Watson, t. fil, l. XIII , p. 23-45. — Bentivoglio, p. l, l. X, p. 212-222.

Don Juan n'avait cependant en dessein que de tromper les états, de réveiller la jalousic entre les protestants et les catholiques, et de profiter de la sécurité des derniers pour ressaisir le pouvoir absolu. Il avait congédié les tronpes espagnoles, mais il faisait naltre des délais sur le renvoi des troupes allemandes, et il profita des fêtes qu'il donnait à la reine de Navarre à son passage, pour s'emparer par surprise, le 24 juillet 1577, de la citadelle et de la ville de Namur. Malgré cet acte de violence, don Juan voulait encore négocier avec les états. Mais à cette époque le roi de Navarre intercepta en Gascogne la correspondance de don Juan avec Philippe, et l'envoya au prince d'Orange, qui la communiqua aux états; elle ne laissait ancun donte sur les desseins perfides du gouverneur. Les états se préparèrent à la guerre; un grand nombre de forteresses leur furent remises par les soldats qui y tenaient garnison; le prince d'Orange înt appelé à Bruxelles, et il y fut recu avec enthonsiasme par le peuple. Cependant les grands seignenra belges, le duc d'Aerschott, le marquis de Havré, le comte de Lalain, jalonx du prince qu'ils croyaient leur égal, et qui était devenu leur chef, feignant anssi d'être inquiets ponr lenr religion, intriguèrent ponr opposer nn gouvernenr catholique an prince d'Orange comme à don Juan; ils appelèrent d'Antriche l'archiduc Matthias, jeune homme de vingtdeux ans, frère de l'emperent Rodolphe II, qui s'échappa de Vienne, à pen près comme le duc d'Anjon s'échappa de Paris, pour venir offrir ses services aux Belges. Le prince d'Orange eut cependant l'habileté de l'attacher à son parti, de lui faire signer et jurer les conditions auxquelles il se fit reconnaître ponr gonverneur, et de se faire nommer son licutenant 1.

(1378). Le prince d'Orange ne put, il est vai, engage cessuite les cista à agir avec la vigueur qu'il aurait voult leur inspirer, età attaquer don Juan à Namur avant le retour des troupes espagnoles qu'Alexandre Farnèse, prince de Parme, lui rameniat à marches forcées. Quand celles ci furent de retour, elles défirent l'armée de états le 39 janvier 1378 à Gembloux. La cause de la liberté et celle de la religion parsissient de nouvean compromises dans les Pays-Bas. Cependant les protestants de tonte l'Europe sentaient bien que leur sort pouvrié tère décide dans ces provinces. L'électeur platin à y montrait.

Conditions imposées à Matthias en décembre 1577. — Traités de Paix, t. II, p. 300. — De Thou, l. LXIV, p. 419. — Watson, l. XIV, p. 48-68. — Bentivoglio, P. I, t. X, p. 223-232.

zélé pont la défense de ses corcligionnaires, comme il l'avait été en France; c'était surtout lui qui leur fournissait des soldats allemands. La reine Élisabeth avait deconvert que don Juan avait formé le projet de délivrer de sa captivité la reine Marie d'Écosse, de l'épouser, et de monter avec elle sur le trono d'Angleterre; aussi mettait-elle le plus baut intérêt à l'empêcher d'affermir son ponyoir dans les Pays-Bas: elle signa no traité d'alliance avec les états, et leur avanca 100,000 liv. sterl. 1. Le roi de Navarre et les protestants français, plus intimement nnis encore avec les Hollandais par lenrs croyances religiouses, par lenr amont de la liberté politique, par la communanté d'amis et d'ennemis. envoyaient des secours, on passaient en foule dans les Pays-Bas, dès qu'ils ne trongaient pas d'occasions de combattre en France. Le brave la None, qui avait horrenr des guerres civiles, qui était fatigué des princes et des cours dont il avait trop appris à connaître les bassesses. accepta avec empressement les offres des étals; il arriva en Flandre le 29 jain 1578, avec un hon nombre d'officiers protestants 2. Mais celni dont l'assistance paraissait encore anx états devoir être la plus importante, était le duc d'Anion. On le voyait, dans le royaume, à la tête d'une faction puissante qui lui avait fait une réputation d'activité et de talents; on connaissait l'étendue des provinces qui lui avaient été données en apanage; on le savait en traité de marjage avec Élisaheth. qui paraissait alors fort tentée de le faire monter sur son trône; et les états croyaient ne ponvoir payer à un trop hant prix l'appni d'un prince qui les unirait en même temps avec la France et avec l'Angleterre.

Le duc d'Anjon, depnis qu'il s'était échappé de 'Paris pour se retiret dans l'Anjon, y avait rassemillé six mille hommes de pied et mille cheraux. L'opinion qu'on avait de sa richesse et de a vantages qu'il procurerait à ses soldats, dans les pays où il se préparait à les conduire, avait fait accomir les gens deguerre sous ses drapeaux. Mais si Monsieur était riche, son désordre et sa prodigalité égalaient cenx de ses frètes pen d'engagement et point de solde, aussi les troupes qu'il rassemblait dérastèrent-elles horriblement la province où il les avait réunies. Quoique fend il l'araignit que l'entreprise de son frère ne le brouillat avec Philippe II, il languissait de le voir sortir de France, pour être délirée sesprits remeants qui le dirigieaint, des aventuriers qu'il avait en-

<sup>1</sup> Rapin Thoyras, l. XVII, p. 362. - Traités de Paix, t. II, p. 391.

<sup>2</sup> De Thou, I. LXVI, p. 489. — Amirault, Vie de Fr. de la Noue, p. 249. XII. 8

gagés sous ses drapeaux, pour soulager ses sujets de leurs pillages, et plus encore pour cloiger un rival dont il se défait. La petite armée du duc d'Anjou traverses saus obstade une partie de la France, et arriva sur les frontières du Hainaut. Le duc lui-même partit de Veraœuil le 7 juillet à mionti, avec Bussy, la Rochegyone et un petit nombre d'officiers, pour rejoindre ses troupes \(^1\). Au commencement d'août il du reçu dans Mons. Alors il publia un manifeste par lequel il déclarait du reçu dans Mons. Alors il publia un manifeste par lequel il déclarait qu'il n'avait pu résister aux instances des labitants des Pays-Bas, au-trefois sujets de la France, qui le suppliaient de les déliver de la syrannie des Eapsquots, qu'il sy était déterminé natigré la résistance de la reine sa mêre, et les remontrances des principaux seignents de la reine sa mêre, et les remontrances des principaux seignents de la reine su mêre, et les remontrances des principaux seignents de la reine su mêre, et les remontrances des principaux seignents du royaume; mais qu'il premait le cit à témoni que n'il avaite, et l'ambition, ni l'envie de profiter des dépouilles d'un prince voisin ne l'avaient engagé daus cette entreprise, à l'aquelle il n'avait été déterminé que par le sentiment du devoir et de la compassion \(^2\).

Co manifeste fut suivi par un traité que Busy négocia et signa à Aurers le 15 août, par lequel le dac d'Anjou était proclamé protecteur de la liberté belge. Il s'engageait à entreteuir pendant trois mois à ses frais dix mille fastassins et deux mille cheraux pour la défense des états. Ceux cir pometairent de lan livrer pour places de suffeté les forteresses de Bavay, du Quesnoy et de Landrecies; ils lui cédaient toutes les conquêtes qu'il pourrait faire à droite de la Meuse; celles qu'il ferait à la gauche de cette rivière deraient leur être resituées. Ils prometaient, s'ils renaient à rompte sans retour avec le roi d'Espagne, de préférre le ducé tout autre pour être leur sourceriai, ils conscient à ce que les ordres fussent donnés en son nom, quand il strait présent à farmée; mais quant à la police et an gouvernement du pays, « le duc » sera content de ne point s'y entremettre ? ».

Don Juan se trouvait à Namur avec une armée vaillante, mais trèspeu nombrense, que Philippe II, jaloux de son frère naturel, n'avait point voulu renforer. Les états, Matthias, et le prince d'Orange se flattaient de le contraindre à une grande bataille et de le chasser du pays. Mais l'importance même des secours qu'ils avaient reçus de leurs alliée peur du le pouvrior de les dirigers ésolo neur prudonce; elle suscita des

I Journal de Henri III, par l'Étoile, p. 171.

<sup>2</sup> De Thou, l. LXVI, p. 497. — Bentivoglio, p. I, l. X, p. 244.

Traités d'Anvers, aux Traités de Paix, t. II, p. 594. — De Thou, l. LXVI, p. 498. — Watson, !. XIY, p. 89. — Bentivoglio, p. I, l. X. p. 246.

House Gray

jalousies et des divisions, parmi eux, et fit enfin échouer tous lenrs projets. Élisabeth, malgré ses négociations de mariage avec le duc d'Anjou, se défiait de lui, et ne voulait pas qu'il devint trop puissant en Flaudre. Elle envoya donc des subsides considérables à Jean Casimir. frère de l'électeur palatin, pour le mettre en état de lever une puissante armée qu'il conduisit dans les Pays-Bas. Après sa jonction à Diest avec l'armée des états, ceux-ci se trouvèrent avoir sous leurs ordres quaraute mille hommes d'infanterie et vingt mille de cavalerie ; jamais ils n'avaient été si redoutables; mais ces troppes presque toutes protestantes causèrent une jalonsie extrême aux catholiques ; les protestants de Flandre et de Brabant abusèrent de leur prépondérauce pour se faire accorder par la paix de religion d'Anvers i de nouveaux avautages. La jalousie et l'irritation des catholiques dans les provinces wallonnes en furent redoublées; ils refusèrent d'ouvrir au duc d'Aujou les trois villes qui lui avaient été promises comme places de sureté; ils se refusèrent à exécuter les conditions de la paix de religion ; ils arrivèrent mème à des actes d'hostilité ouverte avec les protestants. Ils ne tentèrent rien contre don Juan d'Autriche ; on vovait un'ils se rapprochaient toujours plus des Espagnols. A la fin de la campagne les troupes allemandes de Jean Casimir se dissipèrent saus avoir rien fait; si don Juan ne profita pas de leur désorganisation, c'est que lui-même était tombé malade : il mourut en effet à Namur le 4" octobre, désignant Alexandre Farnèse, prince de Parme, pour être son successenr 2

Au milien de cette lutte des partis et de cette poissance des armées allemandes, la présence du duc d'Anjon sur la frontière des Psys-lisas fut peu remarquée, et n'amea aueun résoltat important. Il assiégra Binche en Hainaut, et s'en rendit maître le 7 octobre ; il s'empara ensuite de Manbeuge; mais après avoir vainement négocié pour obtenir possession de Landrecies et du Quesnoy, et avoir manifesté as jalousie de Jean Casimir, avec lequel il se trontait en inimitié presque déclarée, il liencia son armée, et se plaiguit vivement de la manière duit avait été traité; il rentra en France, et peu de temps après il passa en Angleterre, soit pour concerter avec Élisabeth eq qu'il y avait à faire pour les Pays-Bas, soit pour preser apprès de cette reine les négocia-

Du 22 juillet 1578, Traités de Paix, t. II, p. 392.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Thou, I. LXVI, p. 507, 511-519. — Watson, I. XIV, p. 92.—Bentivoglio, p. I, I. X, p. 248.

tions que Bacqueville, Rambouillet et Simier suivalent depnis quelque temps pour la marier au due d'Anjou 1.

Pendant l'absence de ce duc, la cour de Henri III était retombée dans ses petites et basses intrigues. Le roi s'était flatté que le départ de Bussy d'Amboise le délivrerait de l'inquiétude que lui dopuait cet homme brave et féroce, toujours empressé à chercher querelle à ses mignons. Mais il ne se fut pas plus tôt éloigné que le duc de Guise prit à tache de les hamilier et de les provoquer à son tour : il eroyait prendre ainsi la défense de la noblesse française, qui ne ponvait sans honte se courber sons le joug des favoris. Non moins magnifique que le roi, le duc de Guise était comme lui entouré d'un grand nombre de iennes seigneurs et de pages qu'il formait aux armes, et qui se préparaient par des combats singuliers à la guerre civile, on à servir l'ambition encore secrète de la maison de Lorraine. Ces jeunes gens, sans cesse offensés par le luxe et l'insolence des mignons, étaient aussi sans cesse prêts à leur reprocher, ou par des propos grossiers on par des railleries dédaignenses, les hontenses pratiques auxquelles ils devaient lenr faveur. Ainsi Charles de Balzae d'Antragues, qu'on nommait Antraguet, pour le distinguer de son frère François, et qui était tont dévoué à la maison de Guise, accabla de son mépris, le 26 avril. Jacques de Lévy comte de Ouélus, un des mignons du roi. Deux antres de ces favoris, Maugiron et Livarot, embrassèrent sa querelle : Schomberg et Riberae, deux amis du duc de Guise, s'unirent à Antragnet. Le combat de trois contre trois fut arrangé, avec le consentement du roi, pour le lendemain, dimanche 97, à cinq heures du matin, auprès de la Bastille. Les six combattants en effet s'avancèrent les uns contre les autres, la poitrine nne, l'épée et le poignard à la main, s'enconrageant par le cri, les nos de Vive le roi, les autres de Vive le due de Guise et la noblesse française. Leur acharnement égala le sentiment de leurs outrages. Antragnet seul ne rapporta du combat qu'une égratignore, mais Schomberg et Maugiron demeurèrent morts spr le champ de bataille : Riberae monrat le lendemain de ses blessures ; Quélas en monrut aussi, mais après trente jours de souffrance ; Livarot enfin en réchappa, après avoir été six semaines en danger. Si l'on avait pu croire qu'il n'y avait qu'une amitié pure et noble entre le roi et ces trois jeunes gens dont l'un était tué, les denx autres converts

De Thou, I. LXVI, p. 5t1. - Rapin Thoyres, I, XVII, p. 367, 370, 37t.

de blessores qu'on jugazit mortelles, on aurait compati à sa douleur; mais des détaits dégoûtants sur l'effrayante déprasation de l'intérieur du palais, étaient consus de tout le public '; aussi la cour et la France raconstaient avec horreur le désespoir du roi, les promesses qu'il fit au médeciné de Quéleus et à lui-même : - comment il portoit une merche

- » leuso amitié à Quélus et à Maugiron; il les baisa tons denx morts, • fit tondre leurs têtes et serrer leurs blondes chevelures, et ôta à
- Quélns les pendants de ses oreilles, que lui-même auparavant lui
   avoit donnés, et attachés de sa propre main... et l'honora, lui et
- » les autres, de superbes convois et sépultures de princes 3, »

Dans son ressentiment le roi ent un moment la pensée de faire traduire en justice Antraguet, seul survivant de ce combat terrible; mais le duc de Guise dit avec tant de hauteur « qu'il n'avoit fait acte que de

• geatilhomme et d'homme de bien, et que si on le vouloit fâcher, son • épée, qui coupoit hien, lui en feroit raison, « qu'on le laissa tranqu'on le laissa tranquille. Peu de mois après, le due de Guise fi attaquer un autre des mignous du roi, Saint-Mégrin, comme il sortait du Louvre le 21 jnillet à ouze heures du soir: il savait que Saint-Mégrin faissait la cour à sa fomme, et il aposta contre lai une vingtaine d'assassins, qui le laissèrent sur le pavé de la rue Saint-Honoré, transpercé de trente-quatre coups d'épée. Le malheurenz ne mourut que le lendemain matin ; quelques enquêtes ayant été commencées, le roi fit demander aux Guise de revenir à la cour; ils rentrèrent en effet à Paris le 61 mars 1879, mais à la tête de six ou sept cents cheraux; et loutes

La faveur du monarque attirait la proseription sur cenx qui ce citierte les objets. Livared, garfi des blessures qui Jasti reçues au combat d'Antraguet, fut tué en duel en 1881, par le marquis de Maiguelais; et Grammont, qui était après enx le plus en faveur, eut le bras emporté au siège de la Fére : le malheur de cheaur d'eus semblait causer une réjouissance publique; quiéconque approchait du rel, quiconque était par lui éleré en dignité, devensait par là même odienx an peuple. René de Villequier que Catherine avait placé auprès de Henri, des as première jeunesse, pous surveiller son éducation, était accusé de

recherches sur ce menetre furent anssitôt abandonnées 8.

<sup>1</sup> Confession catholique du sieur de Sancy, c. 7, p. 196,

<sup>2</sup> L'Étoile, Journal de Henri III, p 167, 169. — De Thou, l. LXVI, p. 539. — Lacretelle, t. III, l. VIII, p. 84.

<sup>1</sup> Ibid., p. 172 et 185. - De Thou, I. LXVI, p. 840.

lui avoir enseigné tous ses vices. François d'O, geudre de Villequier, et que Henri III fit surintendant des finances, était l'homme le plus décrié de la copr. pour sa hauteur, son avarice, ses débauches, et sa dureté impitovable envers les contribuables. Le chancelier Birago, auquel les Français reprochaient bien plus sa naissance italienne, que la part qu'il avait eue à la Saint-Barthélemy, ayant reçu du pape le chapean de cardinal, donna le 1" octobre sa démission de la chancelerie. et fut remplacé le 9 décembre par Philippe Hurault de Cheverny. nommé garde des sceaux, qui ne fut pas mieux accueilli du public 1. On vit avec un peu plus de faveur la nomination d'Armand de Biron, de Jacques de Matignon, et l'année d'après celle de Jean d'Aumont, à la dignité de maréchaux de France ; Henri III avait eu soin de les choisir parmi les capitaines qui n'étaieut point attachés aux Guise, et qui ne dépendaient que de lui senl. Ce fut dans le même esprit qu'il donna le commandement de l'arsenal et de l'artillerie à Philibert de la Guiche. le gouvernement de Dauphiné à Laureut de Mangiron, et le gouvernement de Paris à Villequier. Anne, fils de Guillaume de Joyeuse, lieutenant du roi en Languedoc, et Jean-Louis Nogaret de la Valette, remplireut les vides que le poignard avait fait parmi les jeunes favoris : l'un fnt depuis duc de Joyeuse, l'autre duc d'Eperuou 2. Il semble que la peusée de faire entrer les mignons dans une puis-

sante association, dans laquelle ils contractasseut l'obligation de se défendre les uns les autres, ent autant de part que l'habitude de mêler · la dévotion aux plus honteuses débauches, dans l'institution de l'ordre du Saint-Esprit, qui fut fondé par Henri III, le 31 décembre 1378. Il devait être composé de cent chevaliers commandeurs, qui devaient faire preuve de noblesse dans trois races au moins. Le roi, grand maître, et les officiers de l'ordre étaient compris parmi les cent 5, - On disoit » que le roi avoit institué cet ordre, dit l'Étoile, pour joindre à sei, . d'un nouvel et plus étroit lien, ceux qu'il y vouloit nommer ; à cause

- · de l'effréné nombre de chevaliers de Saint-Michel, qui étoit tellement
- · avili qu'on n'en faisoit non plus de compte que de simples hobereaux
- ou gentillatres; et appeloit on des pieça, le collier de cet ordre, le

De Thou, I. LXVI, p. 541. - L'Étoite, Journat de Henri III. p. 178. - Mém. de Chiverny, t. L. p. 123. 2 Davila, 1, VI. p. 342.

De Thou, l. LXVIII, p. 601. - Cheverny, t. L, p. 126. - Brontôme, Discours sur les duels, t. VI, p. 206.

- » collier à tontes bêtes. Pour se les rendre plus loyaux et affectionnés
- » serviteurs, il les obligeoit à certains serments contenns aux articles
- de l'institution de l'ordre. Le dessein du roi étoit de donner à cha cun de ces chevaliers huit cents écus, en forme de commanderie, sur
- cui de ces chevaners nuit cents ecus, en forme de commanderie, sur certains bénéfices de son royaume. (Mais le pape et le clergé de
- France s'y opposèrent.) Et ce faisoit, à ce qu'on disoit, parce que
- » beaucoup de ses sujets agités du vent de la ligue, qui, secrètement
- » et par sons main, ourdissoit toujours son fuseau, tendoient comme
- · à rebellion, s'y laissant transporter par les nouvelles charges un'on
- . lenr mettoit sus. A quoi Sa Majesté désirant ponrvoir, s'étoit avisée
- · de se fortifier desdits chevaliers qu'elle croyoit, avec ses mignons, et
- nn régiment des gardes qui journellement l'assistoient, lui être plus
- » prompts et fidèles défenseurs, advenant quelque émotion 1. »

Le roi de Navarre avait achevé dans Agen l'année 1377; mais il n'en fut pas plus tôt parti, au commencement de 1378, que Biron se saisit de Villeneuve d'Agenois et bientôt après d'Agen. • Ainsi, dit d'Aubigné, • cette cour de Gasogne ayant perdu son Paris, se retira à Lectorre,

- · d'où fut dépéché Miaussans, pour demander la reine de Navarre ;
- · étant lors la maison possédée par Lavardin et Rognelaure, entière-
- · ment aliénés de la faction des réformés. · Le vicomte de Turenne,
- qui s'y-tronvait anssi présent, assure au contraire que le roi de Navarre 
   n'avoit vonin consentir que la reine Marguerite le vint tronver. à
- · cause du manvais ménage qu'ils avoient en étant à la conr, et des
- » divers sonpçons qu'elle lui avoit donnés de ses comportements.
- · Quoique le roi son frère ne l'aimat pas, si lui sembloit-il être hon-
- \* tenx pour lui, de voir sa sœnr comme répudiée par le roi de
- » Navarre... La plupart de cenx qui étoient anprès de celui-ci n'adhé-
- » roient pas à sa venne, et aussi peu le corps des églises, estimant
- · qu'elle porteroit beancoup de corruption, et que le roi de Navarre
- · même se laisseroit aller aux plaisirs, en donnant moins de temps et
- d'affection aux affaires 2. .

Cétai justement le motif qui fusiait désirer à la reine mêre de la reconduire à no-époux, quoique Henri III est de l'apsqu'alors son fils favori, elle ne voyait pas sans dégoût la mollesse où il était tombé, et elle aurait eru d'une bonne politique d'inoculer cette contagion à ses adversaires. Tandis que Henri de Nararre séforçait de réconcilier ses

<sup>&#</sup>x27; L'Étoite, Journal de Henri III, p. 181.

<sup>2</sup> D'Aubigné, 1. IV, c. 2, p. 333. - Mém. de Bouillon. t. XLIX, p. 3 et 4.

pariisans catholiques et protestants, elle croyait pouvoir, avec uu peu d'adresse, les alièner tonjours plus les uns des autres; elle désirait visiter toutes les provinces du milit, et y excerc nes soureraiset que son fils lui abandonuait volontiers. «Quoiqu'elle n'edt pas, dit Turense, la parole du roi de Navarre da la receoir, elle s'abemina en priant et menaçant. « Elle partit au mois de juillet avec Marguerite, et elle arriva à Bordeaux vers le milieu d'soût. Leur suite était nombreuse, et Catherine u'avait pas manqué de prendre avec elle, suviant sa coutume, beaucoup des plus belles dames de sa cour. Le roi de Navarre se décida lors à lui faire d'ier « qu'elle vint, et que sa fille se comportant selon son devoir, tont le passé seroit mis en oubli. « Leur entrevue entire à la Reole, ville où le capitaine Paras commandait pour les ruite où la realisine Paras commandait pour les ruite où le roi de Navarre se readit avec six cents geutilshommes.

- A cette première entrevue, les choses se passèrent assez doucement,
   ct néanmoins la reine Marguerite demenra avec la reine, sa mère,
- et néanmoins la reine Marguerite demenra avec la reine, sa mère,
   qui s'en devoit veuir au port Sainte-Marie, et le rol avec ses gentils-
- » hommes s'en retourna à Nérac . «

De part et d'antre il y avait beaucoup de plaintes et beaucoup de difficultés à régler. La guerre avait à peine été suspendue par la pacification de Bergerac; nn grand nombre d'aventuriers qui avaient servi dans les armées protestantes, et qui ne connaissaient point d'honnête industrie, s'étaient emparés de châteaux, d'où ils bravaient également Henri de Bonrbon et Henri de Valois, et ils u'y vivaient que de pillage. En Languedoc surtont les hostilités étaient journalières; les catholiques avaient surpris un grand nombre de places sur les protestants, et presque partout ils avaient envoyé au supplice les ministres et les plus zélés entre les religionnaires. Damville lui-même s'était rendu maltre de Beaucaire le 7 septembre, après en avoir fait poiguarder le gouverneur a. Pour régler tous les différends survenus depuis la conclusion de la paix, le roi de Navarre et Catherine convinrent qu'ils anraient une conférence à Nérac, mais seulement après que le premier anrait pris l'avis des chess de son parti, et des députés des églises qui devaient s'assembler à Montaubau. En attendant, Catherine et sa fille se rendirent à Toulouse, où elles firent leur entrée le 28 octobre. Le maréchal Damville et le vicomte de Joycuse les y reçurent magnifiquement,

Mém. de Bouillon, t. XLIX, p. 5, 6, 7.—Mém. de Marguerite, t. LII, p. 339. Hist. de Languedoc, I. XL, p. 570.

<sup>2</sup> Hist. de Languedoc, l. XL, p. 369.

tandis que le duc de Montpensier et aon fils, le maréchal de Biron et beancoup de grands seigneurs, aussi bien que les beautés les plus renommées de la cour, entre autres la célèbre Dayelle, Chypriote, et la dame de Sauve, dont le roi de Navarre avait été amoureux à Paris, grossissaient alors lenr train.

(1379.) Ce fut vers le commencement de l'année 1379 que les deux reines revinrent à Nérae avec leur brillante conr, et elles réussirent, comme les ministres protestants l'avaient redouté, à y faire mettre entièrement en oubli cette sévérité de mœurs qu'ils avaient préchée au roi de Navarre; les journées se passaient dans les divertissements; il y avait bal chaque soir. La reine de Navarre encourageait son mari à la galanterie, elle était la confidente de ses amours, elle faisait bon accneil à ses maltresses, et demandait de lui la même faveur pour ses amants. . La cour du roi de Navarre, dit d'Aubigné, se faisoit floris-» sante en brave noblesse, en dames excellentes, si bien qu'en tonte

- » sorte d'avantages de nature et de l'acquis, elle ne s'estimoit pas
- » moins que l'antre. L'aise y amena les vices (comme la chaleur les
- » serpents); la reine de Navarre cut bientôt dérouillé les esprits et fait » rouiller les armes; elle apprit au roi, son mari, qu'un cavalier étoit
- » sans âme quand il étoit sans amour, et l'exercice qu'elle en faisoit
- » n'était nullement caché, voulant par là que la publique profession
- » sentit quelque vertu, et que le secret fût la marque du vice 1. »
- Le cardinal de Bourbon se trouvait aussi dans le cortége des reines. et il était venn rendre visite à son neveu. . Il lui tint, dit l'Étoile,
- » quelques propos pour se ranger à la religion catholique, dont ledit
- » roi, se gaussant et découvrant par sa bouche le langage de la ligue,
- » qui dès ce temps commençoit à pratiquer le bon homme, lui dit
- » tont haut en riant : Mon onele, on dit ici qu'il y en a qui vous veulent
- » faire roi : dites-leur qu'ils vous fassent pape, ce sera chose qui vous
- » sera plus propice, et si serez plus grand qu'enx, et que tous les rois » ensemble 2. » Il était fort bizarre qu'on songeat déjà à offrir à un cardinal, âgé de einquante-cinq ans, l'héritage de deux princes âgés

l'un de vingt-sept, l'antre de vingt-quatre ans; mais l'opinion que Henri III et son frère, affaiblis par leurs débauches, mourraient jeunes, et n'anraient jamais d'enfants, était universelle parmi leurs sujets. Les Guise l'accréditaient à dessein, popr faire envisager aux catholiques

D'Aubigné. l. IV, c. 5, p. 544. - Sully, économies royales, t. 1, p. 282.

<sup>2</sup> L'Étoile, Journal de Henri III. p. 177.

126 HISTOIRE

l'approche du danger que conrait l'Église, si le roi de Navarre, herétique relaps, était l'héritier de la coronne, et pour préparer les esprits au but de leur ambition, celui de les rappeler eux-mêmes au trône, comme descendants des Carlovingiens, en reponssant la race capétienne.

Gatherine elle-même semblait pénétrée de ce pressentiment. Elle racontoit douloureusement, dit d'Anbigné, les entreprises des Guissads, autant qu'il en falloit pour donner jalousie et erainte; préchoit le bou natarel du roi son fils, laissant couler comme ses dévoitions (ct quelque-mues de ses filles disoient sons main, ses amours în-fames) lui avoient amolli le conrage. Il y avoit à craindre qu'il s'étomat aux affaires qu'on lui jetoit sur les bras, et que toute la étomat sur saffaires qu'on lui jetoit sur les bras, et que toute la étomat de saccession; d'orit de tant plus considérable par la man-vaise santé de Monsieur. Les Cathérine qui ne croyatt goêre à la religion de Henri de Bourbon, ne désespérait pas de le ramener, par ces considérable sau eatholicisme. En même temps, pour traiter avec les ministres, «elle avoit appris par cœur plusieurs locations qu'elle appeloit consistoriales, comme d'approuver le conseil de Gamalied, elite que les piedes sont beaux de ceux qui portent la pair; appeler

le roi, l'oint du Seigneur, l'image du Dieu vivant, avec plusieurs sentences de l'éplire de saint l'ierre en faveur des dominations; s'écrier souvent: Dieu soit juge entrevous et nous, j'atteste l'Eternet devant Dieu et ses anges! Tout ce style, qu'ils appeloient, entre

les dames, le langage de Canaan, s'étudioit an soir, au coucher
 de la reine, et non saus rire; la bouffoune Afrie présidente à cette
 leçon <sup>a</sup>.

Mais Catherine ne se contentati pas d'agir sur le roi de Navarre, elle travaillai aussi contre lui. Suivant Sully, « Cependant que sa belle « mére l'amusoit de briles paroles, elle semoit des divisions et dissens sions entre lui, M. le prince de Condé, M. de Turenne, et antres des plus signalés du parti de la religion, et faisot des pratiques dans leurs villes. « Ce prince en effet défia M. de Turenne, qui protesta de la déférence qu'il devait à son rang, et l'affaire s'arrangea. Turenne mit ensuite provoqué au combat par Durse st Rosau; il avait remporté

<sup>&#</sup>x27; D'Aubigné, l. IV, c. 5, p. 555.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., p. 357, C'était Anne d'Aquaviva, fille du duc d'Atria, mariée au comte de Chateauvitain.

sur eux l'avantage, lorsqu'il fet assailli par derrière par des hommes qu'ils avaient apostés, et blessé de vingt-huit coup d'épée 1. « Ces trois

· cours, du roi de Navarre et des deux reines, étant donc ensemble à

- Auch, poursuit Saity, un soir, ainsi que l'on tenoit le bal, uu gentilhomme nommé Ussac, que l'on tenoit pour an des piliers de

" l'église huguenote, étant des plus autorisés dans les consistoires, et

accrédités dans les assemblées, et à cette eause avoit été choisi entre

plusieurs autres pour être gouverneur de la Réole, place des plus
 importantes pour ceux de la religion, avoit été persuadé par une des

 importantes pour ecux de la religion, avoit eté persuade par une des filles de la reine mère, dont il étoit devenu éperdument amoureux

ficétoit la même Anne d'Atrie qui enseignoit à la reine le langage

de Canaan), à se faire eatholique, et remettre sa place entre les

· mains de Catherine. Ce qu'entendu par le roi de Navarre, sans

» montrer ancune émotion, ni faire semblant de rien, a écoula douce-

ment de la presse, avec trois ou quatre autres, auxquels il dit tout
 bas à l'oreille : Avertissez le plus secrètement que vous pourrez tous

mes serviteurs dont vous pourrez savoir les logis, qué dans une

» heure le seral à cheval, hors la porte de la ville, avec ma cuirasse

sous ma inpe de chasse : et que cenx qui m'aiment et qui voudront

. avoir de l'honneur me suivent. Ce qui fut aussitôt fait que dit, et

» le tout si heureusement exécuté, qu'à portes ouvrantes il se trouva

à Fleurance, de laquelle les habitants ne se dontant de rien, à cause
 que l'on étoit en paix, il se saisit facilement. Ce qui ayant été le

matin rapporté à la reine mère, qui le peusoit avoir couché à Auch,

- elle n'en sit que rire , et en braulaut la tête dit : Je vois bien que

c'est la revanche de la Réole, et que le roi de Navarre a voulu faire,
 chou pour chou; mais le mien est mieux nommé 2.

An milien deces intrigues et de ces fêtes, dont quelque-sunes aviante ne arractère assez rude, car le roi de Navare mena les dames à une chasse aux ours, où il y eut beaucoup de monde tué, les négociations continuèrent; enfin le 28 février 1379, un traité de pais explicatif de celui de Bergerac, fut signé à Nêrae entre la reine mère et son gendre. La principale modification faite au traité précédent, fut la coucession ant la raiteu sur loi de Navarre de noue nouvelles buloes de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mém. de Bouillon, t. XL(X, p. 19-27, - Mém. de Sully, t. 1, p. 285.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sully, Econom. royales, I. I, c. 10; t. I, p. 285.—Mém. de Bouillon, t. XLIX, p. 13; et notes, p. 91. — D'Aubigné, I. IV, c. 2, p. 334.

sùreté, trois eu Guieune, huit en Languedoc, qu'il ue devait garder, il est vrai, que jusqu'au 1" octobre suivant 1.

La reine mère ayant fait son entrée, et réconcilié sa fille avec le roi de Navarre, prit cougé du deruier à Castelnaudary, et coutiuna la touruée qu'elle voulait faire dans les provinces méridionales. Elle emmena avec elle Laverdiu, Duras, Grammont, et les autres catholiques attachés au roi de Navarre a. Celui-ci revint à Pau avec sa femme, et dans cette ville toute protestante, les ministres s'efforcèrent de le soumettre à leur rigorisme. A peine permirent-ils à Marggerite de se faire dire la messe en secret, dans une toute petite chapelle, où il n'entrait que buit ou dix personnes ; toutefois ils découvrirent que le jour de la Pentecôte quelques catholiques de la ville s'étaient cachés dans le château pour y assister, et ils les firent traiter fort rudement 3. Marguerite insista pour quitter une ville si inhospitalière, et elle rameua en effet le roi de Navarre à Nérac. Celui-ci avait trop véeu à la cour de France pour n'eu avoir pas contracté les manvaises mœurs. La liste de ses maîtresses est fort longue dans les écrits du temps. Après que Catheriue fut partie avec mademoiselle Dayelle et madame de Sauve, Henri s'attacha aux dames d'honueur de sa femme, à Catherine du Luc, à mademoiselle de Rebours, qui, dit Marguerite, « étoit une fille mali-· cieuse, qui ne m'aimoit point, et qui me faisoit tous les plus man-

- » vais offices qu'elle ponvoit; puis à mademoiselle de Fosseuse, qui
- · étoit plus belle, pour lors, toute enfant, et toute boune... Nous fai-
- » sions la plupart du temps notre séjour à Nérac, où notre cour étoit
- si belle et si plaisante, que nous u'enviious point celle de France;
- y ayant la princesse de Navarre, sœur de son mari, qui, depuis,
   a été mariée à M. le due de Bar mou neven, et moi avec bon nombre
- » de dames et filles. Et le roi mon mari étoit suivi d'une belle tronpe
- » de seigneurs et gentilshommes, anssi honnêtes gens que les plus
- o galants que j'aie vus à la conr. et u'y avoit rien à regretter en eux.
- · sinou qu'ils étoient huguenots ; mais de cette diversité de religion
- » il ne s'en oyoit point parler. Le roi mou mari, et madame la priu-
- cesse sa sœur, allant d'uu côté au préclie, et moi et mon train à la
- cesse sa sœur, allant d'un côté au préche, et moi et mon train à la
   messe en une chapelle qui est dans le pare; d'où, comme jo sortois,
- · nous nous rassemblious pour aller promener eusemble, où dans un
  - 1 Traités de Paix. t. II. p. 409 à 411. Hist. de Languedoc, t. XL. p. 370.
  - <sup>3</sup> Sulty, t. 1, p. 285. Mém. de Bouillon, t. XLIN, p. 27.
- Mémoires de Marguerite, t. Lit, p, 361.

. très-beau jardin qui a des allées de lauriers et de cyprès, fort longues ;

· on dans le pare que j'avois fait faire, en des allées de trois mille pas,

· qui sont au long de la rivière ; et le reste de la journée se passoit en toute sorte do plaisirs honnêtes; le bal se tenant d'ordinaire

· l'après-dinée et le soir. Durant tout ce temps-là lo roi servoit made-

· moiselle de Fosseuse, qui, dépendant du tout de moi, se maintenoit

a avec tant d'honneur et de vertu, que si elle eût toujours contingé

· de cette façon, elle ne fût tombée au malheur qui depuis lui en a

lant apporté, et à moi aussi 1, »

Si l'on en croyait Marguerite, elle aurait toujours été aussi indulgento pour les faiblesses de son mari que pure dans sa propre conduite. Après avoir parlé des amonrs du roi de Navarre et de ceux de M. de Turenne pour mademoiselle de la Vergne, elle ajonte : . Cela n'empêchoit pas · que je ne recusse beaucoup d'honnenr et d'amitié du roi, qui m'en

· témoignoit autant que j'en eusse pu désirer ; m'ayant, dès le premier

· ionr que nous arrivames, conté tons les artifices, que l'on lui avoit » faits pendant qu'il étoit à la cour, pour nous mettre mal ensemble ;

· ce qu'il reconnoissoit bien avoir été fait seulement pour rompre

» l'amitió de mon frère (d'Alençon) et de lui, et pour nous rainer tous » trois 2, » Elle conte que pendant leur séjour à Eaulse, le roi de Navarre tomba malade d'uno grosse fièvre continne, qui lui dura dix-sept

jonrs, pendant lesquels elle le servit sans jamais se partir d'auprès de lui ni se déshabiller. « Il commença, dit-elle, à avoir agréable mon service · et à s'en louer à tout le 11 onde, et particulièrement à mon cousin

» M. de Turenne, qui, me rendant office de bon parent, me remit

» aussi bien auprès de lui que jamais j'avois été, » Mais elle ne raconte point qu'alors même Turenne était amoureux d'elle, et en était bien venu. Henri III, qui se plaisait aux petites méchancetés et aux petites perfidies, qui élevait rarement ses pensées au-dessus des intrigues de cour, qui voulait brouiller Marguerite avec son frère, parce qu'il en était jaloux ; qui voulait aussi la brouiller avec son mari, pour semer dans la petite cour de Nérae autant de germes de haine qu'il lui serait possible, écrivit an roi de Navarre que sa femme lui était infidèle, et que Turenne était l'amant préféré. Ce fut Philippe Strozzi qu'il chargea de remettre en personne à Henri de Bourbon la lettre qui contenait cette dénonciation. Strozzi était alors amoureux de la sœur de Turenne,

Mém. de Marguerite, t. Lll, p. 553-567.

<sup>2</sup> Ibid., p. 340.

et il venait à Nérae pour la demander en mariage. Il croyait que la lettre dont il était porteur était une recommandation du roi. Cette lettre, le vii de Navarre la montra aux deux accusés. Leur ressentiment pour cette noirceur fut la cause principale de la guerre des amoureux s'a Marguerite et toutes les femmes de sa cour demandèrent dés la leurs amis, s'ils étaient vraiment amoureux, de le leur prouver en vengeant cette injure. Turcanee, quoiqu'il sait bien que le roi de Navarre était peu jaloux de sa femme, jurgea convenablo de s'éloigner était. Il reconça à son ancienne licutenance de Guienne pour demander celle du haut Languedoc. O durto le drist d'avoir une charge où je fuses seal, s'avois, dit-il, un sujet qui me convioit de m'éloigner dudit roi, pour

 m'éloigner aussi des passions qui tirent nos âmes et nos corps après ce qui ne leur porte que honte et dominage 2.

Il restait, il est vrai, assez de germes de discordes que Catherine n'avait point étouffés en continnant sa tournée dans le midi. Après avoir laissé sa fille avec son mari, elle s'était rendue, le 29 avril, à Castelnaudary, où les états de la province de Languedoc avaient été convognés, mais où les consuls des villes protestantes refusèrent d'assister. Quoique les députés présents fussent tous catholiques, elle tira d'eux la promesse qu'ils feraient exécuter l'édit de pacification. De là elle se rendit, le 15 mai, à Narbonne avec le maréchal Damville, qui prit alors même le titre de maréchal et duc de Montmorency, parce que son frère, qui avait jusqu'alors porté ces titres, était mort sans enfants, le 6 mai, à Éconen 5. Quoique la reine cut dessein de visiter tous les districts du Languedoc où la paix avait été le plus troubléo, elle ne s'approcha point des villes de Montpellier et de Nimes, qui étaient alors ravagées par la peste. Elle resta dans la province insqu'à la fin de l'été, et au commencement d'octobre seulement elle se rendit à Grenoble, accompagnée par le maréchal de Montmorency. Elle trouva qu'il régnait dans tout le Dauphiné une grande fermentation. Lesdiguières v était à la tête des huguenots, le maréchal de Bellegarde jouait le rôle de chef des catholiques; mais ce dernier, confident du duc do Savoic, paraissait conduire quelque intrigue, que les historiens

Notice sur to due de Bouitlon. t. XLVII, p. 395. Moyse Amirault, Vie de la Noue, p. 254.— Histoire du due de Bouitlon, par Marsolier, in-4e, p. 102.—Mem. de Bouitlon, t. XLIX. note 30, p. 92.— De Thou, t. VI, I. LXXII, p. 2.
Mem. de Bouitlon, t. XLIX. p. 52.

L'Étoile, Journal de Henri III, p. 186, - Hist, de Languedoc, I. XL, p. 372.

du temps ne nous mettent pas en état de comprendre. Le due de Savoie cherchait à se faire un parti dans la province ; il offrait aux hagements cax-mêmes son appui et l'appai de l'Espagne; il couvait quelque projet secret pour détacher le Dasphiné de la couronne. Catherine cut une catteren à Monthel avec le due de Savoie et Bellegarde, et comme celui-ci mourut peu après, presque sobitement, les enuemis de la reine prétendirent qu'elle l'avait fuit empoisonner. 'Catherine revint cependant à la cora serviir Heari III que, malgré les efforts qu'elle avait faits pour maintenir la paix, il devait se tenir sur ses gardes, car elle s'attendait à ce que la guerre éclatât d'un moment à l'uttre.

Le duc d'Anion était de son côté revenu à la cour, et le roi l'avait reçn avec toutes les marques d'affection qu'il aurait pu lui donner s'il avait été réellement un frère chéri. C'était le 16 mars que ce duc était rentré à Paris; et, dès lors, jusqu'au milien d'août, les duels et les assassinats, soit parmi ses favoris, soit parmi ceux du roi, devinrent plus fréquents que jamais. On remarqua surtout la rencontre entre Beaupré et d'Aumont, l'un des mignons, où le premier était arrivé sons l'habit de cordelier, profitant de ce qu'à la demande du roi, un grand chapitre de l'orde s'était rassemblé à Paris; le duel entre d'Angean et la Hette, où le dernier, laissé pour mort de treize conps d'épée, se releva avec furent, s'élança sur d'Angran, qui était sain, et le tua avant de mourir lui-même ; le guet-apens enfin où Bassy d'Amboise, premier gentilhomme de Monsienr, périt le 19 août. Son maître commençait à se lasser de lui, de sa présomption et de la liberté qu'il prenail. On assure que ee fut lui qui avertit Monsoreau que Bussy avait séduit sa femme. Monsoreau contraignit l'épouse infidèle à donner, dans son château, un rendez-vous à son amant. Il vint l'y attaquer à la tête de dix ou douze meurtriers, et quoique Bussy combattlt sans espoir, il se défendit tant qu'il ent nn sonffle de vie 3.

On s'occupa beanconp aussi de la disgrâce de Saint-Lue, gouvernom de Bronage, l'un des mignons da roi. On assure que, d'après les suggestions de sa femme, et de eoucert avec Arques, depuis dan de Joycuse, il a elforça de retirer le roi de la vie sennalelsus qu'il mensit, et qu'il fit introduire dans son cabinet une sarbecane de cuivre, par laquelle,

De Thou, I. LXVIII, p. 606 à 61t. — Davila, I. VI, p. 347. — Amirault parle aussi des offres faites par Philippe II au roi de Navarre. Vie de la Nous, p. 257. 2 Journal de Henri III, p. 183-191, — De Thou, I. LXVIII, p. 614.

avec nne voix terrible, il le menaçait, la nnit, des jngements de Dieu. Mais Joycuse, voyant Henri si tronblé de ces menaces qu'il en perdait la santé, lui révéla lenr stratagème, et tonte la colère du roi retomba sur Saint-Luc, qui s'évada, tandis quo sa semme sut arrêtée.

Tout à coup, la cour fut troublée par la nouvelle de la surprise de la Fère, par le prince de Condé, effectuée le 29 novembre 1379. Condé, mécontent du roi de Navarre, son consin, brouillé avec Turenne, crovant n'avoir point parmi les huguenots le crédit qu'il méritait, n'agissant pas de concert avec eux. Le roi lui avait confirmé, par le dernier traité, le gouvernement de Picardie, et cependant ne songeait point à l'en mettre en possession. Voyant qu'il n'obtenuit rien par ses instances. Condé partit de Saint-Jean d'Angely avec six hommes qui lui étaient dévoués, et qui, comme lni, s'étaient rendus méconnaissables en se teignant les cheveux et se couvrant le visage d'emplâtres. Ils traversèrent Paris sans être reconnus, et arrivèrent à une métairie près de la Fère, où ils avaient donné rendez-vous anx gentilshommes hugnenots de la province. Michel de Gouy d'Arcy, commandant de la place, était absent; cinq gentilshommes picards, entrant le matin dans la Fère, et liant conversation avec les gardes de la porte, se saisirent tout à coup du pont-levis, et s'y maintinrent jnsqu'à ce que Condé arrivat à leur secours, avec le reste de la troupe. Il se rendit maître de la ville sans répandre de sang, et il se hâta d'écrire au roi, pour excuser son entreprise, déclarant qu'il n'avait aucune intention de troubler la paix, mais que, persuadé que c'était par l'influence des Guise, et la terrent qu'inspirait la ligue, que Henri III était empêché d'exécuter sa promesse, il avait vonlu lui montrer qu'il n'y avait point réellement de si grandes difficultés qu'on lui faisait croire. Le roi, an lieu de montrer aucune colère, entra aussitôt en traité avec le prince sur l'étendue de l'autorité qu'il exercerait, comme gouverneur de Picardie 9.

Les amoureux, comme on appelait les jeunes étourdis de la cour de Nérac que leurs malitresses poussaient à la guerre, avaient compté que la surprise de la Fère la ferait éclater. En même temps ils aigrissaient toutes les querelles qu'on royait sans cesse se removeder entre les deux religions, en Languedoc et en Guirone. Le roi de Nararrre eut, le 9 décembre, une conférence à Mazères, avec le maréchal de Montmorencey,

<sup>1</sup> Journat de Henri III, par l'Étoile, p. 195.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mém de Bouilion, t. XLIX, p. 50. — D'Aubigné, t. IV, c. 12, p. 368. — De l. LXVIII, p. 618. — Davita, l. VI. p. 330.

sur le moyen de pacifier ces deux provinces. Montmorency demandait au roi la restitution des places de surcté, qui ne lui avaient été données que pour six mois, le désaven des infractions à la paix, et la punition des transgresseurs. Le roi de Navarre répondait qu'il y avait en autant d'infractions aux traités de la part des catholiques que de cello des protestants, que, tont en désirant la ponition des coupables, il ne savait où tronver des juges assez impartiaux pont traduire les prévenus devant enx; que, quoique le terme pour lequel les nonvelles villes de sûreté lui avaient été remises fût expiré, le besoin de garantie était plus fortement senti que jamais, puisque les violences n'avaient jamais été plus fréquentes. Le 21 décembre ils se séparèrent cependant à pen près d'accord sur les mesures qu'ils devaient prendre ponr la répression des désordres : mais Montmorency rendait compte de sa négociation à l'assemblée des états de Languedoc qui se tenait à Carcassonne, et le roi de Navarre aux députés des églises qui s'assemblèrent à Montanban et à Anduse. De part et d'autre, on éprouva que les corps nombreux sont beauconp moins traitables que les individus, beauconp moins disposés à faire des concessions, chaque membre ne se sentant pas de responsabilité, et mettant son point d'honneur dans la résistance. Les amis du roi de Navarre profitèrent de cette aigreur, pour le pousser à la guerre ; ils affirmérent qu'ils étaient assurés de surprendre plus de soixante villes au moment où les hostilités éclateraient, et ils convinrent avec lui que chacun d'eux emporterait la moitié d'un écu d'or brisé avec le roi, et que, dès que le roi leur enverrait l'autre moitié du même écu, ils attaqueraient par surprise les catholiques 1.

Cependant Condé, voyant que Henri III paraissait disposé à lui laisser la Pére et le gouvernement de Picardie, écrivait an roi de Navarre de ne point renouveller les hostilités ; dans son conseil, Pavas et Marsilités s'efforçaient de lan faire comprendre que la guerre ne pouvait lui apporter que des désastres, tandis que la défiauce croissante entre les liguenes et le roi valait mienx, pour leur parti, que d'ux villes de sûreté. Les Rochelois, sollicités de reprendre les armes, avaient déclaré quils ne pouvaient, eu conscience, rompre sans provocations les serments qu'ils avaient prêtés à la paix \*. Mais le roi de Navarre et ses

Hist. de Languedoc, I. XL, p. 376; et note 7, ibid., p. 641. — Mém. de Bouilton, t. XLIX, p. 28. — D'Aubigné, I. IV, c. 8, p. 345, c1 c. 6, p. 548. — Bully, Écon. royates 1. 1, c. 10, p. 286.

<sup>2</sup> Amirautt, Vie de la Noue, p. 255.

jennes conseillers, pressés par les dames de la conr de Nérac, ne voulaient rien entendre. Les demi-écos d'or furent envoyés, le 21 janvier 1580, aux différents chefs des huguenots dans ehaque province, en les avertissant seulement que l'exécution était ponr le 13 avril.

(1580.) Les huguenots avaient compté qu'à ce jour-là plus de soixante villes on châteaux seraient livrés entre leurs mains, par suite des intrigues qu'ils avaient liées; mais bien souvent le traité était double, comme on s'exprimait alors : c'est-à-dire que celui qui avait promis de livrer une place, comptait, an contraire, faire tomber dans un piège les assaillants, Ainsi, le capitaine le Mas avait promis de livrer Limoges à d'Aubigné, et celui-ci raconte avec des détails piquants, les avances qui lui avaient été faites, les motifs de sonpçon qui le mirent sur ses gardes, et l'adresse avec laquelle il échappa au traltre qui eroyait déjà le tenir. C'était un jen où les jeunes aventuriers comptaient s'enrichir par le pillage des villes, ou les rançons des captifs importants. Ils y déployaient tonte l'adresse, tonte la finesse de leur esprit ; et dans cet assant de ruses, ils ne croyaient lenr honneur compromis par ancun mensonge, par aucune perfidie. Mais dans ce jeu anquel ils se livraient avec tant de passion et tant de gaieté, l'enjen était des têtes; cenx qui échonaient étaient pendns. Ce fut le sort, à Limoges, de plusienrs des associés de d'Anbigné 1.

Dans cette prise d'armes, le roi de Navarre, alors âgé de vingt-sept ans, et qui avait fait prenve de valeur, mais pas encere des talents d'un grand espitaine, se charges de la surprise de Cahors. Cette ville avait été promise en dot à sa femme, mais ne lni avait janais été livrée; elle était défendue par Vezins, celui même qui , à la Saint-Barthèlemy, s'était signalé par sa générosité envers Requier, son ennemi. Vezins vait trois mille arquebaisers sons ess ordres; à peine le roi de Navarre en avait-il rassemblé autant, lorsque, le 3 mai, à minuit, par une nuit très orageuse, il envoya dens artifieiers avec dit soldats sen-lement, attachet le pétard à la porte de Cahors, sur le pont du Lot. Il fallut emporter trois portes par le pétard ; des corps toujours plus mombreux quis es aviraient rapidement occupiaent les passages aussitôt qu'ils étaient ouverts. Mais malgré les grondements du tonnerre, les détonations du pétard éveilbrent Vezins, ses soldats e les bourgeois, qu'il fermérent le passage aux sassillants, à quarante pas du pont. Dès

<sup>1</sup> D'Acbigné, I. IV, c. 4, p. 539.

lors, le combat le plus scharné, le plus effrayant, se contiuna, pendant sit jours, dans l'enceinte de la ville. Les bourgeois se défendirent de misson eu maison, de barricade en barricade. Ils requrent de plusients villes voisines des renforts; mais les assaillants en recevaient aussi, A plasients reprises, les capitaines du roit de Naurer le pressérriert d'abaudonner une attaque qui n'offrait plus de chauces de succès; mais il sontint seul tenr coustauce, jurant qu'il ue resoutrait point de Cahors qu'il n'eu foit maltre. Il souffrait de faim et de soif; ses pieds étaient tout eu sang; il était harassé de faitique; mais il continunit à pousser en avant, abattaut use barricade aprèls justre. Enfou, les défenseurs s'échappèrent de la ville par-dessus les mars. Les assaillants navients plus à force de les poussivre ; ils en retrouvèrent cependant pour le pillage, auquel, selon Solly, ils ne s'épargnèreut pas; lui-même ayant, dit-il, gagné par le plus grand bouheur du monde, un petit coffre en fer, où it trouva quatre mille écus eu or '.

Mais, après la prise de Cahors, la goerre ne présenta plas un fait d'armes digne qu'on en conserve la mémoire. Les hugnenots n'avaient réussi dans ancune des surprises de ville sur lesquelles ils avaient compté, excepté Montago, en Poilou; lis avaient échoué devant Blayes; le roi de Navarre avait vainement tenté de faire quelques prisouliers de marque autour de Marmaude. Il avait enfiu été obligé de se retirers Nérae, où il n'avait pas cent chevanz, s'estimant henreu quand le comte de la Rochefoucault viut l'y joindre, avec quatre-ringts chevanx et denx cents arquebusiers. C'était là tont ce qu'il pouvait opposer au maréchal de Biron qui s'approchait \*.

Les armées catholiques, il est vrai, n'étaient grère plus redoutables, Henri III dissipati tout l'argent qu'il poursit arracher à ses spicts, pour satisfaire ses bizarres fantaisies, ou pour enrichir ses mignons; aussi ne poursit-il point en réserver pour la guerre. Cétait d'ailleurs le moment de l'invasion d'une maladie jusqualors inconune, la coqueluche; le roi, le duc de Mercœur, le duc de Guise, d'O, beacoup de contissans, et lous de dix mille bourgeois, en farent atteins à Paris dans les premiers jours de juie; l'alarme fut plus grande que le dauger réle. Comme l'épidémie s'arrêtait les clameurs du penple décidèrent

Econom, royales de Sully, t. I. c. tt, p. 291. — D'Aubigné, l. IV, c. 7, p. 349.
 De Thou, t. VI, l. LXXII, p. 6. — Davila, l. VI, p. 35t.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'Aubigné, l. IV, c. 11, p. 364. - Sully, Économ. royales, t. I, c. 12, p. 292.

le roi à faire attaquer la Fère, pour que les huguenots n'eussent pas un licu fortifié si près de Paris; il chargea le maréchal de Matignon de réduire cette place, et il fit entendre aux mignons qu'ils devaient saisir cette occasion de signaler leur valeur. L'armée royale, composée de quatre régiments de gens de pied , quatorze compagnies d'ordonnance, et quarante pièces de batterie, entreprit le 20 juin le siège de la Fère ; on le nomma le siège de velours, parce qu'on estimait qu'il ne présentait ni difficultés, ni dangers. La moitié des régiments avaient été fourni par les ligueurs, car des lors ils avaient obtenu que les forces qu'on emploierait seraient mi-parties. Condé n'était plus dans la Fère; dès le mois de février il avait passé en Allemagne, par les Pays-Bas, pour y lever, comme dans les précédentes guerres, une armée de reiters et de landsknechts. Il avait laissé le commandement de la ville à du Muy et à la Personne, et quoiqu'il y eût ordonné quelques ouvrages de fortifications avant son départ, ces nouveaux ravelins étaient peu élevés, peu épais, plus enflés de fagots que de terre, et couverts à peine d'un gratis, au lieu de fossé 1. Du Muy ne pouvait espérer de nulle part des secours, et les assiégeants dormaient en paix dans leurs tentes. Il leur opposa cependant une valeureuse résistance, secondé surtout par les fièvres de cc pays marécageux. Au mois d'août l'armée royale avait perdu deux mille soldats, et lui plus de huit cents; il ne lui restait que quarante gentilshommes et trois cent trente soldats, lorsqu'il rendit la place le 31 août, sous condition qu'elle n'éprouverait point de pillage, et que la garnison ne serait point prisonnière de guerre. Puy Gaillard, maréchal de camp des assiégeants, tint la main à ce que cette capitulation fût rigoureusement respectée 3.

Dans tout le reste du royaume, les commandants des provinces furent abandonnés par le roi à leurs propres ressources pour faire la guerre aux huguenots. En Guienne, Biron était opposé au roi de Navarre; dans le haut Languedoc, Joyeus au viconte de Turenne; dans le bas Languedoc, Damville, dereun duc de Montmorency, à Châtillon son petit-nereu. Cétait là que les dœux partis se ménagacient le plus, car d'un côté la plupart des buguenots dans cette provinco s'é-airent refusés à prendre los armes, pour un caprice de la cour de Nérac; d'autre part, Montmorency, qui se définit de Catherine de Médicis

· 1014., c. 10, p. 001. — De 1444; t. 24 211; p. 10; 1

D'Aubigné, 1 IV, c. 12, p. 566. — L'Étoile, Journal de Henri III, p. 200, 201.
 Ibid., c. 13, p. 567. — De Theu, I. LXXII, p. 18, 19.

et de son fils, ne voulait pas écraser des adversaires dont il ponvait être forcé d'invoquer bientôt les seconts 1.

Les armées des huguenots, dans cette gnerre, outre quelques gentilshommes, ne contensient plus guère que des brigands; les premiers n'avaient non plus que les seconds ancune honnête industrie dont ils pussent vivre pendant la paix, et ils avaient repris les armes ponr piller les paysans et les bourgeois, et pour mettre les prélats et les seigneurs catholiques à rancon, Quelques gentilshommes du Poitou, qui avaient surpris Montaigu, voulprent bien d'abord essayer d'y vivre en gens d'honneur avec leurs propres ressources, sans piller, sans mettre à rançon, sans s'associer avec des gens repris de justice; mais après six semaines de persistance dans ces honorables résolutions, ils reconnurent que personne ne venait se joindre à eux. Ils n'étaient plus que trente-six hommes de guerre, et leur conquête allait leur échapper. Alors ils commençèrent à aller en conrse, à piller quelques bonrgeois, à brûler quelques églises, et bientôt tous les mauvais garnements de la province acconfurent sous leurs drapeanx, en sorte qu'en dix jonrs ils réunirent quatorze cents soldats 2. Le capitaine Matthien de Merle, qui nous a laissé de courts mémoires sur ses exploits, s'était rendu maître de Mende, et s'y livrait plus ouvertement encore au brigandage. Châtillon, qui tronvait qu'il déshonorait la canse de la religion, lui enleva cette ville par supercherie; mais le capitaine Merle ne tarda pas à la reprendre et à recommencer ses déprédations dans tons le pays environnant. Tons les bourgeois, tous les paysans, tons ceux qui exercaient quelque honnète industrie, auraient rougi de s'associer à ces bandes déréglées; aussi se refusérentils presque partont à prendre les armes à l'appel des princes : d'antant plus que Henri III vensit de charger les gouverneurs de province de publier partout que son intention était d'observer scrupplensement l'édit de pacification, envers tons ceux qui ne commettraient point d'hostilités 3.

Quoique le roi de Navarre réussit rarement à rénnir autour de lui plus de deux cents gentifshommes, et peut-être autant de soldats aventuriers, il trouvait l'occasion de signaler dans cette petite guerre, sa bravoure, sa présence d'esprit et sa gaieté, et il gagnait ainsi les œurs

<sup>1</sup> Hist, gén. de Languedoe, t. XL, p. 380.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'Aubigné, l, IV, e. 6, p. 348.

Mém. de Matthieu de Merte, t. LIV, p. 119-147. — Hist. de Languedoc, t XL, p. 58t. — De Thou, l. LXXII, p. 7 et 8.

de œux qui se trouvaient rapprochès do lui ; mais ses exploits se bonaient le plus souscett à la prise de quelques petits châteanx, dont le plus considérable fat celui de Montségur. Biron viut un jour (le 27 septembre selon de Thou) le défier jusque dans Nérae. Marguerite et toutes ses dames accourrent aussité sur les murailles, pour voir leurs chevaliers échanger quelques beaux coups de lance pour l'amour de leurs belles; mais après avoir laissé durer quelque temps ce jeu, Biron fit tout à vonp ourrir sa troupe pour découvrir son artillerie et tira contre le château sept à huit volées de cauon, à la grande déconfture de la cour de Marqueriet, qui s'enfuit au plus vite.

La campague du vicomte de Turenne ful peut-être un peu plus active; il aétais it établi à Castres, et il s'était proposé surtout de réorganiser le parti haguenot dans le haut Languedoc, avant de commencer ses opérations : de concert avec une convocation des députés des villes, de la noblesse et des ministres, il établit quelque ordre dans les finances, et il put mettre sur pied deux cents chevaux et sept à hait cents fantassins. Il ne put réussir à recouvrer la ville de Sorèse, qui avait êté récemment surprise par les catholiques; mois il châti les magistras et les bourgeois de Toulouse, qui de tont le Languedoc étaient les plus fanatiques pour la cause catholique, et qui avaient fait la guerre avec beaucoup de crusmie; il ravagea la campague autour de cette ville, il brâta les maisons de plusieurs conseillers au parlement et il leur enseigna à leurs dépens les dangers d'une guerre barbare ?

Candé u'arait point réussi à lever des soldate en Allemagne, il ne pouvait leur offiri des chances de pillage assez favorables, et il ne leur apportait point d'argent; il voulut alors aller rejoindre ses corcligionaires qui combattaient dans le midi. Ilse déguiss et prits route par la Suisse, Genévec la Savioe, pour se rendre en Dauphiné. En Savioe, il fut arrèté et dépouillé, mais sans être reconnu, en sorte qu'on le laissa rejoindre ensuite Lesdiguières. Celni-ci, dans tout le Dauphiné, en possédait d'autre place fortifée que la Mare; Maugiron, lieutenant de la province, et Mandelot, gouverneur de Lyon, lui avaient fait déjà éprouver plusieurs échecs, quand le duc de Mayenne arriva en Dauphiné, prit la Mure, et réduist la province entière à l'obéissance <sup>3</sup>.

Mém. de Marguerite, t. LII, p. 354. — De Thou, I. LXXII, p. 15. — Sulty. Écon. royales, t. I, c. 13, p. 299.

Mém. de Bouillon, t. XLIX, p. 33-42. — Hist. de Languedoc, l. XL, p. 384.
 De Thou, l. LXXII, p. 8 et 10. — Davila, l. VI, p. 352.

Condé passa en Languedoc anprès de Chàtillon, qu'il tronva dans une situation presque aussi critique.

Tous les huguenots étaient mécontents et découragés, aueune de leurs entreprises no leur avait réussi, leurs rangs s'éclaireissaient, leurs resources diminuaient, les châteaux où lis s'étaient fortifiés leur étaient enlevés les uns après les autres, lorsque Monsieur, due d'Aujou, arriva en Guienne et les tira de cette statation éritleur.

Le duc d'Anion, quoiqu'il se fut retiré de Flandre à la fin de la campagne de 1578, n'avait point abandonué l'espérance de se faire reconnaître pour souverain de ce pays. Il y continuait ses intrigues, il faisait passer des secours aux insurgés, et c'était surtout sur cette communanté d'intérêts qu'il comptait pour obtenir la main de la reine Élisabeth, qu'il ne cessait de solliciter. Depuis sa retraite et la mort de don Juan. des événements sinistres avaient fort affaibli le parti des états; mais c'était justement sur leurs revers que le due d'Anjou fondait son espoir pour les amener à lui déférer la souveraineté. Sur la demande du prince d'Orango les provinces de Hollande, de Zélande, Utreeht, Gueldre, Frise, Brabant et Flandro avaient signé le 29 janvier 1579 un traité de confédération perpétuelle connu sous le nom de l'Union d'Utrecht, et qui peut être regardé comme la base du droit public des Provinces-Unics; mais d'autre part le Luxembourg, le Limbourg et le Namurois étaient demeurés ou rentrés sans condition sous l'autorité de Philippe II, et les provinces wallonnes de l'Artois, du Hainant, et de la Flandre française, aveuglées par lenr zèle pour la religion catholique, signérent le 17 mai 1579 na traité de paix avec le prince de Parme, qui, tout en réservant de nom leurs privilèges, les soumettait de fait au pouvoir absolu de roi d'Espagne 1,

Le sort des armes avait été plus funeste encore aux états que les traités; le pince de Parme, au commencement de la campague de 1879, avait assiégé Maestricht. Ce siège avait duré de la fin de mars à la fin de jain; mais la ville fut enfin prise d'assant, et la fureur des Espanols fut telle, quo de dix-huit mille habitants qu'élle contensia, peine trois cents échappèrent, le reste fut égorgé on jeté dans la ririère \* l. Le prime de Parme avait ensaite, comme il s'y était engagé

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Traités de Paix, t. 11, p. 396 et 416. — De Thou, l LXVIII, t. V, p. 621 et 627. — Watson, l. XV, p. 125.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bentivoglio, Guerre di Fiandra, p. II, l. I, p. 7-11. — Watson, l. XV. p. 108-116. — De Thou, l. LXVIII, p. 633.

euvers les provinces wallonnes, congédié ses troupes étraugères, et les hostilités étaieut dès lors bornées à des faits d'armes peu importauts. Cependant le brave la Noue, l'officier frauçais le plus expérimenté comme le plus vertueux qui fût au service des états, s'était laissé surpendre le 10 mai 1580 à Eogélmonster et avait été fait prisonnier <sup>1</sup>.

Les états découragés jugèrent alors que leur seule ressource était de faire au priuse français des offres assez brillantes pour le décide à les secourir de toutes ses forces. Le prince d'Orange lui-même leur eu donna le conseil. Un décret des états généraux du 90 juin déféra au duc d'Aujon le commandement général de toutes les forces des Provinces Unies; le 12 soût un nouveau décret chargea une députation de lui aller offirir la souverainet des provinces qui avaient signé l'union d'Urrecht. Cette députation fut reçue par le due d'Anjou au Plessi-Er-Tours, et c'est là qu'elle signa, le 19 septembre, la couvenitoin qui faisait l'objet de tous les vœux de ce priuse ambitieux et inconséquent?. Aussitôt après le duc accourut auprès du roi son frère, pour le supplier d'accorder la paix aux protestauts, afin qu'il pût lui-même recueillir sous ses étendards tous les hommes de guerre dout la turbalence avait jusqu'alors caus la ruiue du royaume.

Heuri III détestait sou frère, et il était loin de lui souhaiter des succès ou aux Pays-Bas, ou ailleurs. Il avait toujours vn de mauvais mil des entreprises qui ponvaient le compromettre avec l'Espagne; mais d'antre part, il ne pouvait plus douter de la secrète alliance des Guise et des ligueurs avec Philippe II. Aussi croyait-il ponvoir coutinuer cette lutte de complots et de perfidies réciproques, saus ponr cela entrer en guerre ouverte avec son redoutable voisiu. D'ailleurs, dans son indolence, il sacrifiait tonjours ce qui était éloigné à ce qui était rapproché de lui. Il se félicitait de voir s'abseuter par sou propre choix uu frère qui n'avait cessé de conjurer contre lui, ou d'ameuter les mécontents; il s'applaudissait de lui faire emmeuer tous ces gentilshommes remuants, tous ces soldats aveuturiers, tous ces brigands qui s'étaient montrés iucapables de supporter la paix, et qui n'avaient en effet rallumé la deruière guerre que par goût pour le pillage. Henri III, même depuis le renouvellement des hostilités, n'avait pas cessé d'offrir le maiutien de sou édit de Bergerac à ceux des réformés

De Thou, 1. LXXI. p. 786, 790. — Amirault, Vie de la Noue, p. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Traités de Paix, t. 11, p. 441. — De Thou. l. LXXI, p. 794.

qui n'avaient pas pris les armes. Son désir de rétablir la paix s'était encore augmenté depuis qu'an mois de juillet précédent il avait assemblé, à Melun, les députés du clergé de France ; car cette assemblée, an lien de le seconder et de lui offrir de l'argent, lui avait adressé, par la bouche de l'évêque de Bazas, un discours trés-hardi sur la réforme de la discipline, sur la publication du concile de Trente, et sur l'abolition du concordat. Le clergé était résolu d'enlever au roi tont moven d'enrichir ses mignons avec des bénéfices ecclésiastiques. Le roi se sentit blessé, et répondit avec quelque aigreur an prélat, pour maintenir celle des prérogatives de sa couronne qui, pent-être, lui semblait la plus précieuse. De son côté, le clergé prit, le 15 octobre, la résolution de cesser les payements anxquels il s'était engagé à l'assemblée de Poisy en 1560. Il le fit signifier, le 11 décembre, au prévôt de marchands et aux échevins. Les rentes qui se payaient à l'hôtel de ville de Paris furent ainsi suspendues, et comme elles se distribuaient presque en entier parmi les bonrgeois de la capitale, cenx-ci furent frappés d'une consternation qui se changea bientôt en nue fermentation effravante 1.

Par tous ces motifs, le roi se montra empressé d'accepter la pair dont Monsieur promettait d'être le médiateur. Colucie avait entretenu nue correspondance active avec sa sœur Marguerite, et il connaissait déjà toutes les demandes des luguenots. Il se rendit en droiture au chétaeu de Fleix, appartenant à Gaston de Foix, dans le Périgord, lieu désigné pour la conférence. Le duc de Montpensier, Pomponne de Bellièrer et le maréchal de Cossé y rendirent de la part du roi. Sally nous apprend que la reine mère s'y rendit anssi, et que les conférences se tirrente na partie à Contras. Pour traiter la pair, dit-il, l'on avoit fait une espèce de trève, mais qui ne s'étendoit que dans Contras et une

- lieue et demie à l'entour; la reine mére n'ayant jamais voulu étendre
   davantage ces limites pour ce, disoit elle, qu'elle étoit résolue de
- · conclure la paix, ou en ôter du tout l'espérance, plus tôt qu'une
- trève générale n'anroit été publiée aux lienx éloignés. Tellement que,
   dans cet espace où résidoient ces quatre cours (de Catherine de Mar-
- dans cet espace où résidoient ces quatre cours (de Catherine de Mar guerite, de Monsieur et du roi de Navarre), l'on n'y voyoit ni oyoit-
- » on parler que de paix, d'amour, danses, ballets, conrses de bagues et
- » autres galanteries; mais sitôt que, sans passe-port, l'on étoit hors de
- ces bornes, ils se prenoient prisonniers, et se donnoient conps d'épéq
   De Thou. I. LXVIII. p. 617.

XII.

et de pistolet entre gens de différents partis, lesquels se rencontroient à la campague. Le roi de Navarre profits de extte démarcation pour faire susprendre une nuit, justement en debors de la ligne fixée, la petite ville de Saint-Émilion, dont on fit souter les murailles par le pétard; il n'y cut qu'oue dizaine de personnes tudes, puis tons les habitants se renfermèrent dans leurs maisons, sans faire plus aucanc défenses; alors on s'employa au pillage, où les gens de guerre,

» et surtout les voisins du lieu, s'employèrent comme braves Gascons 1. » Les conferences entre le roi de Navarre et Monsieur, assisté par les députés des églises réformées, commencèrent dès la fin d'octobre ; cependant le traité de Fleix ne sut signé que le 26 novembre, et un quarante-septième article y fut même ajouté à Coutras, le 16 décembre. Malgré la longueur de ces négociations, ce traité nouveau ne changeait presque rien à celui de Bergerac, qu'il confirmait. Les villes de sureté accordées aux protestants en 1577 devaient leur demeurer pendant les six années stipulées des le commencement ; les autres petites places ajoutées par la conférence de Nérae devaient être restituées par enx, les unes au bout de deux, les autres de trois mois. Mende, Cahors, Montségur, Saint-Émilion et Moutaigu, occupées depuis la dernière paix, devaient être remises au roi, soit par les volcurs qui occupaient Mende et Montaigu, soit par les buguenots qui occupaient les trois autres. De son côlé, le roi s'engageait à faire jouir effectivement le roi de Navarre et le prince de Condé de leurs gouvernements; comme dernière garantie, le roi promettait de donner en garde au vicomte de Turenne la ville et le château de la Réole, qui furent ensuite échangés contre les villes de Figeae et de Montségur, pour conserver jusqu'à la fin des six années convenues par le traité de Bergerae. Ce traité de Fleix, signé de la main de Monsieur, frère du roi, et du roi de Navarre, confirmé par Henri III, à Blois le 26 décembre et enregistré par le parlement de Paris le 26 janvier, ne redresse d'ailleurs aucune espèce de grief de l'une ou de l'autre partie. Ils est ainsi à lui seul la preuve la plus irrécusable que la guerre des amoureux n'avait été suscitée par aucun motif ou religieux ou politique, et qu'elle n'était qu'un symptôme du désordre des mœurs et de la frivolité féroce des grands et des gens de guerre 2.

Economies royales. Sully, t. I, c. 14. p. 505.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Traités de Paix, t. II, p. 443-446. — De Thou, l. LXXII, p. 21. — Hist. de Languedoc, l. XL, p. 585. — Davita, l. VI, p. 535.

## CHAPITRE XXVI.

Anéanissement de l'autorité royale. Catherine de Médicis prétend à la couronne de Portugal. Guerre des Açores. Guerre de Monsieur en Flandre. Indépendance du roi de Navarre eu Guienne. Mort de Monsieur. — 1580-1884.

(1380.) La France avait recouvré, par le traité de Fleix, signé le 26 novembre 1380, la paix qui avait été si imprudemment troublée par la guerre des amoureux. La liberté de conscience était de nouveau promise aux hugnenots d'une extrémité à l'autre du royaume ; la liberté de culte leur était également accordée partout où ils s'étaient montrés assez en force pour se faire respecter on craindre ; et là où ils avaient pour enx une grande majorité, surtout dans le Béarn, c'étaient enx qui refusaient aux catholiques la liberté du culte. En effet, ce n'était pas sur des principes admis de part et d'antre que reposait le traité de Fleix , mais sur la force senle ; c'était une trêve armée , un statu quo dans l'équilibre : la réconciliation n'était point dans les cœurs ; la tolérance de ce que les uns nommaient hérésie, de ce que les autres nominaient idolâtrie, était contraire anx principes de tous; mais la ligue catholiquo d'une part, la fédération des huguenots de l'autre, étaient assez fortes ponr s'inspirer réciproquement de la crainte, et cette crainte était la seule garantie du repos.

Le roi Henri III haïsait les protestants, et il comptait bien profiter sourdement de tontes les occasions qui se présenteraient à lai pour les hamilier ou les dépouiller; mais il haïsait davantage encore tout ce qui troublait son repos: aussi désirait-il a paix de bonne foi, et voulait-il, autaut qu'il était en lui, travailler à la maintenir. Dante part, ni a foi des traités, ni la garantie des lois, ni la volonté du souverain, ne suffisent pour conserver en paix nue nation, quand elle a èbrandé toutes les bases de l'organisation sociale, qu'elle a pris l'habitude de se faire justice à coups de sabre, de mettre sans cesse la force à la place des conventions et des lois, et de trainer dans la bone les chefs mêmes qu'elle reconnaît encore.

On ne retrouvait plus en France, excepté chez de rares et obscurs individus, ce profond sentiment religieux qui, sons les règnes de François I" et de Henri II, avait tenu tête aux persécutions, et qui, plus tard, avait répandu l'éclat d'un si brillant héroïsme sur les premières guerres civiles; toutes les pensées n'étaient plus concentrées dans le culte de la divinité, dans la ferme volonté de ne point l'offeuser, dut-on, pour l'éviter, sacrifier sa vie au milieu des tourments. L'enthousiasme avait fait place au fanatisme, une religion d'amour à nne religion de haine; on ne songeait plus guère à braver le martyre pour prêcher la foi, pour porter la lumière à ceux qui ne croyaieut point encore, pour encourager, pour consoler les convertis ; mais au milieu de querelles toutes mondaines, la religion apparaissait cependant sans cesse à tous les esprits comme bannière d'un parti, comme lien puissant an milieu de la dissolution sociale, comme instrument pour les ambitieux, mais surtout comme sonvenir d'offenses mutuelles et appel à d'effroyables vengeauces : la religion était une peusée tonionrs présente. toniours dominante dans l'esprit de Henri III, du duc d'Aujon son fière. de Catherine sa mère, du duc de Guise et de tous les seigneurs qu'il avait fait entrer dans la ligue, du roi de Navarre, de Condé, de Montmorency, de Lesdiguières et de tous les capitaines huguenots; et cependant, en étudiant leur conduite, ou privée, ou publique, en assistant à leurs conseils, on sentait bientôt que tous également ils n'avaient ancune idée, ou des vertus qu'elle recommande, on des devoirs qu'elle prescrit.

Henri III, né le 19 septembre 1851, était, an moment de la signature de la paix, eutré dans sa trentième aunée. Le progrès de l'âge, loin d'opèrer en lui quelque réforme, l'avait omfirmé dans ses mauvalses meurs, dans ses habitudes crapuleuses, et lui avait dé foute retenue et toute podeur. Il ne manquait point d'abilitée, ét surtout de finesse, quand il se donnait la peine de s'appliquer; mais son indolence avait tonjours été en croissant, et son aversion pour les affaires était tonjours plus prononées. Le vaiuqueur de Jaruse et de Montoontour a'avait plus que les labitudes et les goûts d'une femmelette : l'arraugement de sea joyaux et de sa parure pouvait l'occoper tout un jour; ses petits citiess ou ses perroquets le raissaient par leurs gentillèsses : lorsqu'ils dormaient sur lai, il restait des heures immobile, de crainte de les réreiller. Daus l'habitude de la vie, ses manières citaent faciles et affecturises, et une vraie tendreuse de cœn n'était point étrangère aux vices qui l'ont signalé à la réprobation des siècles. Il parsiasit tattache à sa femme, Louise de Vandemont, qui, de son côté, nourrissait pour lui la plus tendre affection : il l'associait à ses amusements enfantins, au soin de ses ébines, de ses percuebes, à ses arrangements de toilette; il voyageait toujours dans le même coche avec elle; denz fois aussi il l'eugagea à se rendre à pied avec lui de Paris à Chartres, en procession, fissant ainsi, dans la boue, puis dans la ponssière, vingt lieues dans la saison la plus froide et daus la plus chaude de l'année, le 96 junviere et le 32 juin 1838, pour demander des colasts à Notre-Dame de Dessous-Terre. Chaeun, en effet, savait en France qu'il ne fallait rien moins qu'un miracle pour lui en faire avoir .

Les duels, les assassinats, les batailles avaient enlevé au roi plusients de ses favoris; il s'était détaché des antres, tandis qu'il avait élevé andessus d'eux tons deux hommes qui, par lenr ambition, lenrs talents, leur valeur, semblaient appartenir à une classe plus relevée. L'un était Anne de Joyeuse, seigneur d'Arques, alors àgé de dix-neuf ans ; c'était le fils alné de Guillanme de Joyense, lientenant du roi en Languedoc, qui s'y était signalé dans la guerre contre les huguenots, antant par sa cruauté que par ses talents. L'autre, Jean-Louis de Nogaret de la Valette, conqui alors à la cour sous le nom de Canmont, et plus tard sous celui de duc d'Épernon, était âgé de vingt-six ans. Sa famille tirait sa principale illustration de ee Guillaume de Nogaret qui, en 1303, avait, par ordre de Philippe le Bel, arrêté Boniface VIII dans Anagni, et qui, sept ans plus tard, avait intenté un procès à sa mémoire. Joyense et la Valette avaient tous deux été blessés au siège de la Fère, et ce fut ce qui les recommanda à la faveur du roi, avide d'émotions et enthousiaste de la valenr. Joyeuse était déjà accordé en mariage avec l'héritière de la maison de Chabot : quoigne ce fût un riche parti, Henri III ne le tronva point encore assez grand pour son favori ; il fit rompre ce traité, et fit éponser à Joyeuse Margnerite de Vaudemont, sœnr de la reine, à laquelle il assigna une dot de 500,000 éens, comme aux filles de France. Par un édit du mois d'août 1581, entériné an parlement le 7 septembre, la vicomté de Jovense sut érigée, ponr le nonvel

<sup>&#</sup>x27; Brantôme, Dames illustres, t. V, p. 334. — D. Félibien, Hist. de Paris, l. XXII, p. 1144. — L'Étoite, Journal de Henri III, p. 224 et 238.

époux, en duché pairie, avec la clause offensante pour les antres pairs. que le duc de Joyeuse anrait la préséance snr eux tons, à l'exception des princes du sang, et des descendants des maisons de Savoie, de Lorraine, de Clèves et d'Orléans-Longueville. Les éponx furent fiancés en la chambre de la reine le 18 septembre, et mariés le 24 à Saint-Germain l'Auxerrois. « Le roi, dit l'Étoile, mena la mariée au moustier, snivie de la reine, princesses et dames, tant richement et pompensement vêtues, qu'il n'est mémoire en France d'avoir vn chose si » somptueuse. Les habillements du roi et du marié étoient semblables, » tant couverts de broderies et pierreries qu'il n'étoit pas possible de » les estimer. » Les fêtes les plus dispendienses, des tonrnois, des carrousels, des combats de vaisseaux spivirent ce mariage; tons les grands seigneurs furent invités à fêter à leur tour les époux ; le cardinal de Bourbon donna l'exemple, tous les antres snivirent, et dix-sept festins plus extravagants l'nn que l'autre se snecédèrent sans interruption. A la fin de ces réjonissances, le trésor était vide, le roi obéré, et il se tronvait avoir dépensé, pour le mariage de son mignon, la somme énorme de 1,200,000 écus 1.

le contraignit à recourir à des expédients ruineux pour lever de l'agent, et à porter luimème au pariement plusieurs édits barsaux, qu'il fit enregistrer devant lui, en tenant un lit de justice. Quand on lui remontrait la grande dépense qu'il faisait : « Je serai sage et bon méanger, répondoit il, quand J'aurai marié mes trois enfants, enteadant d'Arques, la Valette et d'O · « Il ne tarda pas, il est vrai, à disgracier d'O, dont la jalonsie l'avait impatienté, et qu'il record dans son gouvernement de Caen; mais il se fit un devoir de traiter la Valette anssi bien que d'Arques, et dès lors son étude constante fat d'entereint is balance égale entre eux, n'accordant jamais à l'nu une faveur qui ne fût immédiatement soivie d'une faveur égale accordée à l'antre. Le mardi 27 novembre, dit l'Étoile, « la Valette, accompagné de plusieurs seigneurs, vint au parlement, où furent, en se présence, entérinées des lettres d'rection de la châtellenie d'Éperona, que le roi avoit acheté pour loid or vie d'Avarre, en duchée pairie.

(1381.) La détresse à laquelle Henri s'était réduit par ces profesions

Portoient lesdites lettres qu'en considération de ce que la Valette
 L'Etoile, Journat de Henri III, p. 215. — De Thou, t VI, l. l. LXXIV, p. 431.
 D. Félibien, Hist. de Paris, l. XXII, p. 4165.

<sup>2</sup> Ibid., p. 218.

 devoit être bean frère du roi, il précéderoit tons antres ducs et pairs, après les princes et le dine de Juyense. En effet il lui destination character la dernière des seurs de la reine; et comme et lei encore trop jeune pour être immédiatement mariée, il donna du moins à d'Épernon, d'avance, les 500,000 éens qu'il mi avait promis en doi.

Dès lors les ducs de Joyeuse et d'Épernou exercèrent, bien plus que Henri III, tont ee qui restait à ce dernier de l'autorité royale. Mais on sentait qu'au milieu de la désorganisation sociale le pouvoir monarchique s'était en quelque sorte anéanti ; le peuple avait contracté une habitude universelle de résistance et de violence ; le roi, par son ineurie ou ses dilapidations, avait perdn tons ses movens d'action. Toutes les provinces se plaignaient de lenr misère et des vexations anxquelles elles étaient abandonnées 9. Le penple était aceablé par les impôts, mais beauconp d'argent entrait encore dans les coffres de l'État : toutefois presque aucune partie n'en était appliquée aux dépenses nationales. Henri III se sentait tellement obéré qu'il n'entrevoyait ancon moyen de satisfaire ses créanciers, la banqueronte lni paraissait sa meilleure ressonree, parce que la misère extrême de cenx qui avaient des réelamations à faire contre le fisc les empêchait d'élever la voix et de se faire entendre. L'entretien d'une armée paraissait de même à Henri III nue dépense à laquelle il ne pouvait suffire en aneune manière. Des soldats anraient bientôt dévoré tout l'argent qu'il destinait à ses plaisirs. Henri n'avait point d'enfants ; il savait bien, et tons ses sujets savaient comme lui, qu'il n'en aurait jamais. Il sentait, il calculait eomme on nsufruitier qui aime mieux mauger lui-même son patrimoine, capital et revenn, que de réserver pour des héritiers dont il ne se soneie pas, Il vonlait vivre joyensement, et pen lui importait de dissiper toutes les ressonrees de l'avenir. Il ne payait pas ses dettes, il ne payait pas ses tronpes, il ne s'inquiétait d'aneun des travaux publics, d'aneune des dépenses générales du gouvernement. Tons les revenus de l'État allaient se dissiper dans des fêtes ou s'engouffrer dans les largesses qu'il faisait à ses avides mignons. Les ressonrees ordinaires du trésor ne lui soffisant pas même pour ees dissipations, il porta à plusieurs reprises des édits bursaux an parlement de Paris. Ce parlement refusa, malgré des lettres de inssion réitérées, d'enregistrer certains édits qui impo-

<sup>1</sup> L'Étoile, Journal de Henri III, p. 222, - De Thou, l. LXXIV, p. 136.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hist. gén. du Languedoc, l. XL, p. 388.—Hist. de Bretagne, l. XVIII, p. 348,

saient des charges nonveiles; alors le roi, dit de Thou, ent recours à a marsaise pratique ordinaire, ce fut de se rendre en personne au parlement, le 7 mars 1893, pour y tenir son lit de justice. Le chancelier cardinal de Birsque, chargé d'expliquer ses volontés, termina son long discours en disant que ces édits étaient injustes mais nécessires, et tous en voient, ajonta-t-il, la nécessité; en disant ces mois, il arrêta, peut être par hasard, les youx sur les mignous du roi, chargés de pierreries, ce qui fit rire l'assemblée; en effet, elle savait bien qu'enz seuls créaient toute ette nécessité '.

Mais tandis que l'armée royale, qui n'était plus payée s'était presque absolument dissipée, que le roi partageait ses journées entre des fêtes ruineuses et des fonctions d'église on des processions de flagellants qui ne l'étaient guère moins, qu'il demeurait étranger à tous les soins du gonvernement, qu'il n'assistait presque jamais au conseil des ministres, qu'il laissait tomber la correspondance avec les provinces, et qu'il n'exerçait sa prérogative que pour prendre de l'argent au peuple, on en donner à ses favoris, la cessation même de l'action royale sur le royaume avait fait naître une nouvelle féodalité. La résistance était partout, la force nulle part. Le corps social ne se sentant plus animé d'une vie commune, chacun de ses membres avait reconvré une vitalité indépendante, et s'efforçait de se gouverner et de se défendre par luimême. Quelques-uns des gonvernenrs des grandes provinces s'étaient tellement ancrés dans leurs gouvernements que le roi n'avait point moven de les leur reprendre. Ainsi Charles IX et Henri III avaient en vain tenté à plusieurs reprises d'enlever à Damville, devenn duc de Montmorency, le gouvernement du Languedoc; il était résolu à ne point le rendre, et s'en était fait une espèce de souveraineté. Le roi de Navarre n'était guère moins solidement établi dans nne partie du gouvernement de Guienne, tandis que le reste, excité par le parlement de Bordeaux, lui refusait l'obéissance. Le duc de Guise était maître absoln du gouvernement de Champagne, et son frére Mayenne de celui de Bonrgogne; le duc d'Aumale était gouvernenr de Picardie. Ils profitèrent de la mort du duc de Montpensier, survenue le 23 septembre 1589 2, pour faire donner le gouvernement de Bretagne an duc de Mercœur, frère de la reine, et leur cousin 3. Lenr influence

De Thou, l. LXXVIII, p. 293.

<sup>2</sup> Ibid., l. LXXVI, p. 205.

<sup>4</sup> Hist, de Bretagne, l. XVIII, p. 346.

avait également fait donner le gouvernement de Provenoe, en juin 1878, à Henri d'Augoulème, grand pietur de France, hatrad de Henri, qui vétait signalé d'une manière si odieuse à la Saint-Barthélemy \*. D'antre part, ni les traités, ni les ordres du roi n'avaieu soit pour faire obtenir au prince de Condé le gouvernement de Pietradie, qui lui était soleunellement promis, landis que, saus être gouverneur de Poiton, il excretii la plus grande influence sur cette province \*.

Jusqu'à un certain point cependant les gonvernements des graudes provinces demeuraient sons la main du roi, tandis que les gonvernements particuliers étaient en quelque sorte aliénés à perpétuité. Beauconp de districts d'une étendue médiocre, beaucoup de villes, souvent même des châteaux-forts, étaieut érigés en gonvernements que le roi ne croyait pas pouvoir reprendre à ceux auxquels il les avait pue fois accordés, sans les leur racheter. Nons connaissons mal la réunion des droits, des services obligés, des casualités qui rendaient ces gonvernements si lucratifs; nous voyous seulement que même les plus petits produisaient un revenu considérable levé tont entier sur les habitants ou sur le transit du commerce. Le roi n'accordait aucuue paye an gouvernenr, il ne lui bonifiait aucune dépense; les fortifications, la garde, la police, tout demeurait aux frais de ce petit despote, on plutôt des sujets qu'on lui abaudonuait. Mais aussi, dans sou château, sa ville ou sa petite province, tont dépendait de lui ; les armes, les soldats et leur capitaine lui appartenaieut ; les habitants, qui n'avaient à attendre que de lui protection ou justice, lui étaient dévoués; ils se croyaient obligés à le défendre, à suivre son parti, à en changer avec lui, souvent même au préjudice de leurs seutiments religieux. Le roi ne faisait rien pour eux ; eux-mêmes ne faisaient rien ponr le roi, mais par devoucment à leur gouverneur, ils se soumettaient à des hasards, à des dangers que nous ne comprenous plus aujourd'hui, car s'ils étaieut pris d'assant en se défendant, ils avaient pen de merci à attendre pour leur vic on l'houncar de leurs femmes, aucune pour leurs biens, qui étaient immanquablement livrés au pillage.

La vauité de la noblesse cherchait alors, et a cherché davantage eucore depuis, en en réveillant les souvenirs, à rattacher cet ordre de choses à l'aucienne féodalité. Un long espace de temps les sépare cependant, et leur origine n'est point la même. L'autique féodalité

Bouche, Hist de Provence, t. 11, p. 673.

<sup>2</sup> Mémoires de Duplessis Mornay, t. II, p. 252.

était une fédération de nobles propriétaires de la terre . liés par des devoirs mutnels, avec les soldats qui cultivaient leurs champs, sous l'obligation du service militaire, avec leurs dues et comtes anxquels ils rendaient à leur tour leur service à l'host et à la cour de justice ; elle avait fini au plus tard avec saint Louis : c'est sous son règne qu'on avait vu les dernières guerres privées; toutes les anciennes maisons princières s'étaient éteintes vers cette époque ; tous les grands fiels avaient été rénnis à la couronne ; dès lors l'histoire provinciale est sileneieuse, toutes les chroniques locales finissent, et l'ou dirait que les provinces ont cessé d'avoir une existence digne d'un souvenir, avec les comtes d'Apion et de Poiton, les dues d'Aquitaine et de Normaudie. Il restait cependant des gentilshommes dispersés dans toute la France, antrefois arrière-vassaux de ces grands seigneurs, et qui suivaient par une affection héréditaire la profession des armes ; quelquesuns conservaient avec un soin religieux les tours et les fossés de leurs châteanx, mais ils n'avaient plus d'hommes à eux pour les déseudre, et aueun d'eux n'aurait osé relever ces bannières châtelaines qu'on avait vues dressées contre celle de France, seulement au temps de Louis le Gros. Quelques grands fiefs avaient passé, il est vrai, à des monarques étrangers, et c'est par enx que la guerre se maintenait encore dans l'intérieur du royaume; mais ces guerres des rois d'Angleterre, des ducs de Bourgogne, des comtes de Flandre et des ducs de Bretagne, ne penvent point être confondues avec les guerres privées du système féodal.

Les plus longues, les plus acharnées de ces guerres, celles avec les Auglisis, compliquées encore avec les guerres civiles des Bourguignons et des Armagnaes, replongérent le royaume dans une anarchie universelle; et comme beaucoup de seignemes en avaient profife pour se révolier tour à four contre Charles VI ou Henri VI, comme surtout ils avaient exercé dans leurs seigneuries une autorité que le roi était containt d'abandouner, ils avaient prétendu rentrer dans le système féodat, qui était encore dans les lois, quoiqu'il ne fot plus dans les meurs. Touteleis exe prétentions, au liée d'une organisation régalère et puissante, n'avaient produit qu'un désordre momentané. La foi et l'hommage un lialent plus les vassaux à leur seigneur; les places de guerre appartensient à fin ou l'autre roi, à l'un ou l'autre partif, nen aux familles nobles; et quoique, au milieu de cette anarchie universelle, on pté signaler braucoup de violences, bonnecop de combats

entre les villages qui tenaient de comr à des factions opposées, on ne vit point renaître la vraie gouerre privée telle qu'elle était autorisée par le droit feodat. Après l'expansion des Anglais, depois le règne de Louis XI jusqu'à celui de Henri II, on ne vit plus aucun seigneur ser refuser l'obéissance à l'autorité royale, aucun château oser fermer ses portes aux armées du roi.

Les dorts, les combats à outrance, qu'on vit se multiplier pendant les règnes des trois fils de Herri II, ne doivent pas darantage se confondre avec les guerres privères, ou être regardés comme en étant la continuation. Ils étaient la conséquence du rélachement de la justice, i'dun point d'honneur empranté aux Esyagods, et d'labitudes supein naires que les jeunes rois alors sur le trône avaient encouragées, par légéréé, par a vidité pour toutes les émotions, et par enthousiasme pour la bravoure.

Henri III, en abandonnant entièrement les rênes du gonvernement, fit reparaître quelque chose de beauconp plus semblable à l'ancienne féodalité; on vit se relever une puissance provinciale indépendante du roi, sonvent opposée an roi, et qui s'attribuait les droits de lever des impôts, de contracter des alliances et de faire la guerre ; elle v joignait celui de hante et basse justice, que, malgré les efforts des parlements, l'autorité royale n'avait jamais entièrement enlevé à la noblesse. Cette féodalité nouvelle, issue de la ligne, cette double fédération, organisée pour la guerre civile, ne comprenait qu'nn très-petit nombre de deseendants des grandes familles; car toutes celles du premier ordre, et la plupart de celles du second, étaient éteintes des longtemps; mais les grands vassaux d'autrefois étaient remplacés par les princes apanagés, puis par les gouvernenrs de province, enfin par les favoris et les mignons, enrichis des dons de la couronne. Aucun d'eux ne pouvait compter comme autrefois sur le loyal service de chevaliers et d'ecuyers, qui tinssent d'eux des fiefs, et qui lenr dussent la foi et l'hommage : les gentilshommes s'étaient désaccontumés de suivre leurs barous, même aux gnerres royales, et l'arrière-ban ne faisait plus partie de la force militaire du royaume 1. Des aventuriers et des soldats, les uns attachés à la personne d'un chef par le choix et l'espoir de s'avancer, les antres levés pour l'occasion, faisaient toute la force des princes apanagés, et des seigneurs dans leurs châteaux.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Discours politiques et militaires de la Noue. Disc. I, p. 1; d. VIII, p. 457 d. XI, p. 222; D. XII, p. 242.

Du reste, comme an temps de la feodalité aucienne, la Françanétait pas seulement un assemblage de princes, mais ansai de republiques : les villes, ne pourant plus compter sur la protection des lois ou sur celle de l'autorité royale, avaient confié une autorité braucoup plus étendue aux magistrats de leur choix. Elles les chargeaient de lever des impôts et d'administrer les finances municipales, de faire de proprovisionnements d'armes, de correspondre pour les intérêts de la religion ou de la faction avec les princes ou les cités de leur parti, de donner enfin une nouvelle discipline à leurs milites; et l'on vit en effet les bourgeois combattre sous leur bannière avec un acharmement dont ils sétaient depuis longtemps désaccoutumés. Paris, Rouen, Marseille, Bordeaux, Toulouse, dans le parti enfolique; la Rochel, Montauban, Nimes, dans le parti protestant, ne tardérent guêre à louer le rôle de républiènes presuge indépendants, ne tardérent guêre à louer le rôle de républiènes presuge indépendants, ne

Ce fut une des conséquences de cette foodalité renaissante, de cette indépendance qui raient usurpée tant de petits princes et tant de cités, que la diffieulté qu'éprouvèrent les deux rois de France et de Navarre à faire admettre et respecter la paix de Flèx. Le vicomte de Tarenne raconte comment il fint envoyé par le roid e Navarre à Nimes, auprès du prince de Gondé, pour l'engager à laisser publier le traité de paix. Condé, qui n'avait éprouve que des revres, était lamilié, et se flattait que des hostilités prolongées loi fourniraient l'occasion de rétablir as réputation. Il consentit enfin à or rendre à Montanban amprès de son cousin, pour se concerter avec lui; et pendant son absence. Tarenne, de concert avec les députés de Nimes, de Montaphan pellier et d'User, fit publier la paix dans le bas Languedoe, non sans provoquer ainsi le ressentiment du prince, qui s'était flatté de la faire rompre !

Lo Dauphiné était une des provinces où les réformés étaient le plus nombreux, et cependant ils n'y avaient montré aucune vigneux dans les dernières guerres; il semble que ce fut justement le motif pour lequel ils ne voulurent pas, de prime-abord, y accepter la paix: mais Charles de Lorraine, due de Mayenne, entre dans la province avec une armée de sept mille fantassius et mille cheraux, qu'il avait levés dans son gouvernement de Bourgogne. En peu de temps, il s'empara de toutes les places que tenialent les proviestants: la plus forte d'entre elles toutes les places que tenialent les proviestants is alpus forte d'entre elles

<sup>1</sup> Mém. de II. de Turenne, duc de Bouillon, t. XLIX. p. 46.

était la Mure, qu'il assigna et qu'il sommit. Il n'y avait ancon accord dans la province; les capitaines hoguenols étalent divisés, et ne ronlaient pas plos reconnalire un chef entre leurs égant que se soumettre à l'autorité des princes. Enfin il leur failut bien accepter la pais; en même temps ils recourarent an roi de Nasare, en le priant de les mettre d'accord; et es fut lui qui réussit à leur faire reconnaltre Lesdiguières pour leur chef 1.

Mais durant les quatre aux qui s'écoulèrent depuis le traité de Fleix insqu'à la mort de Monsieur, la nouvelle féodalité qui venait d'ursurper les ponvoirs sonverains se signala surtout par la guerre qu'elle porta an dehors du royaume. La France, durant cette période, était, selon la teneur des traités, en paix, soit dans son intérienr, soit avec les puissances voisines ; à proprement parler, ellen'avait qu'un seul voisin, le roi Philippe II, qui, maltre de tontes les Espagnes, du Milanais et des Denx-Siciles, dominait sur toute l'Italie, qui, par la Franche-Comté, séparait la France de la Suisse et de l'Allemagne, et qui était en même temps sonverain des Pays-Bas. La longue rivalité des maisons de France et d'Autriche avait accoutumé les Français à regarder Philippe II comme lenr ennemi naturel : son caractère dissimulé autant que cruel inspirait une aversion universelle, et ceux à qui la gloire nationale était chère se sentaient humiliés et comme étouffés en se tronvant enserrés dans ses États. Henri III était bien déterminé à ne point se brouiller avec un si puissant voisin; il lui donnait des assurances répétées de sa détermination de maintenir la paix, et de son amitié; tontefois il crovait que la France ne serait tranquille qu'en poussant au dehors tous les esprits plus remnauts. Dans ce but, il contribua lui-même à accréditer l'opinion que ses sujets, que les plus puissants de ses vassaux avaient le droit de faire la guerre sans son consentement, et il se félicita des entreprises demi-privées, d'une part, de la reine sa mère contre les Açores ; de l'autre, de son frère, Monsieur, contre la Flandre : l'une et l'autre paraissaient lui donner la garantie d'une paix plus durable à l'intérieur.

Il doit paraître étrange que la France, dans l'état d'épaisement où elle se trouvait déjà lors de la dernière paix avec la maison d'Autriche, épaisement bien augmenté par vingt ans de gnerre civile, pût désirer une nouvelle guerre avec un voisin déjà redoutable, et qui, dès lors,

De Thou, t. VI, l. XXII, p. 11. - D'Aubigné, t. V, c. 1, p. 407.

n'avit pas cessé d'étendre sa domination sur des contrées nouvelles; l'étonnement redomble quand on vuit ce voisin attaqué tantoit par une vieille femmer, tantoit par un prince apangé, malgré l'opposition du roi, surtont lorsque l'on songe que Philippe II avait en France même des altiès poissants, et qui le secondiacito ouvertement. En effet, les plus ardents parmi les catholiques, cœu qui se faissient un devoir de travailler sans relâche à la destruction de tous les hérétiques, regardaient le roi d'Espagne comme le grand champion de l'église militante, comme le bras droit de l'inquisition. Le due de Guise, qui, par l'in-même ou par ses fréres et cousins, gouvernait le tiers des provinces du royamme, se liait toujours plus étroitement avec Philippe; il lui faissit donner tous les aris qui lui parrenaient, et il était entré avec lui dans une correspondance secréte, tantôt par l'entremise de son propre secrétaire, tantot par celle de l'envoyé de sa cousine, Marie, reine d'Écosse, ators captive d'Étisbeth '.

Les attaques de Catherine et celles de Monsienr n'attirérent point cependant de redoutables représailles contre la France, parce que Philippe II avait anéanti la puissance, la richesse et l'énergie de tous les États sur lesquels il avait étendu sa domination. Ce prince, qui, dans sa solitude silenciense et son repos apparent, était si actif, si nniquement occupé de la poursuite de ses vastes projets, qui dirigeait luimême tonte la politique de son cabinet, qui écrivait de sa main la plus grande partie de ses dépêches, qui était si vraiment roi enfin, semblait n'avoir été doué de tant d'habiteté et d'activité que pour nuire : il regardait avec une sorte d'horreur l'indépendance de l'esprit humain, et il se eroyait appelé à la détruire partout; la liberté des sujets etla liberté des consciences ini paraissaientégalement sacrilèges; il voyait nne révolte dans toute prétention à des droits, dans toute prétention à des lumières; et comme il avait mis son despotisme civil et religieux sous la garantie de sa foi, comme il se erovait le champion de Dieu en détruisant tonte liberté sor la terre, tous les movens lui étaient bons, aucun serupule ne l'arrétait, ancue eruauté, aucune perfidie ne répognait à sa conscience il avancait vers son but au travers de plus de sang et de plus de crimes qu'auenn monarque n'en prodigna jamais : il crovait réussir, car il soumettait province après province, il noyait dans le sang une rébellion après l'autre ; mais son souffic empesté dépeuplait les royaumes qui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Capefigue a retrouvé des preuves de cette correspondance aux archives de Simancas, t. 1V, p. 476.

lui étaient soumis, et malgré l'immensité de ses États, il ne pouvait maintenir sur pied des armées égales à celles d'aucun des souverains auxqueis il avait succèdé en Castille, en Aragon, à Grenade, dans les Deux-Siciles, au duché de Milan, dans les Pays-Bas, dans les royaumes du Péron et du Mexique.

Philippe Il venait alors d'achever la conquête d'une monarchie nouvelle, celle de Portugal, avec les vastes possessions qui en dépendaient dans les Indes, et c'était à cette occasion qu'il était eutré en guerre avec Catherine de Médicis. Le roi Sébastien, qui, des sa première jennesse s'était montré avide de gloire, et avait médité des expéditions lointaines, avait voulu d'abord passer aux Indes orientales pour y étendre l'empire des Portugais. Ses conseillers le retinrent avec peine; mais ils consentirent à ce qu'il se mit à la tête, le 17 juin 1378, d'une expédition contre l'empire de Maroc. Il y fut tué, le 4 août, à la bataille d'Alcazar-Quivir, et son armée fnt entièrement détruite 1. Don Sébastien n'était pas marié ; il était né le 20 janvier 1554, après la mort de son père, et celui-ci était le senl des fils nombreux de Jean III qui ent laissé quelque postérité. Il n'avait donc ni fils, ni frère, ui oncle qui pût réclamer son héritage, et il fallait remonter jusqu'aux frères de Jean III, fils du grand Emmauuel, roi de Portugal, pour lui tronver un successeur. Un seul de ces frères était vivant, c'était le cardinal Henri, archevêque de Braga, qui avait été tuteur de don Sébastien, et qui était alors àgé de soixante-six ans. Il fut proclamé roi lorsqu'on reçut en Portugal la funeste nouvelle de la mort de son pupille; mais en même temps il fallut chercher anssitôt à régler la succession aprés lui. Les divers prétendants au trône descendaient de ses frères ou de ses sœnrs; un frère seulement, Louis, duc de Beja, avait laissé un fils d'une maîtresse qu'on prétendait qu'il avait secrètement éponsée; c'était Antoine, prieur de Crato, né en 1531. Un antre frère, Édonard, duc de Guimaraens, avait laissé deux filles, dont l'aluée épousa Alexandre Farnèse, duc de Parme, et la seconde, Jean, duc de Bragance. Entre les sœors, l'aînée était mère de Philippe II, roi d'Espagne, la seconde d'Emmanuel Philibert, duc de Savoie. Tous ces princes aspiraient à la conronne de Portugal, et le roi cardinal Henri n'osa point décider entre eux pendant les deux ans que dura son règne. Mais les Portugais affirmaient, d'après l'exemple de Jean Ier, chef de

De Thou, t. V, L. LXV, p. 440, 445 et 466. — Ferreras, Synopsis historica, t. XV, p. 214. — Minana, Hist. de Espana, l. VIII, c. 1, p. 547.

la maison d'Avis, que les fils naturels pouvaient succéder à leur couronne; que, de plus, la loi fondamentale de lenr monarchie, proclamée aux cortès de Lamego en 1145, en avait exclu à perpétuité tout prince étranger. D'après ces denx règles, la succession était dévolne d'abord an prieur de Castro, ensuite au due de Bragance. Les souverains d'Espagne, de Savoie et de Parme, ne vonlaient cependant reconnaître ni l'nne ni l'autre. En même temps, deux autres compétitenrs se présentèrent encore : le pape, qui prétendit que, par l'extinction de la ligne masculine, la couronne avait fait échute au saint-siège, Catherine de Médicis, qui se porta comme représentant Robert, comte de Boulogne, fils alné d'Alphonse III. Alphonse avait répudié, en 1254, la mère de ce Robert, et sa conronne avait passé au fils qu'il avait en d'nn second mariage. Il était fort bizarre de vouloir revenir, à la onzième génération, contre une transaction qui datait de 327 ans : mais Catherine avait souvent été humiliée à la cour de France par des allasions à la naissance bourgeoise des Médicis; elle attacha done sa vanité à réclamer une couronne au nom de sa mère, Madeleine de Boulogne, et plus son droit paraissait se perdre dans la unit des temps, plus il lui semblait honorable pour elle. Le roi cardinal Henri mourut le 51 ianvier 1380. avant de s'être prononcé entre ces différents compétiteurs 1.

Les Portugais avaient compté, d'après la détermination de leurs cortès, que le droit à lenr couronne serait décidé par cinq juges qu'ils avaient nommés à cet effet : mais les prétendants au trône ne leur en laissèrent pas le temps : d'une part, Philippe II fit entrer en Portugal une puissante armée, sous les ordres du dne d'Albe ; de l'autre, don Antonio, pricur de Crato, se fit proclamer roi à Santarem, le 19 juin : bientôt après il fut reconnu à Lisbonne. Le clergé presque entier, si puissant sur sa nation portugaise, était pour lui ; l'amour de l'indépendance, la baine des Castillans, lui assuraient de nombreux partisans ; mais il avait des ennemis plus redontables encore que les Espagnols dans sa propre vanité, sa posillanimité et son inconséquence. Il ne prit ponr se défendre aucune mesure raisonnable; il offensa l'un après l'autre les plus grands seigneurs portugais, qui allérent joindre le duc d'Albe, ou lui onvrirent leurs châteaux; il fut enfin battu, le 25 août, sons les murs de Lisbonne, et son armée fut mise dans une complète déronte. Tandis que le vainqueur, reçu dans la capitale, y faisait pro-

De Thou, I. LXV, p. 472, l. LXIX, p. 695 et 707. — D'Aubigné. l. V, c. 16, p. 457. — Ferreras, Synopsis bist., t. XV, p. 241.

clamer don Philippe, don Antonio chercha nn refuge à Porto, où il renouvela sa résistance. Il y signala bien divantage son ridicule orgueil, as rapacité et son manque de courage et de talent. Cependant, lorsqu'il en fut ainsi chassé par les Espagnols, et que le vaisseus sur lequel à sétait embraqué fut ramené par le maruis itenps sur le irrage, les Portugais se firent nn point d'honnear de le dérobre à la jalousie de Philippe, qui avait mis sa tête à prix ; il demeura six mois caché dans la province, et ce ne fut qu'au mois de juin 1834 qu'il vint enfin débarquer à Calais. Pendant ce temps, Philippe II entre en Portugal, où il reçul te 19 avril 1881, ans cortés de Tomar, le serment des moureaux sujets. Le vice-roi des Indes orientales le fit prodamer également dans ces vastes régions; mais les lles Açores, situées entre Teurope et l'Amérique, se déclarérent pour don Antonio : ce fut là que la lutte se renouvela, et que la reine Catherine de Médicis commença à prendre part aux hossilités :

Catherine prétendait que la demande qu'elle avait faite pour ellemême de la contonne de Portugal lui donnait droit de se mêler de toutes les affaires de ce royanme. Les dues de Savoie, de Parme et de Bragance avaient reconn le droit du vainquent, et cessé d'opposer leurs prétentions à celles de Philippe II; Catherine, au contraire, reconnut ponr roi de Portugal don Antonio, prieur de Crato, et annonca qu'elle l'aiderait à reconvrer sa conronne. Elle l'engagea à se rendre à la conr de son fils : le duc de Joyeuse vint au-devant de lui jusqu'à Mantes, pour le complimenter; on lui fit, à son arrivéc, une réception somptueuse, et, de son côté, ponr déployer une magnificence royale, il distribna aux courtisans plusieurs des diamants de la couronne, qu'il avait emportés dans sa fuite. Les mignons de Henri III manifestèrent alors pont lui le plus grand enthousiasme; ils promirent de le servir, et ils s'attendaient déjà à partager avec lui tons les trésors des Indes. Ils savaient que son autorité était reconnue à Terceire et dans les Acorcs, et lenrs idées de géographie étaient si confuses que ces petits lles de l'Atlantique leur parurent la clef de la grande monarchie orientale des Portngais 2.

(1382.) Les Açores elles-mêmes n'étaient cependant pas restées en entier à don Antonio. Philippe II y avait envoyé successivement denx

2 Ibid., t. VI, l. LXXIII, p. 88.

De Thou, t. V, I. LXX. p. 725-760, et t. VI, t. LXXIII, p. 80-88. - Ferreras, t. XV, p. 244 à 289. - Minana, l. VIII. c. 5. p. 465,

de ses généranx ; sur ce groupe de nenf îles il en possédait trois , et la gnerre civile avait commencé dans deux autres. Il était important de rendre du courage aux partisans d'Antoine, et Catherine fit choix, nonr lui conduire des secours, de Landerean, qui s'était signalé dans les guerres du Poitou par son activité et sa haine contre les huguenots: elle lui donna nenf vaisseanx, et huit cents hommes de débarquement, avec lesquels il partit pour Terceire. Catherine, qui, au milien de la détresse de ses fils et de leur royaume, avait amassé une immense fortune, fit bientôt snivre cette première expédition par une autre dont la magnificence était royale. Elle la composa de cinquante-cinq vaisseanx qui furent rassemblés et armés à Bordeanx, et sur lesquels elle fit monter cinq mille soldats. Ello donna le commandement de cette flotte, sur laquelle don Antonio, et son principal ministre le comte de Vimioso, devaient se rendre aux Acores, à son parent Philippe Strozzi. le dernier de ces grands hommes florentins qui avaient quitté leur patrie asservie pour se dévouer à la France. Mais Charles de Cossé Brissac, Jean de Beaumont, pinsienrs autres seigneurs, et un grand nombre de jennes gentilshommes s'étaient engagés avec empressement dans , cette expédition, qui flattait tout ensemble leur imagination et leur cupidité. Strozzi vint débargner le 15 juillet 1582 à l'île de Saint-Michel , dont il s'empara , et où don Antonio se fit proclamer roi de Portugal. Antonio fatigna les soldats français qui l'avaient accompagné. en les obligeant à lui servir de cortége dans les vaines pompes de son inaugnration; il ne laissa à Strozzi ni loisir, ni hommes, ni argent, pour se préparer à la lutte qui approchait. La flotte française manquait de vivres frais, et même d'eau, et elle n'avait point commencé à s'en pourvoir à Saint-Michel, lorsqu'elle fut avertie que le marquis de Santa-Cruz, avec une flotte espagnole composée de plus gros vaisseaux, mais en moindre nombre, arrivait dans ces parages. Philippe Strozzi ne pouvait ni l'attendre dans la rade de Saint-Michel, ni l'éviter par une longue navigation, avec des navires dont les provisions étaient épuisées; il résolut donc de faire rembarquer à la liâte ses soldats, et d'aller à la rencontre des ennemis, qu'il atteignit en effet à denx lieues en mer de Saint-Michel. Don Antonio, qui ne croyait pas de sa dignité de s'exposer dans un combat, se fit débarquer à Terceire. La bataille s'engagea le 25 juillet; elle dura cinq heures avec un acharnement extrème, et fut terrible ; mais enfin les Français furent battus ; Philippe Strozzi, Beaumont, le comte de Vimioso, furent tués. Les Français, se voyant

sans chef, voulurent se rendre; mais les Espagnols, sans les écouter, continnèrent à les massacrer : denx mille Français, ou, selon Ferreras, trois mille trois cents, périrent dans le combat; huit vaisseaux furent pris, d'autres coulés à fond, et Brissac, qui prit le commandement du reste, n'en ramena que dix-hnit à Terceire, où il embarqua plus tard à son bord don Antonio, qu'il reconduisit en France, L'amiral espagnol, marquis de Santa-Crnz, ayant pris terre à Saint-Michel, fit publier à son de trompe, sur ses vaisseaux, l'ordre à tous ses soldats de prodnire devant Ini tons les Français qu'ils avaient faits prisonniers : il s'y tronva vingt-huit seigneurs, cinquante gentilshommes et plus de deux cents simples soldats. Santa-Cruz déclara que les deux couronnes de France et d'Espagne étant en paix , il ne pouvait voir en eux que des corsaires : il les fit tous condamner à mort par le prévôt de l'armée. malgre les instances de ses officiers ; et ayant fait dresser sur la place de Villafranca un échafand, il y fit conduire les prisonniers quatre par quatre; le bourrean de ses soldats allemands les y attendait : il trancha la tête à tous les gentilshommes, et pendit les autres insqu'au dernier 1.

Philippe II ne connaissait d'autre guerre que celle d'extermination ; ses cruautés n'atteignirent pas senlement les soldats français qui avaient combatta contre lui, les Portugais eurent bientôt lien de reconnaître à quel maltre féroce ils avaient été forcés de se sonmettre. Le duc d'Albe, qu'il avait chargé de l'expédition de Portugal, et qu'il avait rappelé ponr cela de son exil, s'y conduisit comme il avait fait en Flandre, Il y mourut au printemps de 1583°; mais sa mort ne ralentit point les proscriptions, les confiscations ou les supplices. Philippe cependant avait, d'antre part, fait de brillantes promesses anx seigneurs portugais qui s'étaient les premiers déclarés pour lui ; pour se dispenser de les exécuter, il les renvova tous à son conseil de conscience, et celni-ci prononca que cenx qui avaient imposé des conditions à D. Philippe, on le croyaient le successeur légitime des derniers rois, ou le croyaient nu usurpatenr : dans le premier cas, ils étaient des rebelles, ponr avoir osé dicter des conditions à leur prince : dans le second, ils étaient des traîtres, pour avoir pactisé avec celni qui, à leurs yeux, n'avait aucnn droit à la con-

De Thou, t. VI, I. LXXV, p. 159-166. — Ferreras, t. XV, p. 266-298. — Minana, f. VIII, c. 10, p. 482-485. — Watson, t. III, I. XVI, p. 188.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ferreras, t XV, p. 391. - De Thou dit le 12 décembre 1382. l. LXXV, p. 171

ronne. Dans l'une on l'antre supposition, il fallait les punir, et non les récompenser 1.

(1585.) D. Antonio resta quelque temps encore à Terceire aurès la défaite de sa flotte : il s'y entonrait toujours de tontes les pompes de la royauté, et ses dépenses étaient sans proportion avec les faibles revenus de cette île. Mais il n'avait pas plus renoncé aux vices qu'an faste de la conronne : son impudicité portait l'alarme et l'indiguation dans les familles de tons les habitants. Il leur enlevait selon ses caprices, leurs filles, leurs femmes, et jusqu'aux vierges consacrées aux autels. Landereau, qui, avec une faible garnison française, était le senl soutien de ce roi d'une petite île, commençait à eraindre un soulèvement universel des habitants. Enfin D. Antonio, s'attendant pour l'année snivante à une nouvelle visite des Espagnols, se détermina, au mois d'octobre, à partir avec la flotte de Brissac, et à revenir en France 2. Catherine ne voulut point cepeudant encore renoncer à la guerre portugaise : elle fit équiper à Dieppe sous les ordres d'Aymar de Chastes, une nouvelle flotte, qui vint débarquer, le 11 juin 1585, deux mille cinq cents Français à Angra, dans l'île de Terceire. D. Antonio y avait laissé pour vice-roi Emmanuel de Sylva, homme aussi vaniteux, anssi vicieux et aussi incapable que lui-même. Les fautes répétées de Sylva réduisirent de Chastes à la dernière détresse ; toutefois il avait encore sous ses ordres, entre Français et Portugais, six mille hommes et trois cents pièces d'artillerie, lorsque Santa-Cruz vint l'attaquer, vers la fin de juillet, avec dix mille soldats espagnols, italiens ou allemands. En pen de jours, Chastes perdit la plus grande partie de ses troupes ; le 4 août, il fut contraint à espitaler avec deux mille deux cents Français qui lui étaient restés, et qui obtinrent d'être reconduits en France : mais tons cenx qui avaient été pris avant cette capitulation furent envoyés anx galères. Emmanuel de Sylva et ses principaux officiers enrent la tête tranchée, beauconp d'autres furent pendus; les Açores furent entièrement sonmises à Philippe II, comme l'était déjà tont le reste de la monarchie portugaise. Philippe ne sentait ni remords ni regrets ponr avoir versé le sang d'un nombre infini d'officiers civils et militaires portugais, qui avaient défendn contre lui l'indépendance delenr

De Thou. I. LXXV, p. 154. — Gregorio Leti, Vita di Filippo II, I. VI, p. 173.
 D'Aubigné, I. V, c. 19, p. 465.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ihid., p. 169. — Ferreras, p. 297. — Minana, l. VIII, c. 10, p. 483.

patrie : mais dans cette même lutte, il avait fait périr anssi environ deux mille religieux qui avaient embrassé le parti du prieur de Crato, et il ne regarda sa conquête comme définitive qu'après avoir obtenu du pape une bulle d'absolution qui lui pardonnait cette rigueur sacrilége.

(1381.) Tandis que des flottes et des armées françaises combattaient zur Açores contre les Espagnols, qu'elles succombaient, qu'elles aucombaient, de la maiu de leurs vainqueurs, des supplices infamants, Heari III persistait à se dire en pais avec la coronne d'Espagne; il dédearait ne points er cendre responsable de la politique on des opérations militaires de sa mère, qui poursaivait ses propres intérêts avec ses propres forces. Il semblait alusi reconnaître le droit de guerre privée à tous les grands vassaux de la couronne, et ce droit, en effet, clusenn d'eux était empressé de s'en saisir. Le roi de Navarre était, de son côté, entré en négociation avec le counte de Vinioso, connétable de Portugal, et principal ministre de D. Antonio. Avant le traité de celui-ci avec Catherine, il avait été question un moment d'engager le parti lunguenot à embrasser la défense de l'indépendance portugsies. Heurensement le roi de Navarre ce voulut point se laisser entraiser plus avat dans des affaires si dangerenses <sup>3</sup>.

Les opitaines eux-mêmes, à qui la France arait coufé le gouvermement des places qu'elle conser- sit dans le marquisat de Salacea, préteudaient aussi à l'indépendance : ils traitaient tour à tour arec l'Espagne, arec le danc de Savoie et avec Henri III , pour ne les remettre qu'à celui qui leur en douncrait le plus baut prix. Le maréchal de Retz réussit cependant à retirer Cental, Saint-Damien, Dragonière et Venasque, des mains du baron de Saint-Auseline, Provençal, de qui ces garnisons dépendaient, en lui promettant, en échange, le 1" février 1881, la place de Traracon, en Provence; mais le bilard d'Angoulème, alors gouverneur de Provence, fit assassiner ce baron la première fois qu'il se rendit à Aix, pour se dispenser de lui payer le prix convenu "S

De son côté, le duc de Gnise avait, à la même époque, noué nne intrigne ponr surprendre la ville de Strasbourg et s'en emparer. Les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Thou, I. LXVIII., p. 514-521. — Ferreras, t. XV, p. 301-508. — Minana, 1. Hill, c. 12, p. 487. — Gregorio Leti, Vita di Filippo, I. VIII, p. 513. — D'Aubigné, I. V. e. 19, p. 467.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'Auhigné, l. V, c. 2, p. 411. De Thou, l. LXXIV, p. 139.

<sup>·</sup> De Hud, I. LAXIV, p. 130.

traltres qui éclaient rendus à îni étaient quelques officiers protestanis, qu'on n'aurit i jamais souponnés d'être entrés correspondance avec le grand ennemi de leur religion. Henri III, informé de cette entreprise, n'essays point d'interdire au duc de Guise un acte l'hostilité qui pouvait brouiller la France avec l'Empire; q'i donna seulement avis de tout ce qu'il avait appris au sénat de Strasborrg, pour qu'il se tint sur ses gardes, et celuie dit ne nifet avorter le complet '.

Mais l'entrepriso militaire qui ressemblait le plus à une guerre déclarée entre la France et l'Espagne, était celle que conduisait, dans le même temps, Monsienr, duc d'Anjou, contre les Pays Bas. Ce frère du roi réunissait, à titre d'apanage, les duchés d'Alencon, d'Anjou, de Touraine et de Berri, beaucoup de comtés, beaucoup de seigneuries, et un revenu qu'on évaluait à 400,000 écus. S'il avait eu de l'ordre dans ses finances et du jngement dans son cerveau, il était assez puissant pour se rendre redoutable en Europe. C'était lui qui avait négocié le traité de Fleix, dans le but avoué de recneillir tons les esprits ardents qui ne sonpiraient qu'après la guerre, tous les aventuriers de l'une et de l'autre armée, et de les conduire en Flandre. C'est ainsi qu'il engagea plusieurs des capitaines qui s'étaient le plus distingués au service du roi de Navarre, entre autres le vicomte de Turenne et le baron de Rosny , à se donner à lui. Déjà anparavant , Duplessis Mornay s'était, avec le consentement du roi de Navarre, rendu en Hollande, auprès des états et du prince d'Orange 2. Quand Rosny, depnis duc de Sully, dont la famille était flamande, et qui pouvait prétendre à de grands biens dans les Pays-Bas, alla prendre congé du roi de Navarre, celui ci lui dit : « Quoi donc ! c'est à ce coup que nous vous allons perdre du . tout; car yous deviendrez Flamand, et vous serez papiste. - Sire,

- répondit-il , je n'ai point encore pensé à vous quitter pour cela , et
- » beaucoup moins à quitter Dien et son service... Voire vous promets
- » que si vous avez la guerre sur les bras, je quitterai Monsieur et la
- Flandre pour vous venir servir. Or bien, reprit le roi, je ne vous
- · tiens plus pour perdn , mais pour être à moi autant que je me le snis
- » promis. Et quant à ce prince que vons allez maintenant servir, il
- » me trompera bien s'il ne trompe tons ceux qui se fieront en lui, et
- » surtout s'il aime jamais cenx de la religion , ni leur fait aucuns avan-
- 1 De Thou, I. LXXIV, p. 141.
- <sup>2</sup> Le 14 janvier 1382, le roi de Navarre prolongea de six mois son congé. Mémoires de Duplessis Mornay, 1. 11, p. 120.

de Dupiessis mornay, t. 11, p. 120.

- tages; car je sais, pour le lui avoir oui dire plusieurs fois, qu'il les
- » hait comme le diable dans son cœur. Et puis il a le cœur donble et
- si malin, et le courage si lâche, le corps si mal bâti, et est tant inhabile à tonte sorte de vertueux exercices, que je ne me saurois per-
- suader qu'il fasse jamais rien de générenx, ni qu'il possède heureu-
- » sement les honneurs, grandeurs et bonnes fortunes qui semblent
- maintenant lui étre préparés. Et quelque bonne mine qu'il me sasse,
- · en m'appelant son bon sière, je connois bien son dessein; c'est de
- peur qu'il a que je veuille empêcher le vicomte de Turenne, vous,
- · Esternay, Salignae, et autres de la religion, d'aller en Flandre avec
- lui. Et sachez qu'il me hait plus que personne qui soit au monde,
   conme de ma part je ne l'aime pas trop <sup>1</sup>.

Le due d'Anjon ne répondit que trop au portrait désavantagenx qu'avait tracé de lui son bean-frère. Quoiqu'il se fût engagé, dès le 19 septembre 1580, par le traité de Plessis-lez-Tonrs, à seconrir les Pays-Bas; quoiqu'il eut ensuite annoncé ce dessein par un mauifeste qu'il avait envoyé à tous les parlements du royaume 1, il fut près d'nne année avant de se mettre en mouvement, et ses retards donnérent aux insurgés le temps d'éprouver de nouveaux échecs. La captivité de la None, la défection du comte de Renneberg, la proscription du prince d'Orange, que Philippe II fit publier, promettant à celui qui l'assassinerait le pardon de tous ses crimes, la noblesse, et 25,000 écus de récompense, furent suivis par la surprise de Breda, et, plus tard, par le siège de Cambrai. Le prince de Parme cependant, qui avait entrepris de réduire cette dernière place, ne se trouvant pas des forces suffisantes pour continuer ses attaques, convertit le siège en bloeus : mais il avait dejà duré plusieurs mois, et les habitants étaient réduits à une grande détresse 5, quand les vives instances du prince d'Orange et des Flamands déterminèrent enfin le due d'Anjon à s'avancer vers Cambrai. C'était au commencement d'août 1581; il avait réuni dix mille hommes de pied et quatre mille chevaux : sur cette armée, il n'y avait pas moins de trois mille seigneurs on gentilshommes qui le servaient en volontaires 4. En même temps, Puy-Gaillard, d'aprés les ordres de Henri III,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sully, Écon. royales, c. 15, p. 508. Duplessis Mornay avait eu soin de donner des renseignements semblables au prince d'Orange, Mém., t. II, p. 225.

<sup>2</sup> De Thou, l. LXXIV, p. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Watson, Philippe II. t. III, l. XVII, p. 230.

De Thou, t. VI, l. LXXIV, p. 107.

spivait à peu de distance l'armée de Monsienr, avec huit cents chevaux et quatre mille bommes de pied, sous les enseignes du roi : « Afin, · disoit on, d'empêcher qu'il n'entreprit rien contre son service, mais » avec l'ordre cependaut de le soutenir si les deux armées venoient à » s'affronter 1. » Comme M. d'Inchi qui commandait dans Cambrai. se trouvait déjà réduit à de grandes extrémités, le vicomte de Turenne entreprit de pénétrer dans la ville avec une cinquantaine de cavaliers. à la faveur de la nuit. Mais arrivé à nne lieue de Cambrai, il y fut attagné par un gros de cavalerie flamande, blessé, porté par terre et fait prisonnier. Malgré ce petit succès, le prince de Parme ne ingea pas devoir attendre le choe de l'armée française : il leva son camp le 17 août, et, le 18, Monsieur entra dans Cambrai aux acclamations de tout le peuple 2. Denx jours après, Monsienr vint mettre le siège devant Cateau-

Cambraisis. Quoigne cette place ne fût point forte, et qu'elle fût alors même désolée par la peste, elle ne vonlut point capituler, et fnt emportée d'assaut. Les secrétaires de Sully, qui ont rédigés ses Mémoires sons sa dictée, et qui lui racontent à lui-même sa propre histoire, nous apprennent « comment cette peste le tint trois jonrs n entiers en une merveillense crainte. . - . Comme vons alliez » par les rues, lui disent-ils, suivi de cenx de vos compagnons qui · avoient été avec vons à l'assaut, vons vites venir droit à vous une » assez belle fille, tonte déchevelée et gonpillée en ses babits, laquelle · courant tant que jambes la pouvoient porter, se vint jeter entre vos » bras, vous voyant une mantille de velours orangé en borderie d'ar-· gent, et criant ; Hélas! monsieur sanvez-moi l'honneur et la vie, » car voilà de vos soldats qui me ponrsuivent ponr me tuer ou violer! A quoi vons lui répondites : Hé! où sont-ils, ma mie, car je ne vois personne après vons? Ils se sont cachés, vous dit-elle, dans une » maison que voilà, lorsqu'ils vous ont vn, et en vois encore un qui regarde à la porte ce que je deviendrai. — Eh bien, lni dites-vons, n'ayez plus de peur, j'empêcherai bien qu'ils ne vous fassent déplaisir, » voire vous meneral surement dans la plus prochaine église. - A

quoi elle répondit, vous tenant toujours embrassé : Hélas! monsieur. » je m'y suis bien vonln retirer, mais celles qui sont dedans ne m'ont » pas voulu recevoir, à cause qu'elles savent que j'ai la maladie. -

Mém. de Turenne, duc de Bouilton, t. XLIX, p. 51.

<sup>2</sup> De Thou, l. LXXIV, p. 107.

- Comment, vrai Dien, lui dites-vons en la repoussant des deux bras,
   vons avez la peste? Pardien! vons êtes nue méchante femelle, et irez
- » chercher refuge ailleurs qu'entre mes bras. Hé! ma mie, ne vous
- étoit-ce pas une assez bonne défense pour empêcher que l'on ne vous
- s tonchât, que de dire que vous étiez pestiférée? Et alors, sans
- » attendre sa réponse, vous la quittâtes là, avec une telle appréhen-
- sion, qu'à toute heure, plus de quatre jours durant, vons vons tas-
- tiez le pouls; et au moindre mal de tête que vous sentiez, vous
   croyiez avoir la peste; néanmoins vous n'eûtes aucun mal<sup>5</sup>.

Monsieur fit encore attaquer les passages d'Arleux et de l'Écluse : mais sachant que le prince de Parme avait distribué son armée dans les places fortes, il résolut de se retirer aussi; en vain les états généranx et le prince d'Orange le sollicitaient de traverser le pays, et de s'avancer jusqu'en Brabant, où il aurait été joint par l'armée hollandaise, et où il aurait pp remporter quelque avantage signalé. Monsieur s'était persuadé qu'il convenait à ses intérêts de tenir les Flamands dans nue situation critique, et de leur faire éprouver toutes les calamités de la gnerre, afin qu'ils fussent plus souples avec lui et qu'ils s'empressassent davantage à lui sacrifier toutes leurs libertés, pour obtenir de lui son appni. Il répondit au prince d'Orange que son armée était presque toute composée de volontaires dont il ne pouvait pas disposer librement ; que d'ailleurs des affaires importantes l'appelaient en Angleterre. En effet il ne tarda pas à donner congé à ses soldats; mais apparavant il voulut s'assurer que la ville de Cambrai lui demeurerait comme la clef des Pays-Bas. M. d'Inchi, qui l'avait si vaillamment défendue contre le plus habile capitaine du siècle, et qui y avait soutenu un blocus de quatre mois, était un brave patriote flamand, plein de reconnaissance pour l'assistance que Monsieur venait de lui donner, mais qui mettait la liberté de sa patrie an-dessus de toute autre considération. Monsieur lui fit dire qu'avant de partir il voulait aller diner dans sa citadelle, et n'y être servi que par des officiers flamands. D'Inchi, flatté de cet honneur, demanda senlement quelques jours, ponr faire venir des vivres et faire disparaître les traces de ses souffrances; puis il invita le duc avec tout son état-major, et soixante-quatre personnes se mirent à table. Pendant le second service, des gardes de Monsienr demandèrent à entrer ponr venir lui faire un compliment. D'Inchi ordonna aussitôt

D .-- Congl

Économies royales, t. I, c. 16, p. 518.
X11.

de leur ouvrir la porte; mais ils ne furent pas plus tôt dedans qu'ils éteignirent la mèche des soldats flamonds et s'emparérent de leurs armes. Alors Monsieur déclara à son hôte qu'il gardati Cambrai pour lui, et qu'il en donnait le commandement à Baiagui, fals naturel de l'évêque Montluc. Il promit expendant à d'Inchi de lui donner comme compensation le gouvernement de Château-Thierry .

Le duc d'Anjou partit ensuite pour l'Angleterre, où il so flattait d'obtenir enfin la main d'Élisabeth. Les négociations pour leur mariage avaient été poursuivies avec un succès apparent. Bacquevillo et Rambouillet au nom du roi, Simier au nom du duc d'Anjou, avaient traité avec les ministres de la reine, et étaient demeurés d'accord sur les principanx articles. Le duc d'Aniou arriva lui-même au mois de novembre, et il fut bientôt snivi par une ambassade solennelle que Henri III avait choisie parmi les principaux seigneurs de sa cour, pour assister au mariage sur lequel on n'entretenait plus de doutes. Le dauphin d'Auvergne, fils du duc de Montpensier, était à la tête de cette ambassade 3. François, due d'Alencon, était d'une laideur rebntante. Son visage, bourgeonné par la maladie, semblait chargé d'un double nez; mais il n'avait que vingt-huit ans, Élisabeth en avait quarante-neuf; et cette femme, dont le caractère était si eutier, la tête si forte, avait cependant la coquetterie de son sexe, et une disposition aux passions tendres d'autant plus vive qu'elle s'y était refisée plus longtemps. Monsieur lui parla d'amour, comme s'il ressentait pour elle la passion la plus ardente ; il lui inspira ainsi, pour un peu de temps du moins, nne affection qui paraissait également passionnée. Malgré la violente jalousie de Leicester, favori de la reine, malgré l'opposition secrète de tous les ministres, et la répugnance ou l'alarme de la nation tout entière, les articles furent arrêtés et signés. La reine, dans un moment où topt le public avait les veux sur elle, ôta une bague de son doigt, popr la mettre elle même an doigt de Monsieur. Tontefois la crainte de se donner un maître reprit bientôt l'ascendant sur elle ; elle sofficita la France de signer une alliance offensive, qu'elle savait que Henri III refuserait; elle se fit adresser des remontrances par ses sujets, ses ministres, ses dames mêmes ; enfin, profitant d'une clauso du traité qu'elle avait signé, par laquelle elle s'était réservé la liberté de différer.

<sup>!</sup> Sulty, Économ, royales, c. 16, p. 521.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Thou, I. LXXIV, p. 116. — Continuat, of Mackintosh, Hist. of England, t. III, p. 279. — Rapin Thoyras, t. VII, I. XVII, p. 578.

t. III, p. 279. — Rapin Thoyras, t. VII, t. XVII, p. 578.

elle fit repartir le duc d'Anjon pour la Flandre, le 9 février 1582, après lni avoir prèté cent mille écns en or, sans l'éponser, sans convenir de rien pour le mariage, mais aussi sans rompre avec lui <sup>1</sup>.

(1582.) Le duc d'Anjou ayant abordé à Flessingue le 10 février, fat reçn avec enthousiasme par les peuples qui l'avaient choisi pour leur sonverain. Il se rendit à Anvers, où il fut proclamé duc de Brabant, et il prêta serment de maintenir les droits et les priviléges de ses nouveanx sujets. Cependant il était facile de reconnaître qu'il n'avait ni ponr la liberté civile, ni ponr la liberté religieuse, ni pour les peuples qu'il venait gouverner aucune sympathie. Il sonffrait avec impatience l'ascendant du prince d'Orange, le vrai chef du gouvernement. Il demanda qu'on rendit anx catholiques d'Anvers la liberté du culte, qui lenr avait été ravie; ensuite il ne songea plus qu'à se plonger dans les délices d'un trône sur lequel il n'était pas encore bien assis, lorsque sa sécurité fut tronblée, le 18 mars 1582, par l'assassinat du prince d'Orange. Celui-ci, en se levant de table pour se rendre à sa chambre, eut la tête traversée d'une balle de pistolet. La première impression du penple fut que l'assassin, qui avait été tué snr-le-champ par les servitents du prince, avait été dirigé par le duc d'Apion. Heureusement pour les Français, qui couraient risque d'être massacrés, on trouva sur le corps de ce meurtrier un papier qui prouvait qu'il était Espagnol, Orange, dangereusement blessé comme il était, se hâta de le faire publier, pour calmer l'effervescence publique. Ce meurtrier, nommé Jean de Janrégni, était un jenne fanatique de vingt ans, commis d'un banquier espagnol établi à Anvers. Il avait bien moins été séduit par les 25,000 écus de récompense offerts pour ce crime que par l'espérance de faire son salut, en rendant à l'Église nn service aussi signalé 9.

Les états généraux avaient augmenté les impôts de manière à se procurer nn revenu de quatre millions de florins, et ils avaient à leur solde des corps nombreux de volontaires allemands, français et anglais; mais de son côté, le prince de Parme avait obtenn des provinces wallones rentrées sous l'oblésance du roi d'Espage, leur consentement

De Thou, I. LXXIV, p. 119. — Rapin Thoyras, I. XVII, p. 580. — Rymer, I. XV, p. 792. — Contin. of Mackintosh, I. III, c. 4, p. 277. — Lettre de Mornay, qui l'attend à Middelburg, Mém. de Dupl., I. II, p. 121-125.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., I. LXXV, p. 478. — Sully, Econom. royales, t. I, c. 17, p. 524. — Watson, Hist. de Philippe II, t. III, I. XVIII, p. 238.

à ce qu'il sit revenir ses vicilles bandes espegnoles et italiennes. About de deux mois, le prince d'Orange se trouva assez hien rétablu de sa blessure pour pouvoir rentrer en eampagne. Alors il couduisit le duc d'Anjou en Flandre, et pendant les deux mois d'août et de septembre, il y ent plasierus engagements centre les deux armées. Dans presque tous, les Espagnols, mieux disciplinés, mieux conduits, et ayant plus de couffance en cux-mêmes et en leurs chés, obtinere il Tavattage. Mais à mesure que la saison devenait plus mauvaise, aux mois d'octobre et de novembre, les deux armées commencèrent à souffiri bieu plus de la misère et de la maladie que du fer ennemi; et toutes deux furent bientôt si ruituées qu'elles ne durent plus songer qu'à éviter le combat 1.

Sur ees entrefaites, on vit arriver enfin, au mois de novembre, par Dunkerque et la Flandre maritime, les tronpes que le duc d'Anjon avait depuis longtemps promis de mettre au service des états. Elles étaient conduites par François, duc de Montpeusier, auparavant connu sous le nom de dauphin d'Auvergne. Sou père, Louis, était mort le 25 septembre précédent. Avec lui se trouvaient le maréchal de Biron, Fervaques, alors favori du duc d'Anjou, et beaucoup de grands seigueurs. L'armée comptait seulement trois mille Suisses, deux mille einq eeuts fautassins français, et mille eavaliers. Elle avait été levée avec l'argent de la reine mère 2. Quant au roi, il ne cessait de protester par son ambassadeur en Espagne, qu'il désapprouvait la couduite de sou frère ; qu'il désirait conserver intacts avec le roi eatholique ses rapports d'amitié et de bou voisituage 5. En effet, il n'aimait pas Mousieur, il ne se souciait pas des Flamands, et il ne voulait pas de guerre qui le forcât à dépeuser sou argent pour autre chose que pour enrichir ses favoris

La saison était déjà trop avancée pour tirer parti de cette armée nouvelle : aussi elle fut immédiatement mise en quartiers d'hiver daus les villes de la Flaudre maritime. Mais les élués se réunirent autour de Mousieur, et ils ne tardèrent pas à lui suggérer ou à cenourager en lui des projets de domination absolue sur les Pays-Bas. Les seuls luguenots prenaient un intérêt réel aux Hollandais; tous les autres

De Thou, l. LXXVI, p. 205. — Bentivoglio, Guerre di Fiandra, p. 11, t. 11. p. 43-46.

<sup>\*</sup> Ibid., p. 206, - Ibid., p. 46. - Watson, I. XVIII. p. 268.

<sup>8</sup> Voyez, dans Capefigue, des extraits des archives de Simaneas, t. IV, p. 175.

Français ne songesient qu'à leur intérêt personnel ou à celui de leur chef, et ils se croyaient patriotes quand ils projetaient de contraindre les Belges à se donner à la France, en augmentant traitressement la détresse de ces alliés \*. Ferraques, sortout, prit à tâche de persuadre un de d'Anjou qu'i était an-dessous de la dignité et de l'honneur d'un prime de la maison de France de se croire lié par non capitulation, de re laisser conduire par les conseils d'un grand homme tel que le prince d'Orange, on de laisser limiter son autorité par non essemble de citoyens tels que les députés aux états. Bientót il obtint son assentiment pour une surprise qu'un métait entre les mains des Frances toutes les places où ils se trouvaient en garnison. Le 17 janvier 1885 fut rhois pour le Jour de l'exécution. Le succès dépendait surtout de l'occupation de la ville d'Aurers, la plus commerçante et la plus riche des villes des Pays-Bas, et celle que le due d'Anjou destinait à devenir la capitale de sa nouvelle sourcerainte s'

Comme les froids au commencement de l'année étaient devenus trèsvifs, le due d'Anjon annonea qu'il comptait en profiter pour reprendre les villes de Frise en s'avançant sur la glace; il rappela une partie de ses troupes françaises et suisses auprès d'Apvers , et déclara , malgré quelques représentations du prince d'Orange, que le 17 janvier il allait les passer en revne, hors la porte Saint-Jean, puis marcher avec elles à lenr destination. Monsienr avait rassemblé antour de lni, an château, nn nombre considérable de noblesse; il sortit après dincr avec le cortège, que M. Capefigue appelle ici, assez improprement, de braves ct loyaux gentilshommes français; il était convenu qu'ils paraîtraient avoir une querelle les uns avec les autres. Les Flamands, comme ils avancaient, les entendaient parler contre eux à voix toujonrs plus haute, et avec des contenances toujours plus menacantes; arrivés à la porte Saint-Jean, le colonel Adrien de Vierendel leur fit présenter les armes par le corps de garde ; dès que Monsieur eut passé, les gentilshommes de son cortége, élevant davantage la voix, tirérent tont à conp l'épèe : l'un d'eux s'approchant de l'officier Kaiser, d'un air conciliant, et comme pour l'engager à mettre la paix entre eux, ini plongea son conteau dans le ventre. A ce signal, tous les autres se jetèrent sur la garde flamande. Vierendel fut tné, avec plusienrs de ses soldats; les autres s'enfoirent dans le corps de garde au-dessus de la porte, et s'y enfermèrent. Pendant

De Thou. l. LVXVII. p. 265. - Capefigue, t. IV, p. 170 et 182.

Bentivogtio, t. II, l. II, p. 47.

ce temps Monsienr avait été joindre son armée, et l'avait dirigée en hâte vors la porte ; quinzo bannières d'infanterie et dix cornettes de cavalerie entrérent anssitôt, et viurent joindre le cortégo qui était resté à la porte ; ils s'emparèrent de la muraille jusqu'à la porte prochaine, et retournérent tous les cauons sur la ville, qu'ils commencèrent à foudroyer, pour angmenter la confusion, en mettant le feu à quelques maisons. La porte se trouva ainsi abandonnée quelques moments, les Français étant ou sur le mur on dans la première rue, et les Suisses n'étant pas eucore arrivés. La garde de la porte, qui s'était réfugiée dans l'étage supérieur, profita de ce mouent pour laisser tomber la pesante herso, qui coupa en un instant tonte communicatiou entre les assaillants du dedans et eeux du dehors. Les premiers, cependant, qui ne s'en étaient pas aperçus, avançaient avec fureur, en criant : Ville gagnée ! Vivent le duc et la messe ! L'opulento ville d'Anvers était sur le point d'éprouver un nonveau pillage de la part des défenseurs mêmes qu'elle avait appelés à son aido. Ceux-ci avaient the tont ce qu'ils trouvaient devant eux sans armes, et avaient mis le feu aux premières maisons. Mais comme ils se crovaient suivis par les Suisses, ils voulurent faire lenr main avant que ces nonveaux veuns partageassent avec eux le butin, et ils commencerent à se jeter dans les boutiques. Les bourgeois d'Anvers, cependant, s'étaient aguerris dans les dissensions civiles; depuis quelque temps ils observaient le duo avec défiance, et ils acconfurent et se présentèrent en armes avec uno promptitude que le duc n'aurait pas atteudue d'eux. Ils commencèrent par tendre de toutes parts les chaînes qui fermaient les rues, puis ils parurent anx fenètres et sur les toits des maisons qui dominaient les Français. Le prince d'Orauge les dirigeait; il avait eu soin de sauver do la fureur populaire les huguenots qui n'avaient point eu de part à la trahison, et entre autres Rosny. Fervaques, qui s'était chargé de l'exéention de la surprise, était dans la ville, cependant, à la tête de dix-sept compagnies de pied, de six cents lanciers, et de quatre escadrons de cavalerie, en comptant la garde du duc, jointe à cenx qui venaient d'entrer. Mais de toutes parts ils étaient exposés à un feu qu'ils no pouvaient point rendre; ils tombaient les uns sur les autres, sans avoir de chances d'atteindre leurs ennemis. Déjà plusieurs regagnaient lesmurs, et, pour échapper à la poursuito, ils s'élançaient dans le fossé. Le due d'Aujou, qui les voyait tomber les uns sur les antres, et périrspr le coup ou se relever estropiés, disait en riant à M. de Laval : « Voyez comme ces pauvres bourgeois se jettont! » et déià on lui

faisait compliment sur ce qu'il était maltre d'Anvers. Muis Laval reconnnt quo c'étaient des Français qui se précipitaient ainsi ; bientôt le canon do la ville dirigé sur eux leur fit comprendre mieux encoro que leur entreprise était manquée, et les força de se retirer au camp. Fervaques venaient d'être renversé par le prince d'Orange et chargé de fers; quinze cents Français avaient été tnés dans la ville, et parmi cux plus de trois cents personnages de distinction : deux mille prisonniers demeurèrent aux mains du prince d'Orange, et furent sauves avec peine par son humanité de la rage de ceux qu'ils avaient trahis 1.

Les troupes de Monsieur, dans tons les cantonnements qu'elles avaient en Flandre, devaient le même jonr exécuter une trahison semblable; celles en effet qui étaient à Dunkerque surprirent la ville et tuèrent plusieurs de ses habitants. A Dixmude, la garnison mit le feu aux maisons, et tandis que les bourgeois travaillaient à l'éteindre, elle s'empara des portes. Les Français prirent encore Dendermonde , Vilvorde, Berg, Saint-Vinox, tandis qu'ils échouèrent dans leurs attaques sur Alost, Nieuport, Ostende et Brnges 3. Mais le duc d'Anjou n'était plus en condition de tirer parti des avantages qu'avaient remportés pour lni ses lieutenants. Il avait trouvé les passages de l'Escaut occupés par les troupes des états ; la gelée sur laquelle il avait compté pour traverser les rivières avait fait place à la pluie ; bientôt les écluses du pays de Waes avaient été ouvertes, tonte la plaine était sous les eaux : les vivres lui manquaient complétement : beaucoup de ses soldats furent novés, beaucoup d'autres périrent de faim. Enfin, par l'entremise d'ambassadeurs de Henri III, qui agit avec quelque activité pour tirer son frère d'embarras, et par la modération du prince d'Orange, qui avait à cœur de calmer l'irritation de ses compatriotes, un traité fut signé à Dendermonde, lo 18 mars, par lequel le duc d'Anjou rendait aux états les places dont il s'était emparé; il faisait passer à leur service deux mille einq ceuts Suisses et trois mille Français, anxquels les états promettaient de payer leurs soldes arriérées. Ceux-ci, en retour, lni renvoyaient tous ses prisonniers, et promettaient d'ensevelir dans l'oubli les offenses mutuelles. Après la signature de ce traité, lo duc

2 Ibid., p. 296. - Bentivoglio, p. 11, t. tt, p. 52.

De Thou, I. LXXVII, p. 272. - Bentivogtio, p. II, I. II, p. 49. - Sully, Econ. royales, c. 17, p. 327. - Cheverny, t. IV, p. 135 et 500. - L'Étoite, Journal, p. 249. - Duplessis Mornay, Mémoires, t. 11, p. 225. - Wetson, t. XVIII, p. 256, - D'Aubigné, t. V, c. 20, p. 475. - Busbee, tett. 14, p. 145.

d'Anjou rentra en Frauce; mais il ne renonça point à de nonvelles négociations pour recouvrer la souveraineté du duché de Brabant, dont il continuait à porter le titre <sup>1</sup>.

Avant que le duc d'Anjou eût dévoilé ses desseins perfides, lorsqu'au milien de l'été de 1582 il était encore à Anvers anprès du prince d'Orange, qui se rétablissait lentement de ses blessnres, un intrigant, nommé Nicolas de Salcède, arriva auprès de lui, annonçant qu'il avait levé un régiment qu'il comptait tenir pendant plusieurs mois à son service, sans lui demander d'argent. En effet, on vit bientôt arriver à la file les hommes de ce régiment, après avoir traversé, on ne savait comment, l'armée du prince de Parme. Le duc d'Anjou recut fort bien Salcède, et parut disposé à lui accorder la plus grande confiance ; il le savait fils de ce Pierre de Salcède qui, dix sept ans auparavaut, avait allumé daus le pays Messin ce qu'on nomma la guerre cardinale, et qui, en conséquence, avait été assassiné à la Saint-Barthélemy; il savait, de plus, que Salcède avait été condamné par contumace, au parlement de Ronen, pour avoir fait de la fausse monnaie; mais ce n'était pas alors une action qui deshonorat un gentilhomme. En effet, Henri III lui avait accordé sa grâce, et le duc d'Anjou ne l'en regarda pas de plus mauvais œil. Le prince d'Orange, moins confiant et moins judulgent pour le crime, découvrit successivement que Salcède avait uue parenté éloignée avec les Guise ; qu'encore qu'il pût lenr attribuer la mort de son père, il s'était réconcilié avec eux ; que e'était le duc de Lorraine qui lui avait fait obtenir sa grâce ; que les princes lorrains lui avaient avancé l'argent avec lequel Salcéde avait levé son régiment ; qu'ils l'avaient recommandé an prince de Parme ; que eet intrigant l'avait vu à son passage, et que c'était par la connivence du prince que les hommes du régiment de Salcède arrivaient sans difficulté, après avoir traversé le pays ennemi 2.

Le prince d'Orange, après avoir rassemblé tous ces indices, représenta au due d'Anjou que, selon toute apparence, les Guise, qu'il déteatait, et qui voyaient en lui un obstacle à leurs projets ambitieux, avaient chargé Salcède, ou de l'assassiner, on de l'enlever, et de le livere aux Espagnols, à l'aide do ce régiment qu'il avait à lui; on s'il ne pouvait y réussir, de s'emparer de quelqu'uve des places fortes des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Thou, I. LXXVII, p. 285. — Bentivoglio, p. It, l. II, p. 55. — Gregorio Leti, Vita di Filippo II, l. VIII, p. 215.

<sup>2</sup> Ibid , l, LXXV, p. 188.

Pays Bas, pour a remettre an prince de Parme. Le 14 juillet, le duc d'Anjon entre no Flandre pour commencer sa campagne, et huit jours après, le 21 juillet, Salcède fut arrêté à Bruges. L'assasiant du prince d'Orange, avoné par l'Espagne, et célèbré par l'Église comme une semioner, le duc d'Anjou interroges Salcède, qui se troobla, et ne nia point qu'il ne fût entré dans un complot; le lendemain, le due l'interroges de nouvean. Il semble que jusqu'alors on ne lai avait point donné la tortner, mais on la lui montrait en perspective, et la terreur de ces tourments engages Salcède à cérure de sa propre main une ample confession, que peut-être aussi il croyait propre à le sancre, en eavelopment dans sa casse un plus grand nombre de comphies <sup>1</sup>.

En effet, la révélation de Salcède n'était autre chose que celle du complot toujours persistant de la ligne, telle qu'elle existait tont au moins depuis l'association de Péronne, et qu'elle se maintenait en secret par tont le royaume, sous la direction des Guisc et de la maison de Lorraine. Tous cenx qui étaient attachés de cœur à la religion catholique voyaient avec alarme l'indolence et les vices du roi, l'extinction prochaine de la maison de Valois, le droit de succession dévoln à un hérétique, et les révolutions inévitables qui menacaient la France dans un prochain avenir. Le droit de succession que prétendaient les Bonchous n'aurait point été reconnn par les lois civiles pour l'héritage d'un particulier, parce qu'il fallait remonter jusqu'au delà du septième degré. La loi qu'on nommait salique, depuis les guerres de succession avec les Anglais, ne trouvait point, comme tonte loi de succession an trône, de contradicteur en temps ordinaires, lorsque, selon la loi civile, il n'y anrait point en matière à procès ; mais dès qu'il s'élevait quelque doute, quelque contestation, on s'apercevait combien pen elle faisait dogme dans l'esprit des Français, et combien chacun était disposé à l'interpréter selon son intérêt, sans se soucier de son esprit. Lors de la succession de Philippe de Valois, la France avait versé des torrents de sang pour repousser la succession d'une femme, par haine pour un prétendant anglais : à présent elle paraissait disposée à prodigner également son sang pour faire monter sur le trône on fils d'unc sœur de Valois, de Clande de Lorraine, plutôt que de remonter à trois cent cinquante ans en arrière, afin de retrouver un agnat de la race royale,

<sup>1</sup> De Thou, I. LXXV, p. 192.

dès que cet agast, plus odiens: encore pour elle qu'un Anglais, était hoguenol. Ceuz au centraire qui portaient josqui à la supersitation le culte de l'antiquité, préféraient encore aux Bourbons cette même maison de Lorraine qui se prétendait issue de Charlemagne. Cette opgé din gaganti même tant de facers, que Duplessis Morray fot cett engage à éctire un mémoire pour la réfuter, et pour établir que la maison de Lorraine ne tenait que par des femmes à la race des Carlotingiens 4. Les partisams des Guise n'oublisient point de faire valoir l'avantage que recueillerait la France si elle appelait leur maison à la couronne, pusiqu'ello y agmerait la Lorraine.

Ces spéculations, sur un avenir qu'on ponvait eroire encore éloigné, méritaient à peine le nom de complot; mais il n'en était pas moins vrai que l'union d'intérêts entre les catholiques, lo danger de leur religion, et plus encore la haine de l'hérèsie, passion frénétique qui demandait du sang et des supplices, réunissaient sous la direction commune du duc de Guiso tous les seigneurs qui avaient pris une part active à la guerre coutre les huguenots, plusieurs des conseillers plus intimes du roi, tous les corps de bourgeoisie qui s'étaient signalés par leur fanatisme, et surtont celui de Paris. Le duc de Gnise, qui était an moins aussi umbitieux que fanatique, se faisait une idéo plus précise du but de ses efforts. Il cherehait hors du royaume des appuis pour un temps qu'il eroyait prochain et qu'il pouvait avancer. Il songeait à se défaire du duc d'Alençon, à faire enfermer Henri III dans un convent comme indique du trône. Il étendait déjà la main vers la couronne, et il entrait en correspondance avec le pape et lo roi Philippe, pour s'assurer de lenr appui, lorsque le moment serait venn. Nicolas de Saleède paraît, d'après sa confession, avoir été l'un des agents les plus actifs du duc de Guise; c'était lui, avouait-il, qui avait donné au roi d'Espagne des reuseignements sur la force des flottes que Catherino avait fait armer à Bordeaux et à Dieppe, et sur leur destination pour les Açores ; de même, il reconnaissait avoir donné au prince de Parme des renseignements sur les troupes que le duc d'Anjou conduisait contre lui. Mais quoiqu'il eût, dans l'une et l'autro occasion, travaillé autant qu'il dépendait de lui à la destruction des troupes françaises, comme ces troppes agissaient contre les lois du royaume et contre des traités publiquement reconnus, Salcède ne pouvait, pour de tels actes, être ac-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mémoire de Duplessis Mornay, envoyé au roi en 1383, t II, p. 403. — Mém. de la ligue, t. I, p. 7.

ensé de trabison. Bien plus, il prétendait que le garde des secaux Cheverny, que le secrétaire d'État Villeroi, que les maréchaux d'Aumont et de Mitignon, que le favori du roi, Joyense, qu'un grand nombre de gouverneurs de province qu'il nommait, et presque tous les seigneurs catoliques, faissient partie de l'association, dont il était l'agent, et araient donné leur assentiment aux actions qu'il confessiti '.

Le duc d'Anjou envoya aussitôt copie de la confession de Salcède à son frère Henri III, qui en parut fort troublé, et qui fit partir Bellièvre, surintendant des finances, et Brulart, secrétaire d'État, pour Bruges, afin d'interroger le prévenu, et de le ramener à Paris. Un des associés de celni-ci, François Baza, se tua le 30 juillet à Bruges, pour se dérober à la torture et aux supplices horribles dont il se voyait menacé. Son corps, dépecé, fat attaché aux diverses portes de la ville, avec une inscription qui l'accusait d'avoir entrepris de faire périr par le fer ou par le poison le duc d'Anjon et le prince d'Orange. Salcède, ramené à Paris, fut interrogé en présence du roi et de la reine mère, et il rétracta ses confessions. Il fut alors mis à la torture, et le roi, caché derrière un rideau, assista à ce second et horrible interrogatoire. L'alarme de Henri III s'était calmée ; il aimait mieux retomber dans son indolence, et ne pas creuser jusqu'au fond de ce complot, qui pouvait bouleverser son royaume. La délibération du conseil sur la manière dont on traiterait le prévenu fait sentir à la fois la férocité des juges et l'incertitude de leurs jugements. Le président de Thou, à ce que rapporte son fils, parla le premier, et il dit - que la vie d'un tel scélérat n'étoit » pas assez de conséquence pour qu'on pût regarder son supplice · comme une vengeance proportionnée à ses crimes : il étoit donc d'avis de le laisser en vie pour intimider ses complices, et pouvoir les · convainere au besoig. · Les autres disaient : · Que si la conjuration · étoit vraie, le supplice de Salcède épouvanteroit ses complices ; que si elle étoit fausse, il falloit, par la mort du calomniateur, donner à » l'innocence accusée la satisfaction qui lui étoit duc. » Le roi se rangea à cet avis, et Salcède fut condamné le 25 octobre, comme criminel de lèse-majesté, et comme ayant calomnieusement accusé beaucoup de princes et de seigneurs, à être tiré vivant à quatre chevaux, et écartelé. Ponr ajouter à l'horreur de toute cette transaction, le roi

<sup>1</sup> De Thou, I. LXXV, p 192-195.

voulut voir la dernière agonie de cet homme, qu'il connaissait bien, et qu'il venait si récemment d'interroger. Il se rendit lui-même aux fenètres de l'hôtel de ville, pour le voir déchirer en morceaux 1.

Le premier président de Thou fut cependant empêché, par la maladie, d'assister à l'interrogatoire et à la torture de Saleède, ou de signer son arrêt. Il mournt sept jours seulement après ce malheureux, le 1" novembre 1582, à l'âge de soixante et quatorze ans. Achille de Harlay, qui avait épousé sa fille, fut nommé par le roi premier président du parlement à sa place. L'historien de Thou son fils, en le présentant en toute occasion à l'admiration de la postérité, lui a pent-être fait une réputation de vertu supérieure à son mérite. Nous avons eu plus d'une occasion de remarquer que, dans l'exercice même de ses fonctions, il avait oublié l'indépendance d'un magistrat, pour siéger dans des commissions judiciaires, et pour condamner ceux dont le roi demandait la tête. Si, en effet, de Thou était le plus vertueux et le plus indépendant des magistrats de son temps, ou ne mesure pas sans effroi quelle garantie restait aux prévenns devant un tel ordre judiciaire. L'Étoile prétend que de Thou était « serviteur de la maison de Guise, · leur obligé, et fait de leur main, - ce dont on ne voit aucune trace dans le récit de son fils. Pasquier rendant, à cette époque, compte de sa mort à un ami, dit que « sa vie et sa fin ont été belles, heurenses · et honorables, tant en partienlier que publie, depuis le berceau jus-» qu'au tombeau. » Il le loue d'avoir rédigé les Coutumes de France. d'avoir apporté un si grand zèle au jugement des procès criminels, que de son temps, pour la première fois, les prisons de la Conciergerie se trouvèrent vides ; d'avoir soumis à nne plus exacte discipline les avocats, en leur interdisant la réplique et la duplique; mais il le blame, d'antre part, d'avoir augmenté le crédit des procureurs, et d'avoir trop sonvent voulu violenter sa compagnie pour accomplir les promesses qu'il faisait un peu légèrement au roi, dont il fut toujours très-bien vu, ainsi que de la reine mère et des princes a.

De son vivant, le président de Thou avait fait ce qu'il avait pu ponr empècher l'adoption par la France de la réforme du calendrier publiée par Grégoire XIII : an lien de la considérer sous son point de vue

De Thou, i. LXXV, p. 197. — Cheverny, t. L, p. 132, et notes, p. 289. — Villeroi, t. LXI, p. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., p. 199. — L'Étoile, Journal de Henri III, p. 242. — Pasquier, lett. à M. de la Bitte, I. VII, lettre 10, p. 183-190.

scientifique, il ne voolut y voir qu'non ous pration d'antorité par l'Église, sur une matière qu'il regardait comme séculière. Un préjugé serabblable influa longtemps sur les résolutions des étals protestants. L'édit du roi qui ordonnait en France de se conformer désormais su calendrier grégorien, de comptre le 50 ectobre pour le 150 eclorer, et de trancher, en conséquence, dix jours de l'anuée, fut publié le 5 nuvembre 1582, garlendemain de la mort du président de Thou, et enregistré au pârlement sans opposition 1.

Aueune autre affaire importante ne semblait alors occuper Henri III; il sommeillait tandis que la guerre grondait de toutes parts autour de lui. La France pouvait en effet, alors, se dispenser de prendre intérêt on à la guerre aebarnée que se faisaient tonjours les Russes et les Polonais, on à l'invasion des Torcs en Hongrie; mais une guerre sur le Rhin aurait dù exciter plus vivement son attention : elle était exeitée par le changement de religion de Gebhard Trnehsess de Walburg, archevêque de Cologne, qui se déclara protestant, se maria, et résista assez longtemps aux efforts des catholiques pour le déposséder 1. Tontefois Henri ne crut point que de tels intérêts fussent dignes de le distraire on de ses processions de flagellants, quoiqu'elles fussent devenues l'objet des dédains du peuple et des mogneries de tons les prédicateurs. ou de l'attention sérieuse qu'il donnait à la toilette de ses mignons, des serviteurs de sa cour et des moines d'ordres divers, dont il aimait voir les babits autiques contraster avec la pompe brillante de ses favoris.

Un scul plaisir parut avoir assez d'attrait pour le distraire, et de se divotions, et de ses débancies : o foi terlui de faire de petites noisones à sa sœur Marguerite, reine de Navarre. Celle-ei avait quitté son mari dans les premiers mois de l'année 1589, et était revenue à Paris. Elle dit elle-même que co fut pour ne pas se trouver présente à Nêvare pendant les concles de M<sup>os</sup> de Fosseuse, maltresse du roi de Navarre <sup>3</sup>. La cour de celui-ei avait d'ailleurs perdu presque tout son écial, pet départ de ce grand nombre de genil-hommes huguenots qui s'étaient engagés à suivre Monsieur en Flantre. Marguerite n'était nuillement jolouse de son marit, qui c'ait alors, dit Sully, as plus ésabad de ses pas-

De Thou, L LXXVI, p. 218,

<sup>2</sup> Ibid., p. 226.

Mêm, de Marguerite, t LH, p. 370.

sions arec la comtesse de Guiche, Corisande d'Andooins '; mais avec son avidité pour les aventures, pour les intrigues d'amour et de politique, le séjour d'une petite ville de Gascopne lui était devenu insapportable, depuis le départ des cavaliers qui l'avaient animée. Son retur à Paris, oè elle fui bientit entouré de courissan, et où as abeutée et son amabilité excitaient des sentiments que Brantôme exprime avec taut de cialeur, fut d'abord pour elle ou tremps de vitres jouissances; amis bientôt il adviat, dit d'Aubigné, « que ext esprit impatient ne

- demeura guèro sans offenser lo roi son frère et ses miguons, et faire
- parti dans la cour avec ceux qui diffamoient ce prince 1... Là dessus
- · cette princesse reçut quelques affronts, desquels lo dernier fut que
- Saliers, capitaine des gardes, la fit démasquer à la porte de Saint Jacques, comme elle parioit de Paris pour s'en retourner en Gas-
- » cogue trouver le roi son mari, avec lequel pourtant ello étoit en très-
- » mauvais ménage. Le roi de Navarre, prenant avis de son conseil en
- · cetto affaire, trouva, par consentement de lous, qu'il devoit s'en
- ressentir, et pour cet effet, envoyer sommer le roi de lui faire une
   instice notable 3.

Pierre de l'Étoile, qui était alors à Paris, donne de plua grands détails sur les affronts faita à Margueritc, et fait mieux comprendre à quel point ils offensaient son mari. « Le lundi huitième jour d'août

- 1585, dit-il, la reino de Navarre, après avoir demouré en la cour
- · l'espace de dix huit mois, partit de Paris pour retrouver en Gascogne
- le roi de Navarre, son mari, par commandement du roi réitéré par
   plusieurs fois, lui disant que mieux et plus honnètement elle seroit
- » près de sou mari qu'en la cour de France, où elle ne servoit de rien.
- . De fait, parlaut ledit jour, elle s'en alla coucher à Palaiseau, où le
- · roi la sit suivre par soixante archers de sa garde, sous la conduite de

<sup>1</sup> Économ. royales, t. 1, e. 18, p. 332.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'après Busbec, elle fit arrêter un courrier du roi pour lire les lettres qu'il adressait au due de Joyeuse. Lettre 28, p. 250. Foyez aussi p 205.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> D'Aubigué, I. V, c. 3, p. 414.

Le baron de Busche, ambessedeur de Rodolphe II à Paris, arconse à son souvrain un enfronsainne plus outrepeante conver. Le Fra ai dit, ce présence de toute la cour, mille injures à us sour, la reiue de Navarre. Il paroit qu'il est ausse bien distincte des intérjues monoreures de cette princese, cur il lui a soume bien de informé de la misque su monoreure de cette princese, cur il lui a soume bien de ca faveur. La roi a fini sa querelle par lui ordonner de sortir de Paris, » Lettre 25, de 27 soit 1803, l'uter de Bauber, l. III, p. 311, Paris, 1763, ju-122.

- Larchant, qui la vint chercher jusque dans son lit, et prendre prisonnières la dame de Duras et la demoiselle de Béthune, qu'on accusoit
- nieres la dame de Duras et la demoiselle de Bethune, qu'on accusoit
   d'incontinence et d'avortements procurés <sup>1</sup>. Furent aussi arrêtés
- Lodon, gentilhomme de sa maison, son éeuyer, son secrétaire, son
- · médecin et autres, jusqu'an nombre de dix, et tous menés à Mon-
- targis, où le roi les interrogea lui-même sur les déportements de sa
- » sœur, même sur l'enfant qu'il étoit bruit qu'elle avoit eu depuis sa
- » venne en cour, de la façon duquel étoit soupçonné le jeune Chan-
- » vallon, qui, de fait, à cette oceasion, s'étoit absenté de la cour. Mais
- S. Mainté leurt des en décente de sacrit des en liberté
- Sa Majesté, n'ayant rien pu décourir, les remit tous en liberté, et
   licencia sa sœur pour continuer son voyage; et ne laissa pas d'écrire
- » au roi de Navarre comme toutes choses s'étoient passées. Du depnis,
- » le roi , ayant songé à la conséquence d'une telle affaire, écrivit de
- » nouvelles lettres au roi de Navarre, par lesquelles il le prioit de no
- · laisser, pour ce qu'il lui avoit mandé, de reprendre sa sœur; car il
- » avoit appris que tout ee qu'il lui avoit écrit étoit faux; à quoi le roi de
- Navarre no fit autrement réponse ; mais, s'arrêtant aux premiers avis
- Navarre ne fit autrement réponse; mais, s'arrêtant aux premiers avis
   que le roi lui avoit donnés, qu'il savoit certainement contenir vérité,
- » s'excusa fort honnétement à Sa Majesté, et cepeudant résolut de ne
- » pas reprendre sa femme <sup>2</sup>. »

Henri de Navarre so soncialt assez peu de sa femme, et supportait arec une singulière patience sa mauvaise conduite 3. Comme II lui convenit al sons d'être bean-frére du roi de France, il croyait plus pradent de fermer les yeux, mais il ne voulait pas que le public fût averti de ca qu'il désirit lai-même ne pas voir. Il ne voulait ni se brouilte avec le roi pour elle, ni pourtant supporter à son occasion des affronts qui lui feraient perdre son crédit dans sou parti, et l'incartade de Henri III contre as sour douna lien à des négociations délicates et prolongées eutre les deux rois. Le 5 août, Henri III lui avait écrit, pour lui dénoncer mesdames de Duras et Béthune. Par une première lettre, du 12 août 1385, lleuri de Navarre remercia très-humblement son beau-frère du souci qu'il prenaît de sa réputation, se remit à lui du soin d'éloigner ces deux dames, dont il avait appris la mavaise et seanda-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rosny parte de cette demoiselle de Béthune, sa cousine, qui gouvernait Marguerite; eile conta à Rosny les reproches mutuels qu'elle et le roi a'étaient faits depuis deux mois. Économ. rovales. t. 1, p. 533.

<sup>2</sup> L'Étoile, Journal de Henri III, p. 262-263.

Divorce satirique, p. 196, Edit. de Cologne, in-12, 1693.

leuse vie, et déclara son désir extrême de revoir sa femme, qui ne serait iamais assez tôt venue auprès de lui 1. Mais quand, peu de jonrs après, Henri de Navarre apprit l'affront qui avait été fait à sa semme ellemême, il envoya Duplessis Mornay apprès de Henri III, qui était alors à Lyon, avec une commission que celui-ci, après de longs propos, résuma enfin en ces termes : « Si la reine votre sœur, sa femme, a mérité · cet affront, le roi de Navarre vons en demande justice tout entière; » sinon, sire, il s'assure, pour l'intérêt même de votre maison, que

» vous lui ferez raison des auteurs d'une telle injure. « Henri III ne voulut jamais donner une réponse catégorique ; il déclara vouloir consulter auparavant sa mère et son frère, qu'il ne reverrait qu'à son retour de Bonrbon, où il allait prendre les bains 2.

Pendant que ectte affaire était en suspens, le roi de Navarre ne voulut point recevoir à sa cour Marguerite; le duc d'Anjou, toujours partial pour sa sœur, chargea Laverdin de les remettre bien ensemble; mais Henri de Navarre persista à attendre une réponse catégorique du roi . son bean-frère, avant de recevoir dans ses bras une femme que Henri III, comme il disait, avait toute barbouillée de boue 5. Cette réponse, qui était promise pour le mois d'octobre, n'était point arrivée dans le mois suivant, et cependant des sujets de bronillerie publique s'étaient joints à cette querelle de famille, moins par la volonté de Henri III que par l'insolence des gonverneurs de province, et par la baine acharnée des partis. Dès la fin de juin 1581, la ville de Périguenx, place de sureté cédée aux protestants, et occupée par une de leurs garnisons, avait été surprise par les gentilshommes catholiques du Périgord et traitée avec la plus excessive barbarie 4. En Languedoc. la ville de Foix avait été surprise, et le temple protestant brûlé par les catholiques ; un grand nombre de places avaient été prises et reprises. et toniours pillées par des capitaines de brigands, qui prétendaient combattre pour l'une ou pour l'autre religion 5. L'année d'après, Alais avait été surpris par le due de Joyeuse, avec grand carnage de cenx de la religion 6. Les bonrgeois de Mont-de-Marsan, vassaux du roi de

<sup>1</sup> Se lettre dans Duplessis Mornay, t. I. p. 513.

Négociation de M. Duplessis vers le roi Henri III, t. II, nº 67, p. 364-376.

<sup>8</sup> Réponse à Laverdin, Négociation de M. Du-lessis, t. II, nº 74, p. 390.

<sup>4</sup> De Thou. I. LXXIV, p. 138.

<sup>3</sup> Hist. de Lauguedoc, l. XL, p. 588.

<sup>6</sup> Duplessis, t. 11, p. 373.

Navarre, lui refussient tonte obéissener, lui défendaient l'entrée de leur vitue. Le provoquaient avec insolence. Ce fut sur ces entrefaites que M. de Bellièvre arriva à la cour de Nêraç, avec la réponse de Henri III; mais loin de satisfaire son besu-frère, il semblait vouloir le provoquer davaotage; il n'alléguait, pour justifier l'affront fait à la reine de Navarre, que la volonté du roit et sa toute-puissauce. Il d'emandait à son mari de la recevoir de bonne giàce; - Les rois, dissoit-il, sont sujets - à être t rompée, et les princesses les plus vertueusse us cont pas

- souvent exemptes de la calomnie. Vons savez ce qu'ou a dit de la
- » feue reine votre mère, et combien on en a mal parlé. Sur quoi,
- » le roi de Navarre se prit à rire, et en présence de toute la noblesse
- qui étoit là, dit à Bellièvre : Le roi, par toutes ses lettres, me fait
   beaucoup d'honneur; par les premières if m'appelle coeu, et par les
- dernières fils de p.... Je l'en remercie 1. «

(1384.) Mais cette saillie fut bientét auirie d'uneréponse plus digne. Heuri de Navarre, qui ne pourait obtenir justice ni de Bellièrre ni du maréchai de Maijunon, sur la possession de Mont-de-Marsan, yfi entrer ses gardes le 21 norembre, et s'empara de la ville sans excéts, pillages ni sang répoude. Il savait que le maréchai de Maijuno nissiait deutes parts avancer des troupes contre lui , et mettait des garnisons entheques Saint-Sever, Dan, Marmande et Condom. Il ecomprenait que le roi voulsit l'intimider pour le contraindre à reprendre sa femme <sup>9</sup>, et il ne refusa point d'unir cusemble les deux négociations. An mois de jasvier 1384, ; il envoya M. de Clervant à Heuri III, pour lui représenter qu'il voyait M. de Bellièrer et le maréchal de Matignon agir de concert pour lui faire reprendre sa femme, <sup>1</sup> un par paroles, l'autre par force : « Qu'il ne vouloit faire ce tort ni à la reine sa femme d'auri et ét reprise par telle voie qui ne lui pouvri être honzable, ni à été reprise par telle voie qui ne lui pouvri être honzable, ni à

- ete reprise par tene voie qui ne lui pouvoit etre nonorable, ni a
   soi-inême d'avoir fait par crainte ce qu'il devoit faire par amitié et
- » par raison. » Il ajontait : « Que, dans les propos de M. de Bellièvre,
- » il n'avoit tien trouvé de la satisfaction qui lui avoit été promise ;
- » qu'il s'étoit presque borné à dire que Sa Majesté étoit son roi, et que
- » son plaisir avoit été tel ; qu'il le prioit en somme de la recevoir et
- . de se contenter de croire qu'il ne s'étoit rien passé qui le dut offenser;
- ajoutant des mots sur toutes ces interprétations qu'il lui a plu allèguer,
- si durs, si eruds, si rigourenx, qn'il sembloit n'être pas venu pour

L'Étoile, Journal de Henri III, p. 263.
Lettre de Duplessis, à Michel de Montaigne, N° 70, 71, 72, p. 482.

· lui apporter un contentement tel qu'il avoit plu à Sa Majesté lui

promettre par tant de lettres, mais nu nouveau mécoutentement et
 nne menace... Toutefois, combattu d'un côté du respect qu'il devoit

· à sou honneur propre, et de l'autre de l'houveur qu'il a tonjonrs

» porté et désire porter aux commandements de Sa Majesté, il s'est

résolu de ployer même son houneur sous le respect de ces comman-

» dements, et a déclaré... qu'il étoit prêt de se transporter en sa

» maison de Nérac, et là voir et recevoir la reine sa femme, avec tout

» l'houneur qui se pouvoit désirer de lui... Seulement que les garnisous

» qu'on avoit fralchement mises autour de sa ville et maison de Nérac,

- de laquelle on connoît la faiblesse, finssent levées, tant pour y

séjourner avec plus de liberté et sûreté, que pour ôter occasion

» à ceux qui n'en avoient que trop, d'estimer qu'il reprît la reiue sa

. femme par une voie moins conveuable à l'amitié qui se doit voir

· entre eux, et à l'honnenr commun de l'un et de l'autre 1. »

La complication tonjours croissante des intérêts politiques empêcha cette négociation d'arriver pour lors à aucun terme. Heuri de Navarre se maintenait alors assez pauvrement sur les confins de la Guienne, dont la plus graude partie lui refusait l'obéissance qu'elle lui devait comme gouverueur de la province. Son revenu lui suffisait à peiue ponr entretenir les soldats et les aventuriers qui s'étaient attachés à ses drapeaux, après avoir dissipé leur fortune dans les guerres civiles : en même temps il ne savait point aussi renoncer à des plaisirs dispendieux, et réserver toutes ses ressources pour son parti. Heureusement les hommes austères, qu'un profond scutiment religieux faisait renoucer à toutes les chances de faveur et d'avancement à la cour, pour s'attacher à lui, conservaient sur lui du crédit, même au milieu de ses dissipations. Entre eux , Duplessis Mornay était le plus vertueux et le plus sage. Nons avous encore les avis qu'il donnait an roi de Navarre sur sa facon de vivre 2, et lo règlement du conseil que ce roi arrêta en conséquence le 1" janvier 1584. Heuri de Navarre, au milieu de circonstances difficiles, et malgré do fréquents égarements, prouvait à ses partisans qu'ils avaient trouvé en lui un homme adroit, souple, habile, joignant à la bravonre qui anime les soldats la prudence et les ménagements qui concilient les partis.

<sup>1</sup> Instruction à M. de Clervant du 18 janvier 1884. — Mémoires de Duplessis Mornay, t. II, § 86, p. 475.

<sup>2</sup> Œuvres de Duplessis, t. II, § 34, p. 189 ; et § 82, p. 466.

Le roi de Navarre était en paix avec les catholiques de France, mais il vovait fort bien que leur ressentiment ne s'éteignait pas, et qu'il serait appelé bientôt par eux à de nouveaux comhats. Il était en même temps ennemi déclaré de Philippe II, et deux fois, depuis la fin de la guerre des amoureux, il faillit être assassiné par ses émissaires. L'un de cenx qui lui dressèrent des embûches fut Gavaret, gentilhomme de Bordeaux, élevé dans la religion réformée, mais qui s'était secrètement converti, et qui avait annoncé ne vouloir rentrer publiquement dans l'église romaine qu'après avoir donné une telle prenve de son zèle qu'on ne pût plus douter de lui. Un cheval de grand prix lui avait été envoyé pour accomplir l'aventure dans laquelle il s'engageait. Sachant que le roi de Navarre se rendait à Gontaut avec trois écnyers seplement. il vint à sa rencontre. Mais Henri, qui le soupconnait, en le voyant approcher, se prit à louer l'allure de son cheval, et lui fit demander de le lui laisser essayer. Gavaret n'osa point refuser cette courtoisie, et dès que le prince fut en selle, il déchargea les pistolets qu'il tronva à l'arcon, puis rendit le cheval, en avertissant Gavaret de ne pas s'approcher de nouveau de lui. Le Gascon humilié voulut cependant offrir sux catholiques la preuve qu'il leur avait promise de la sincérité de sa conversion. Il invita dans un château dont il vensit d'hériter nu vieillard. son tuteur, qui l'avait élevé, un jeune homme, son ami le plus intime, et le plus agréable chanteur de la province, enfin, dix antres des plus notables personnages de Bordeaux, tous de la religion réformée. Au dessert, seize meurtriers se précipiterent dans la salle, et tuèrent sous ses venx ou lui amenèrent pour qu'il les thát lui-même le vicillard qui lui avait servi de père, et tous ses convives, à la réserve du chanteur : « Je veux t'entendre chanter encore, dit il à celui-ci, mais choisis ton air le plus triste. « Le jenne homme fut longtemps à se remettre de son trouble, et ne pouvait retrouver sa voix ; persuadé cependant que sa vie dépendait du plaisir qu'il donnerait à son hôte, il chanta de la manière la plus touchante. Quand il se tut, . C'est le moment, dit Gavaret, de finir cette tragédic; » et il frappa son ami de deux coups de poignard, l'un à la gorge, l'autre au cœur; après quoi il fit jeter tous les corps dans le fossé du château dont il venait de prendre possession. En même temps il se déclara catholique, jurant qu'il n'y aurait désormais personne qui pût donter qu'il y avait haîne à mort entre lni et les huguenots 1.

<sup>1</sup> D'Aubigné, l. V, c. 4, p. 417 et 418.

L'autre assassin était un capitaine Louro, Bopagnol de Pontarabie, qui vint à Nérae, et demanda une conférence an roi de Navarre. Il prétendait vouloir, contre bonne récompense, le mettre un possession de crite forteresse, ce qu'il disait ne pouvoir faire qu'en y faisant périr son frère et tous ses compaguons d'armes. L'atroeité du projet qu'il détaillait, la figure féroce et la taille gigantesque de Louro, inspirérent tant de défiance aux anis du roi de Navarre, qu'il se le laissérent jamais approcher assez pour qu'il pôt jouer des mains. Pendant ce temps ils requrent des informations plus positives sur ses projets; alors Louro fut arrêté, mis à la torture, et ensuite exécuté secrètement à Castel-Jalonx 1.

Mais sur ces entrefaites, le retour de Monsieur de Flandre, et la remarque faite par chaeun que sa santé était absolument détruite, et qu'il ne pouvait pas vivre longtemps, relevèrent l'importance du roi de Navarre, Les guerres civiles elles-mêmes, et la continuelle discussion des droits des Bonrbons, avaient accoutumé à regarder le Navarrois comme le premier successent de la couronne après les Valois. Les catholiques voyaient avec indignation cette perspective si rapprochée; ils sentaient la nécessité de renouveler et de resserrer entre eux le lien de la lique, et le due de Guise travailla avec un redoublement d'activité à s'assurer l'appui de Philippe II. Ce n'est pas que celni-ci, dans l'inquiétnde que lui donnaient les attaques du duc d'Anjou et de la reine mère, n'eût lui-même offert son alliance au roi de Navarre. Il lui avait envoyé D. Bernardin de Mendoza, pour lui proposer d'attaquer de nonveau Henri III. Il lui promettait 400,000 écus avant de prendre les armes, et une somme égale chaque année, tant que la guerre durerait. sous la seule condition qu'il ne fit point la paix sans l'assentiment de Philippe. Mais le roi de Navarre, au lieu d'entrer dans cette alliance dénaturée, envoya Rosny à la cour, pour donner avis à Henri III et à sa mère des offres qui lui étaient faites 3.

Celui des deux favoris du roi qui était le plus opposé aux Bonrbous, et qui avait embrassé les intérêts des Guise, Aune, duc de Joyeuse, n'était pas alors à Paris. Le roi lui avait donné cette charge d'amiral de France, que Coligny avait illustrée, et Joyeuse avait voulu étaler ses nouvelles grandeurs dans sa province. Il avait fait éonséeultiement

<sup>1</sup> D'Aubigné, I. V. c. 4. p. 419.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Econom. royales, t. 1, c. 18, p. 352. — D'Aubigné, l. V, c. 16, p. 457. — De Thou, l. LXXIX, p. 578. — Note de Duplessia, Ib.

deux voyages en Languedoc; il aurait voulu enlever le gouvernement de cette proviuec au maréchal de Montmorency; mais celui ci était bien décidé à ne pas s'en laisser dépouiller même par le roi, et il avait renouvelé son alliance avec les protestants. Le vicomte de Joyense, père de l'amiral, qui avait les plus grandes obligations à la maison de Montmoreney, et uni jusqu'alors avait gouverné le Lauguedoe, de concert avec le maréchal, se déclara dès lors ouvertement ennemi de celui-ci, et cette querelle de famille fut sur le point de précipiter l'explosion d'une guerre toujours près d'éclater entre les deux religions. L'amiral de Joyeuse se rendit cependant à Rome, pour eugager le pape à seconder son ambitiou. Non seulement il lui représenta le maréchal de Montmorcuey comme le plus dangereux des fauteurs des huguenots, il voulut persuader Grégoire XIII de s'adresser au roi, pour qu'il éloignat du comtat d'Avignon un grand seigneur qui favorisait l'hérèsie jusqu'aux portes de cette cité de l'Église. Le pontife témoigna au due de Joyeuse les plus grands égards, tant qu'il n'eut à considérer en lui que le jeune et beau favori d'un roi; mais il ne lui accorda point autant de crédit comme négociateur. Il était averti que Joyeuse avait demandé à son maître de lui céder à lui-même le comtat d'Avignon en souveraineté, sous prétexte qu'il n'était point aliéné, mais seulement engagé à l'Église, sous charge de réméré. Le roi l'avait promis, pour le eas où il pourrait aussi rentrer en possession du gouvernement de Lauguedoc, Grégoire XIII répondit vivement à Jovense qu'il était convaineu que Moutmorency était un loyal serviteur de Dieu et de son roi : aussi n'oublierait-il jamais les services que l'Église avait recu de lui. Bientôt Joyeusc, humilié, repartit pour la France; à son rctour, il engagea le roi à le nommer gouverneur de Normandie, et à racheter pour lui les divers gouvernements particuliers entre lesquels cetto province était alors divisée 1.

Daus les mois de novembre et de décembre 1585, le roi assembla à Saint-Germain les priuces et les grands du royaume, les conseils à Saint de quelques députés choisis de la cour du parlement; c'était une assemblée des notables, ou une image sans vie des états généraux. Des commissaires, précédemment envoyée par le roi dans toutes les provinces, rendirent compte aux notables des abus qui les avaient frappés, des réformes dans la justice, l'édaministration et les finances qui leur

<sup>&#</sup>x27; Hist. gén. de Languedoe, l. XL, p. 390 et suiv. - De Thou, l. LXXVIII, p. 299.

paraisaient convenables. Le roi de Navare avait été invité à se rondre à cette assemblée; mais il n'avait pas cru devoir se remettre entre les mains de ses ennemis. Il avait seulement fait dresser un cabiler d'instructious coutenant toutes les plaiutes des églises, toutes les violations au deraires traites, tous les griefs dont le roi de Navarre demandait le redressement avant de so reudre lui-mème à la cour ¹. Ce fut la seule opération de l'assemblée de Saint-Germain qui ent quelque résultat; les négociations commencées à cette époque se prolongèrent pendant la moitié de l'aumé 1384. Quant aux notables, ils avaient le sentiment que le gouvernement qui les consultait a avait plass in volouté ni pensée dirigeante; que s'il rendait des ordonnances, il n'aurait pas la vigueur de les faire exécuter: ils n'agirent donc qu'aver mollesse, et liss s'épartèrent sans avoir l'aissé aucune trace de leur existence. ².

Monsieur avait débarqué à Galais, à son retour de Flandre, le 28 juiu 1985; il s'était ensoite porté sur la frontière du Cambraisia, où il avait obercile à rassembler de nouveau des troupes 3. Il avait député de là aux états tenus à Middelburg, pour dédairer qu'il ne reuouçait point à son titre do doe de Brabant, et à ses droits, pour rappeler ses prétendus services et en promettre de plus importants encore, assurant que son frère était sur le point de le nommer l'ieutenant général du royaume, et de déclarer la gurrer à l'Espage, pourra que les saits ajoutasseut à leur traité avec lui la stipulation qu'au cas où il viendrait à mourir sans enfants, la souveraineté des Pays-Bas serait dévolue comme héritage à la couronne de France.

Le prince d'Orange, qui voyait avec effroi sa patrie sana alliés, était disposé à entre de nouveau en aégociations avec lui. Mais l'indiguation des Hollandais était trop grande, et les états aimèrent mieux s'adresser au prince Gasimir, auquel ils offirient des subsides considérables pour l'engager à leur amener une nouvelle armée allemande .

La défiauce des catholiques des Pays-Bas fit échouer aussi cette un gociatiou. Les Johouises carte les deux religions, les intrigues de la noblesso wallonne, la turbulence de la bourgeoisie de Gand, augmentaient les dangers des Provinces-Unies; on vit leurs affaires déchoir repidement a commencement de l'aunée 1884. Ypres, assiégé depuis

<sup>&#</sup>x27; Mémoire et cahier général dans Duplessis Morney, [] 62 et 63, p. 317 et 320.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Thou, l. LXXVIII, p. 304. - Busbec, lettres 28, p. 233.

<sup>1</sup> Ibid., t. LXXVII, p. 386.

<sup>1</sup> Ibid , l. LXXVIII, p. 32t.

le mois de septembre par le prince de Parme, fut obligée de capituler le 12 avril. Bruges et le Franc furent livrés aux Espagnols le 25 mai. par suite des trahisons du prince de Chimai, gouverneur général de Flandre. Gand était bloqué, et les états effravés envoyèrent une nouvelle députation à Mousienr, qui depuis le commencement de l'hiver s'était retiré à Château-Thierry, lui offrant de se soumettre à lui, à peu près ana conditions qu'il avait récemment proposées 1.

Au mois de février. Monsieur était venu passer dix jours à la conr: il y avait été bien reçn par sa mère et par son frère. Jusqu'alors ve dernier avait prétendu ne point lui pardonner ses entreprises sur les Pays Bas ; mais il semblait enfin tenté par l'espérance de les réunir à sa couronne. Il voulut que la réception qu'il fit à Monsienr annoncât à tous lenr pleine réconciliation, et il lui promit d'amples secours, si les propositions faites par lui l'anuée précédente aux états étaient acceptées 2. Mais on ne pouvait attendre de ces deux princes rien de sérieux. rien de conséquent, ni dans leurs résolutions ni dans leur conduite. Monsienr était arrivé à Paris le 11 février ; le 14, « jour de carême-

- » prenant, ils allèrent de compagnie, suivis de leurs mignons et fa-
- » voris, par les rues de Paris, à cheval et en masque; déguisés en » marchands, prêtres, avocats, et en toute sorte d'états, courant à
- » bride avalée, renversant les uns, battant les autres à coups de bà-
- » tons et de perches, singuliérement ceux qu'ils rencontroient masqués
- · comme eux, pour ce que le roi seul vouloit avoir ce jour privilége
- a d'aller par les rues en masque. Puis passèrent à la foire de Saint-
- . Germain, prorogée jusqu'à ce jour, eù ils firent mille insolences, et . tonte la nuit coururent, jusqu'au lendemain dix heures, par toutes
- » les bonnes compagnies qu'ils surent être à Paris 3. » Le lendemain
- commencèrent les processions des flagellants, où les deux frères assistèrent, converts de l'habit de pénitent. Avant la fin de la semaine, Monsieur retourna à Château-Thierry, et le 14 mars, la reine partit en diligence pour aller l'y trouver , car elle venait d'apprendre qu'il était grievement malade d'un flux de sang conlant par la bouche et le nez, dont il ne se remit plus.

A cette même époque, les derniers jours de carnaval, Duplessis Mornay était arrivé à la conr, chargé de mener à leur fin les négocia-

<sup>1</sup> De Thou, I. LXXIX, p. 374. 2 Ibid., p. 378-

L'Étoile, Journal. de Henri III, p. 272.

tions du roi de Navarre, et en même temps de révéler au roi un complot du due de Savoie, pour s'emparer du Dauphiné et de la Provence. C'était une partie du grand projet de la ligue; ce duc agissait de concert avec Philippe II et les Guise; la plupart des catholiques avaient donné les mains à son entreprise. Le roi d'Espagne voulait se venger de l'appui donné à tons ses ennemis; au moment où il déclarerait la guerre, le due de Guise devait lui ouvrir la Bourgogne ; l'Orléanais et la Picardie prendraient les armes pour la ligue, et le duc de Savoie s'avancerait des Alpes jusqu'au Rhône. Les religionnaires du Danphiné avaient découvert les menées de leurs adversaires avec le due de Savoie, et en avaient rendu compte au roi de Navarre. Duplessis eut beaucoup de peine à obtenir audience du roi, au milieu des fêtes des jonrs gras, et peudant que Monsieur était auprès de lui. Cependant ses révélations firent une impression d'autant plus profonde et sur Ini et sur la reine mère, que beauconp d'indices des mêmes complots étaient déjà venns à leur connaissance, mais sans qu'ils pussent en comprendre la liaison 1.

Leurs soupcons portaient surtout sur Montmoreney, qui en effet, ue songeaut qu'à conserver son gouvernement, s'était alors rapproché des Guise et de la ligue; mais, quoique le roi de Navarre se défid de lui, il travaillait à le mettre mienx dans l'esprit du roi, ne fût ce que pour éviter que celui-ci envoytt des troupes en Languedoc et jetât l'alarme parmi les religionaires 9.

Bientôt cependant Duplessis avertit le roi de Navarre que, d'après l'avis des médeeius, Monsienr, indépendamment d'une veine ouverte près du foie, était atteint d'une phthisie qui ne pouvait pas lui laisser plus de deux mois de vie \*. Henri III avait des lors déclaré publique ment qu'il reconnaissist le roi de Navarre pour son seul et unique héritier, et Duplessis terminait sa lettre, que signèrent aussi Clervant et Chassineourt, ses deux collègnes dans l'ambassade, en lui disant : - Pardonnez encore un moi à vos fidéles servitures, sire; ces amours

si découvertes, et auxquelles vous donnez tant de soins, ne semblent

plus de saison. Il est temps, sire, que vous fassiez l'amour à toute la chrétienté, et particulièrement à la France, que par tous vos

Lettre de Duplessis au roi de Navarre, 20 février 1384, § 91, p. 522.
 Ibid., du 9 mars, § 92, p. 536; et Mémoire du 18 mars, pour tranquilliser

les protestants, § 93, p. 557.

5 Ibid., du 14 avril, § 94, p. 574.

<sup>1010., 00 17 81111, 3 04,</sup> p. 014.

- monvements vous vous rendiez agréable à ses yeux. Et croyez, sire,
   que vous n'y anrez pas employé beanconp de mois, vu ce que nous
- que vons n'y anrez pas employe beanconp de mois, vu ce que nou
- lisons en son visage, que vous en gagnez la bonne grâce, et n'en
   recueillez les favenrs honnètes et légitimes qui se peuvent, pour en
  - recuentez les tavents nonnetes et legitimes qui se peuvent, pour en
     jouir à votre aise et contentement, quand Dieu, le droit et l'ordre
  - your a votre alse et contentement, quand Dieu, le droit et l'ord
     vous y appelleront \( \begin{align\*} \cdot \cdo

A la fin de mai, la reine mère retonrna à Château Thierry voir son fils, et elle en revint le 1" de juin, le laissant sans espérance. Il mourut le dimanche 10 juin, vers midi, « d'uu flux de sang accom-

- » pagné de sièvre lente, qui l'avoit petit à petit atténué, dit l'Étoile,
- » et rendu tout sec et étique. Il disoit que depuis qu'il avoit été voir
- » le roi, à carème prenant, il n'avoit pas porté de santé, et que cette
- » vne, avec la bonne chère qu'on lui avoit faite à Paris, lui coutoit
- bien cher \* Par sa mort, les duchés d'Alençon et Château-Thierry, d'Anjou, de Touraine et de Berri, les comité du Perche, Gisors, Mentes et Menlan, les terres et seigneuries de Châtillon-sur-Marne, Épernay et Vernon, dont le revenu pouvait monter à 400,000 écns, furent réanis à la couronne. Monsieur laissait cependant pour 500,000 écns de dettex, qu'il pria le roi de payer, tandis qu'il luifgan non ses titres sur les Pays-Bas et sur Cambral. Pour éviter de se brouillet davantage avec l'Espagne, Henri III céda cette derairer ville à samére, qui la garda, dit-elle, ca grantaite de se vâroits sur le Portogal. Monsieur, à sa mort, était âgé de trente aus ; il n'avait jamais été marié et n'avait lamais et de Gnafta tatter! \* . J'Enses anonée en ce lien, dit
- et n'avait jamais eu d'enlant naturel ". « J'ensse apposé en ce lien, dit » d'Aubigné, un tableau publié de ce temps, pour montrer la haine
- · qu'il avoit acquise ; mais j'ai eu crainte qu'on m'eût pris pour certi-
- · ficateur des énormités. Bien pouvons nons dire que, hormis les
- compagnons ou serfs de ses plaisirs, il mouroit ayant acquis autant
   d'ennemis qu'il y avoit de gens qui le connessent \*. .

Lettre de Duplessis, nº 94, p. 578.

Journal de Henri III, p. 275. - Busbec, lett. 37, p. 266.

<sup>5</sup> De Thou, I. LXXIX, p. 379. - Journal de Henri III, p. 278.

<sup>4</sup> D'Aubigné, l. V, c. 4, p. 423.

## CHAPITRE XXVII.

Changement de principes des deux factions: les huegenots se font royalistes, et les ligueurs républicains. Le cardinal de Bourbon mis à la tête de la tigur. Articles de Nemours. Révocation des édits de tolérance. Excommunication du roi de Navarre. 1884-1883.

Ouclque méprisable qu'eût été François, duc d'Alencon et d'Anjou; quelque incapable qu'il se fût montré de servir ses amis, de nuire à ses ennemis, sa mort changea en France la situation des partis et de leurs ches; elle leur donna des intérêts différents; elle les engagea même à professer des principes opposés à ceux qu'ils avaient soutenus jusqu'alors. On ne pouvait plus douter désormais que la famille des Valois ne fût près de s'éteindre. Après le roi qui portait alors la couronne, qu'on vovait valétudinaire : qui, selon les uns, mourrait de phthisie avant la fin de l'année ; selon les autres, deviendrait fou même avant ce terme 1, se présentait en première ligne, comme son héritier présomptif, le roi de Navarre, chef des huguenots, doublement odieux aux catholiques, qui le nommaient relaps, parce qu'il avait, disaient-ils, été converti par la Saint-Barthélemy, et qu'il était retombé dans l'erreur. Les réformés, sur lesquels il s'appuyait, avaient vu leur puissance fort réduite depuis le commencement des guerres civiles : décimés par la persécution et le martyre, abandonnés par tous les hommes timides, comme par tous ceux qui voulaient parvenir, au lieu du tiers de la population, ils n'en formaient plus que le dixième ; et en même temps, au lien d'exciter la pitié du peuple, comme au temps des persécutions de Henri II, ils étaient devenns l'objet d'une baine forcenée, soit en raison du mal qu'ils avaient fait pendant vingt-cinq ans de guerre civile, soit, plus encore, en raison du mal qu'on lenr avait fait à eux-mêmes.

<sup>1</sup> Lettre du baron de Busbec, t. III. 1. XX, p. 186. - Mém. de Nevers, t. I. p. 165.

Tons cenx qui étaient attachés de cœnr à la religion catholique. tons ceux qui regardaient l'hérésie comme devant entraîner la perte des âmes de ses sectateurs, et la ruine du royanme qui l'embrassait, ne ponvaient se sonmettre à la chance de voir monter sur le trône nn souverain bérétique. Les publicistes qui ont rattaché à des principes de bien public la loi de l'hérédité de la couronne, ont considéré un roi comme le représentant immuable des intérêts d'une nation ; ils ont prétendu qu'il existait nne union intime et inaltérable entre l'avantage bien entendu du peuple et celui du prince, une communauté d'honneurs, d'opinions et de préjugés, et que l'affection qui les lie adoucissait le commandement et facilitait l'obéissance. Sans nous rendre garants de la vérité de ces principes, nous remarquerons du moins qu'ils ne trouvent d'application que dans les limites assez étroites de la famille royale. Un roi peut croire sa prospérité et sa gloire identiques avec celles de son penple ; ses fils, par l'attente de régner un jonr, peuvent confondre anssi leurs intérêts avec ceux de la nation qu'ils seront anpelés à gonverner ; ils penvent se croire, et se disent, en effet, fils du pays, fils dn peuple, comme ils sont fils de la maison; mais plus ils sont éloignés du trône, plus cette liaison d'affection et d'intérêts disparalt ; et lorsque, comme il arrivait alors pour les Bourbons, il y avait trois cents ans que la branche collatérale qui prétendait à l'hérédité s'était séparée du tronc royal, lorsqu'ello avait en, pendant ce long espace de temps, des intérêts non-senlement séparés, mais opposés à ceux de la France: lorsqu'après avoir gouverné longtemps des États, on feudataires, comme le duché de Bourbon, on indépendants, comme le Béarn, elle arrivait enfin à porter la couronne étrangère de Navarre, il n'était plus possible de voir dans le chef de cette branche le représentant héréditaire de la France, le prince nécessairement pénétré de tous les intérêts, de tons les sentiments et de l'honneur français. On ne ponvait pas mienx, dans ce cas, considérer l'hérédité comme la garantie d'une transmission non contestée du ponvoir. Plus une branche collatérale s'éloigne de sa sonche, plus les prétentions rivales se multiplient. En effet, la guerre qui allait éclater devait être une guerre de succession.

L'intérêt national devrait donc faire déclarer éteints les droits des collatéranx à la couronne après la troisième, on tout au plus après la quatrième génération; il devrait faire considérer l'acceptation d'une royauté étrangère comme une renonciation; mais à plus forte raison il devrait faire prononcer que la différence de religion entre l'héritier présomptifet le peuple est un obstacle insurmontable, quanul il s'agit de succedér au pouroir souverain; à moins toutefois qu'aneun culte n'étant reconnu comme religion de l'État, on vit prévaloir dans toutes les sectes un tel respect pour les persuasions intimes de chaeun, que tous également redoutassent comme un sacrilège de se placer entre la créature et la divinité. L'histoire de l'Europe moderne, l'histoire de l'univers entier, démontrerla vece quelle facilité, avec quelle rapidité une cour fait des posélytes, toutes les fois qu'elle y met de l'adresse et de la persistance; et ceppadant qui osserti dire que la foi d'un peuple doire être sommise aux chances héréditaires de le conscience d'un roi?

Ces interêts et ces droits de la nation, en opposition avec les prétequisions des princes du sang 1994, d'étient, il est vais, nulle part définis dans une loi française : on ne pouvait alléquer à leur égard aucenne coutome, car depois le commencement de la morachie, on a rivait pas vau nes cal exemple de l'appel d'une branche à beancoup près si éloignée; on n'en avait va aucen dans aucune autre monarchie; al théorio du pouvoir comme résultant de l'intérêt des nations n'avait pas même été encore l'objet de méditations philosophiques; tontefois l'intérêt public était mieux entiqu'il n'étui médité ou défini; les affections et les répuganners se mesuralent d'après les dangers on les espérances de chacon, et le droit des Bourbons, ou le droit du peuple catholique était apprésé, onn d'après les lois qu'on a'avait jamais songé à proclamer, mais d'après ce que chaque parti jugesti être l'intérêt de la France.

Cependant un changement bizarre s'était opéré dans la position relative des denx opinions religitoses. An commencement de la prédication de la réforme, le parti de l'examen et de l'indépendance en matière de foi était aussi, comme on derait s'y attendre, le parti de la liberté politique. Des opinions trés-bardies et presque répoblicaines, sur les bornes de l'autorité royale, sur les droits de la nation, sur la participation des divers ordres à la souveraineté, avaient été développées dans plusieurs écrits du parti réformé. D'une part, elles étaient parfaitement conformes aux opinions religieuses à l'aide desquelles les réformateurs avaient ébraulé l'ancienne église et opposé la raison et l'intèret de tous les fidéles à l'autorité de leurs chefs; d'autre part, ces opinions étaient étroitement liées à l'intérêt des huguenoits, cri d'avaient besoin d'élever de bornes à l'autorité royale, pour se dispenser enx-mêmes de lui obéir; ils avaient besoin d'opposer les droits des états généraux d'Orléans et de Pontoise, qui avaient penché si ouvertement pour cux, à l'autorité du roi et à la jurisprudence du parlement qui les proscrivait et les envoyait au supplice. Enfin les habitudes des réformés étaient plus libérales encore que leurs principes. L'organisation des églises avec leurs consistoires, leurs colloques, leurs synodes provinciaux et nationanx, était toute représentative et républicaine 1, Chaque église avait son consistoire, composé de ministres, d'anciens et de diacres, vrais représentants d'une antorité populaire dans la paroisse; tous les trois mois se rassemblaient des colloques composés de quatre à six églises, qui chacane y envoyait nn ministre et nn ancien; toutes les années un synode provincial était assemblé, il était composé d'un ministre et d'un ancien député par chaque église : tous les denx ans enfin, un synode national devait se réunir, et se composer de deux ou trois ministres et d'autant d'anciens de chaque synode provincial. Les huguenots avaieut divisé la France, sous le rapport de la religion, en seize provinces, savoir: l'Ile-de-France, la Bonrgogne, la Normandie, la Bretagne, l'Anjou, le Berri, le Poitou, la Saintonge, la ville de la Rochelle, la basse Guienne, le baut Languedoc uni à la haute Guienne, les Cévennes, le Vivarais, le Dauphiné, la Provence, enfin le Béarn, qui ne faisait pas proprement partiedn royaume. Cette division, fondée non sur l'étendue des provinces, mais sur le nombre d'églises qu'elles contenzient, était également observée dans les assemblées politiques des huguenots qui se composaient des trois ordres. Ainsi le parti réformé, gouverné par des assemblées populaires, accoutumé aux délibérations, et soumis à l'influence de l'opinion publique, était des lors organisé en république presque aussi complétement que les Provinces-Unies.

Mais la perspective prochaine de monter sur le trône de France avait développé dans le roi de Navarre et dans ceux qui s'attachaient à sa personne plutôt qu'à leur religion, des principes politiques fort opposés à cenx de leur parti. Pour assurer sa succession, il lui importait d'établir le droit illimité, indestructible du sang royal, en opposition à toute loi, à toute coudition, à tout intérêt populaire; il faliait que la France reconnût qu'un monarque étranger, même en guerre avec la patrie, même proserit on condamné pour rébellion, même excommunié comme hérétique et relaps, conservait son droit entier à la couronne,

<sup>&#</sup>x27; Card. Bentivoglio, Relazione degli Ugnotti di Francia. Opere, p. 93.

s'il était le plus proche par le sang. En même temps, il lui convenait d'ébranler la confiance dans les états généranx, et de lenr disputer tonte part à la sonveraineté, car les états de Blois s'étaient prononcés contre la réforme; ils avaient demandé au roi de réduire tont son royaume à la seule religion catholique, et il était facile de prévoir que si on les consultait de nouveau, ils déclareraient qu'un hérétique ne pouvait hériter de la couronne; anssi, dans les écrits publiés pour le roit de Navarre, commençait-on à dire « que tonte égalité dans la mo-» narchie en derègle et démet les accords, que les immodérés accrois-

- » sements des grands l'ébranlent jusqu'en ses fondements; que s'il étoit
- » loisible à un peuple de n'endurer la domination d'un prince héré-tique, il lui seroit loisible anssi de procéder à nouvelle élection de celui
- · qui seroit trouvé plus digne et agréable t. »

Tandis que Henri de Navarre commençait à professer les doctrines du pouvoir absolu. Henri de Guise faisait adopter à la ligue celles de la liberté et de l'intérêt des peuples. Le désordre scandaleux des finances publiques préparait l'opinion à les admettre; le roi, ne songeant qu'à faire de l'argent à tout prix pour subvenir à ses prodigalités, n'avait pas publié moins de soixante-six édits bursaux, qui causaient des vexations intolérables. La clament publique le contraignit à les sapprimer tons, le 20 novembre 1584 2. Le duc de Guise réclamait, au nom de l'honneur national, an nom des mœnrs, au nom de l'ordre, au nom de la richesse publique, contre le honteux gouvernement de Henri III, qui prodiguait à ses mignons toutes les dignités, tons les commandements, tont le produit des finances de la France ; il ne voulait pas qu'une nation pût être transmise, comme une chose inanimée, à l'ennemi de sa foi et de ses institutions ; il montrait la noblesse humilée. le peuple miné, le désordre introduit dans toutes les parties de l'administration, parce qu'nn pouvoir absolu avait été nsurpé par le prince le plus méprisable qui cut encore régné sur la France; enfin il n'épargnait pas à ce prince ou à ses mignons, ou les sarcasmes sanglants, ou l'expression de ce dédain et de cette répugnance qu'il crovait dus à ses infamies 3.

Si le due de Guise, écoutant plus encore ses affections que sa politique, se plaisait à humilier Henri de Valois et ses favoris, et s'il pro-

<sup>1</sup> Le Véritable, sur la sainte ligue, aux Mcm. de la ligue, t. 1, p. 107-110.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'Étoile, Journal de Henri III, p. 283.

<sup>5</sup> D'Aubigné, 1. V, c. 5, p. 424.

voquati ainsi leur haine, Henri de Navarre était plus habile; il savait bien que le roi son beau-frère le haïssait, qu'il haïssait sa religion, qu'il haïssait tout son parti !. Il savait que les favoris du roi partageraient sa basse superstition, et qu'ils redoutaient la réforme et la sévérité des meurs des luguenots; crependant le roi de Navarre rechentic l'amitié des mignous; il s'efforçait surtout de se lier intimement avec le duc d'Épernon, celui qui avait alors le plus de crédit sur le roi; il se faissit un tire de l'amitié de Henri III, son beau-frère, de l'assentiment qu'il avait douné à ses droits en le reconnaissant pour l'héritier présomptif du trône; il impossit silence aux diffamations dirigées contre lui, et il ne laissait éclater aueune plainte.

Le roi de Navarre n'avait aucune opinion forte, aucune persuasion consciencieuse ; mais il unissait à un amour ardent du plaisir beaucoup d'ambition et beaucoup d'adresse et de souplesse dans l'esprit. Il n'avait probablement pas eu uue grande violence à se faire pour adopter les principes de la monarchie purc, de préférence à ceux des gouvernements libres qui dominaient dans son parti. Mais ce parti, dont il était le chef et non le maître, n'était point disposé à le suivre dans les sentiers tortueux de la politique. La plupart des réformés, sentaut leur faiblesse et leur condition précaire, consentaient bien à faire à leurs croyances religieuses le sacrifice d'une portion de lenrs droits comme citovens : ils voulaient bien, pour assurer la couronne à leur chef, se départir de ce qu'ils croyaient les justes privilèges du peuple ; toutefois ils ne purent se conformer à lui jusqu'au bout dans son changement de principes; et c'est ainsi qu'on vit dans toute la suite de sa carrière ceux qui s'étaient le plus distingués dans les rangs des protestants se détacher successivement de Henri de Navarre, à mesure qu'ils s'apercevaient que leur maltre, après le sacrifice de leur liberté politique, demandait encore celui de leur liberté religieuse.

Theodore Agrippa d'Aubigné, gentilionume de Saintonge, écoyer du roi de Nararre, qu'il savai side à évelupper de Paris en 1876 et le premier à se détacher du prince, qu'il offensa souvent par son indépendance. D'Aubigné avait reçu une de ces fortes éducations soulatiques qui distinguaient alors les protestants; il connaissait bien tous les classiques grees et latins; il faisait des vers français et latins; son sible en prosé était piquant et souvent denergique; exercé à la contro-

Lettre 47 du baron de Busbec à l'empereur Rodolphe II, t. III, p. 315.

196 MISTOIRE verse, il était zélé protestant, et prêt à tout hasarder pour sa religion ; ce qui ue l'empêchait ui de risquer saus cesse sa vie dans des duels on dans des entreprises militaires d'une moralité fort doutense, ni d'employer souvent le langage le plus cynique pour peiudre les vices des conrs qu'il avait conques. Heuri de Navarre, qui supportait impatiemment eu lui nn ceuseur aussi austère, prit à tâche de faire croire que d'Aubigné le servait clandestinement dans ses amours. . Comme c'étoit, · dit celui-ci (et nous n'en avous d'autre garant que son témoignage), · le plus rusé et le plus madré prince qu'il y eût au moude, il n'y eut » sorte de malice qu'il ne mlt en usage pour me forcer, en me suscitaut · de mauvaises affaires, à devenir son confident : jusque-là qu'il se mit » à me retrancher de mes appointements, et à preudre plaisir à gâter · mes habits pour me mettre eu dépense, afin que la uécessité me reudit » plus complaisant 1... Incontineut après mou retour de Languedoc, · dit-il plus loiu, mon maltre à qui j'avois eu l'imprudence ou plutôt » l'audace de dire qu'il y avoit des traîtres parmi nous, et qu'il les » connoissoit très-bien, forma la résolution de me faire poignarder et » jeter ensuite dans la rivière, pour eu ôter la counoissance ; ce qu'ayant » appris, je le fus trouver, et lui tins ce langage en bonne compaguie : . Quoi , sire, vous avez pu peuser à la mort d'un serviteur que Dieu » a choisi pour être l'instrument de la conservation de votre vie, ser-· vice que je ue vous reproche point, nou plus que toutes les blessures » que j'ai reçues pour votre querelle ; mais bien de vous avoir servi · fidèlement et avec zèle, sans que vous avez pu faire de moi un flatteur et un maquerean ! Dieu vous veuille pardonner ma mort prochaine ; » vons pouvez connoître au discours que je vous tieus le peu de cas » que je fais de ma vie. - Un tel discours, trop libre, pour ne pas · dire impudent, offeusa si grièvement le roi de Navarre, qu'après » m'avoir fait plusieurs reparties très-aigres, il se leva de table, ontré » de dépit et de colère contre moi 2, » D'Aubigné , après s'être tenu quelque temps éloigué du roi de Navarre, se rattacha cependant à lui, et continua à le servir jusqu'à sa mort; mais en même temps, il se montra toujours chaudemeut attaché aux droits de la uoblesse et aux

libertés de la uation. Sous le règue de Louis XIII, il se plaça plus ouvertement encore à la tête de l'opposition, ou des champions de la 1 Mém. de la Vie de Th. Agr. d'Aubigné, écrits par lui-même, p. 38. Amsterdam, 1731, in-12.

<sup>2</sup> Ce dut être en 1577, Vie d'Aubigné, p. 62.

liberté civile et religiense contre l'antorité royale, jnsqu'au 1" septembre 1620, qu'il se réfugia à Genève.

Le prince de Condé, qui était jaloux de son cousin, et qui avait plus de bonne soi mais moins de talent que lui, mauisestait aussi clairement son humeur, lorsqu'il lui voyait sacrifier les droits des princes et ceux de la noblesse, à ses prétentions royales. Avant même l'époque de la mort du duc d'Anjon, le roi de Navarre et Condé étaient tout à fait en froid l'un avec l'antre, et le parti ne tarda pas à en ressentir de graves inconvénients. Duplessis Mornay, Turenne et Augustin de Constant étaient alors parmi les plus zélés serviteurs du Navarrois. Ils ne se rebntérent point en lui voyant sacrifier les libertés qui leur étaient chères, à la prérogative royale, parce que, dans l'état de faiblesse et d'épuisement où leur parti était réduit, ils sentaient on'ils ne devaient négliger aucune chance de salut. Les uns après les autres, toutefois, encoururent la disgrâce de Henri IV depuis qu'il eut changé de religion, parce qu'ils n'oublièrent jamais cette canse sacrée à laquelle ils avaient fait tant de sacrifices, tandis que leur maître sacrifia cette canse ellemême à sa propre grandeur.

Bien pen après la mort du duc d'Anjou. Henri III envoya le duc d'Épernon, son favori, vers le roi de Navarre, pour faire un nouvel effort auprès de lui et l'engager à changer de religion. Épernon, ponr ne pas alarmer les catholiques, annonça senlement qu'il voulait aller faire nne visite à sa mère, résidant à Caumont, an diocèse de Lombez : il se joiguit aussi à Bellièvre, que le roi envoyait pour rétablir la paix en Laugnedoc, dont le due de Montmoreney et le maréchal de Joyeuse se disputaient par les armes bien moins le gouvernement que la souveraineté 1. D'Épernon, qui était sans cesse en butte aux attaques des Guise et de la ligue, désirait ardemment unir le roi au roi de Navarre, pour résister ensemble à ses ennemis. Le roi de Navarre était vivement tenté : le choix d'une religion n'était pour lui une affaire ni de cœur ni de conscience, mais de politique. Ses conseillers protestants et, à lenr tête, Duplessis Mornay et d'Aubigné, repoussaient avec effroi l'idée d'une apostasie; les catholiques étaient plus divisés; le roi de Navarre avait mis tous ses soins, toute sa coquetterie à s'en attacher un grand nombre, et déjà ou remarquait à sa conr que c'était à eux qu'il réservait toutes ses faveurs. Salignac et Rounelaure étaient ceux qui le

<sup>1</sup> Hist. gén. de Languedoc, t. V, l. XL, p. 396.

prossaient le plus d'accepter les offres de la cour : d'autre part, son

chancelier Arnaud du Ferrier, qui faisait profession du catholicisme, quoiqu'il penchât pour la réforme, et qui s'était attaché à lui, à son retour de l'ambassade de Venise, chercha à lui faire voir que le moment n'était pas encore venu 1.

Par sa conversion, le roi de Navarre se scrait trouvé, il est vrai, héritier reconnu de la couronne ; mais Henri III n'avait que trente-trois ans, et Henri de Navarre en avait trente et un ; on prétendait que Miron, médecin de Heuri III, avait dit à sa mère et au due de Guise « que le roi ne nouvoit plus durer un an sans être fou tout à fait \*. »

Ce pronostie, qui an reste fut démenti par l'événement, augmentait l'incertitude. Henri III. fou pouvait vivre autant que l'avait fait Charles VI; et, dans la longue anarchie qu'on ponvait prévoir, il convenait au roi de Navarre de demeurer chef d'un parti belliqueux et maître d'une grande province. D'autre part, le baron de Busbec écrivait, dès le 25 juin 1585, à Rodolphe dont il était ambassadeur : « La dévotion du roi augmente de plus en plus; tont le monde est

- · étouné de l'excès de sa ferveur, et beaucoup croient qu'il ira si loin
- · qu'il regardera sa couronne comme une de ces sortes de vanités dont
- . on ne peut se défaire trop tôt, et qu'il l'échangera pour un froc. La » reine mère paroît peu satisfaite de cette grande édification ; on m'a
- » assuré qu'elle avoit fait à ce sajet de très-vives réprimandes à un
- · certain Edmond, iésnite qui conduit ce prince dans tontes ses non-
- » velles pratiques de piété. Cette princesse sent que c'est une conver-» sion mal entendue, nuisque, pour dire des patenôtres, il néglige
- » ses devoirs les plus essentiels.... On dit qu'il ira prendre les eaux de
- » Spa, et qu'il espère qu'elles remettront sa santé; pour moi, je ne
- erois pas qu'il vive encore longtemps 5. »

Avec ces données contradictoires, avec ce que les Gnise racontaient des débauches du roi, qui, disaient-ils, duraient tonionrs, quoiqu'il v cut changé de rôle, comment prévoir l'avenir? Henri III pouvait vivre encore cinquante ans ; il pouvait avoir des enfants, on légitimes, ou supposés; on connaissait ses caprices, son inconstance et ses petites ruses. Quelle garantie pourrait avoir le roi de Navarre, qu'après avoir renoncé pour Henri III à la puissance que lui donnait son parti, il ne

Davila, I. VII. p. 373 - De Thou, I. LXXX, p. 590.

<sup>2</sup> Mem. du duc de Nevers, t. I, p. 163.

<sup>1</sup> Lettre de Busbec, t. 111, lett. 20. p. 186, 190.

deviendrait pas un objet de défiance et de haîne pour le dernier des Valois qui s'efforcerait de le perdre? Tout semblait présager que la monarchie allait achever de se dissoudre en France, et les grands seigneurs songeaient déjà à la partager en duchés, comme l'étaient l'Allemague et l'Italie, et à s'y maintenir dans une demi-indépendance, sons la protection des étrangers. Rosny lui-même, depuis duc de Sully, qui, plus jeune que les autres conseillers protestants du Navarrois , était plus dévoué à sa personne et moins à la canse de la réforme ne donnait pas d'autres conseils à son maltre. » Si le roi, disoit il, par làcheté, fainéantise ou irrésolution, laisse mettre son

- . État en partage par les ligueurs et le roi d'Espagne, comme c'est le · but auquel ils visent, cantonnez-vous si pnissamment dans toutes
- · ces provinces de deça la rivière de Loire, que vons puissiez en retenir
  - » la plus grande partie, qui servira un jour à conquérir le total, si
  - · mon précepteur la Brosse, selon ce que je vous en ai dit autrefois, a
- » un diable de vérité dans le corps 2, » Par ces derniers mots, Sully faisait allusion à une prédiction qu'il rapporte à plusieurs reprises, et à laquelle il accordait plus de foi qu'aux calenls politiques on aux apparences du temps. « Un diable de précepteur, disoit-il au duc de Joyeuse,
- » lequel a nom la Brosse, m'a dit que le roi de Navarre seroit fort près
- d'être ruiné; mais qu'enfin il ruineroit tousses ennemis, et qu'il seroit · un jour le plus grand et estime roi du monde, et que je ferois une si
- » grande fortune en le servant, que je ne l'oserois quasi pas espérer 3.«
  - Après une délibération longue et sériense, Henri de Navarre résolut

done de ne point se faire catholique, de ne point se donner la tache d'un troisième changement de religion, qui ferait conclure qu'il n'en avait aucune; comme aussi de ne point retonrner à la cour, où il se serait vu exposé au fer et au poison de ses ennemis, et où la conduite de sa femme, qui vivait alors scandaleusement en Anvergne avec ses amants, le compromettrait vis à vis de la reine mère. Mais il offrit au roi, par l'entremise du duc d'Épernon, avec les paroles les plus sonmises. l'appui de toutes ses forces et l'assistance de tout son parti 4. D'autre part, il profita de cette occasion pour renouveler la demande de la prolongation du terme auquel les protestants devaient rendre les

<sup>1</sup> Né le 15 décembre 1560, it n'avait pas vingt-quatre ans.

<sup>2</sup> Econ. royates de Sully, e. 24, p. 400.

<sup>1</sup> Ibid., c. 19, p. 341.

Davita, I. VII, p. 375. — De Thou, I. LXXX, p. 392.

places de sèreté, représentant qu'il s'en fallait de beacoup que leurs dangers et leurs appréhensions fussent moindres qu'au moment où ils les actient pour la première fois obtenues. Duplesis Mornay fut envoyé à Henri III le 7 septembre pour cette négociation. Il était leune au mois d'août à Montauban, et où s'étaient trouvé le roi de Navarre, le prince de Conde, le vicente de Turenne et le conte de Châtillon ?. Tous les gries des protestants y étaient détaillés, avœ les diverses violations du traité de paix, et les autres veations qu'ils avaient propurées. Mornay trours Henri III la Saint-Germain, disposé unit rendre justice; et à son retour auprès du roi de Navarre, il engages celuici, à la fin de décembre 1584, à écrite au roi, pour le remercier de la loyauté avec laquelle joutie beur avit été rendre ?

Mais en même temps que le roi de Navarre cherchait à se rapprocher de Henri III, il sentait combien sa position était critique, combien les avances du roi pouvaient être trompruses, et il ne négligeait aucun soin pour s'affermir à la tête du parti huguenot, ou pour s'assurer l'appui de tous les autres États protestants de l'Europe. Des le mois de mai 1585, il avait fait proposer à la reine d'Angleterre une alliance plus intime, dans laquelle anraient été compris les princes protestants d'Allemagne. Il avait envoyé à Walsingham, l'un des plus habiles secrétaires d'État d'Élisabeth , un mémoire où il détaillait ses forces et ses espérances. On peut aisément y reconnaître que, pour se faire valoir, il exagérait toutes ses ressources; cependant c'est ce qui nons reste de plus préeis sur la force du prince qui allait se trouver engagé dans une guerre si redoutable. Il évalue son revenu à 500,000 écus; il dit que la partie de la Navarre qui lui appartient en toute souveraineté peut lui fournir au besoin trois cents gentilshommes et six mille arquebusiers. Il assure que, sous l'hommage du roi de France, il tient à peu près tout le pays qui s'étend de l'Espagne jusqu'à la Dordogne. Il donne également la note de ses apanages dans le Vendômois et en Picardie; puis des ressources qu'il peut espèrer des églises alliées de Languedoc, de Provence et de Dauphiné, Cependant il annonce que les protestants, avec leurs seules forces, ne peuvent point entretenir d'armées, qu'ils seront donc obligés d'adopter, en cas de

Hist. gen. de Languedoc. I. V. L. XL, p. 598

Duplessis Mornay, t. H. 565, p. 558; \$102, p. 606; \$104, p. 680, et \$198, p. 690.

gnerre, une tactique défensive; qu'alors ils seront attaqués successivemeut dans toutes leurs places, et qu'îls les perdront l'une après l'aute, sans être en mesare d'attaquer jamais à leur tour, à moins qu'ave l'argent de la reine d'Angleterre et à l'aide des dispositions belirqueuses des Altemades, ils ne puissent lever une armée de reitere de landskaceths qui entre en France par les provinces du bord du Rhin <sup>1</sup>. Le brave et vertueux la Noue, qui était alors encore prisonnier des Enpagnols aur Pays-Bas, confirme, dans ses discours politiques et militaires, écrits durant sa capirité, ce fait, qui reparalt sans cesse dans l'Bistoire du temps, et qui cause toujours un égal étonnement : c'est que les Français avaient un besoin absolu de soldats allemands pour les seconder, parce que, excepté parmi la noblesse, aucon esprit belliqueux avaiet été entreun dans la popolation de royaume <sup>2</sup>.

Les négociations entre Henri de Navarre et Élisabeth d'Angleterre furent continuées avec un redoublement de zèle depuis que l'éclat de plusieurs conspirations eut convaincu les réformés dans toute l'Europe de la détermination de leurs canemis à les détruire, sans reculer devant auenn moyen pour y parvenir, quelque contraire qu'il pût paraltre ou à l'honneur ou à la morale. De nos jours, nous nous refusons à croire qu'un gouvernement qui prétend à quelque estime paisse employer contre ses ennemis le poison ou l'assassinat, et nons demandons, pour admettre ce crime, des preuves que l'histoire ne peut pas toujours douner. Au seizième siècle, il n'y a guère d'homme public d'un caractère assez pur pour qu'on ne puisse l'accuser d'avoir fait tuer quelqu'un; bien plus, un point d'honneur que nous ne concevons plus en faisait souvent, pour l'offensé, un devoir ou une gloire, tandis que les maximes da pouvoir absolu mettaient à l'aise la conscience des rois ou de ceux qui agissaient par leurs ordres. Convaincus qu'ils avaient sur les autres hommes un droit de vie et de mort, soit pour l'exercice de la justice, soit pour le maintien de leur pouvoir, ils ne mettaient aucune différence entre l'ordre qu'ils donnaient de conduire un prévenu an supplice et celui de le poursuivre, par le poignard on par le poison, daus les licux où il se croyait en sûrcté. Le saint évêque Liguori, exposant la doctrine de tous les casuistes antérieurs, établit quo tel est le droit du prince, toutes les fois que le délit est notoire, ou que le prince courrait le risque d'une sédition en faisant rendre un juge-

<sup>1</sup> Mém. de Duplessis Mornay, t. 11, 57 48 et 49, p. 255 et 241.

<sup>2</sup> La Noue, Disc. pol. et mil., Discours 13. p. 268, et 18. p. 507.

ment, ou qu'il y aurait pour lui déshonneur à une condamnation juridique 1.

Philippe II n'hésitai jamais à choisir cette voie pour arriver à ce opi'il croyait être le triomphe de l'Église et l'abaissement de ses enne-mis. Il mettait à prix jusqu'aux plus hautes têtes de ses adversaires, et il ne rongissait point de promettre aux assassins la noblesse pour cux-mêmes o leurs fumilles, outre le payement de sommes considérables; leurs confesseurs y ajoutaient la promesse des joies din paradis, au cas où ils ne pourraient échapper à la vengeance des lois. Tous les premiers pressonages de l'État, les gouverneurs des provinces ou le prince de Parme, le premier général du siècle, prétaient sans scrupule leur ministère à ces oidieux comolós.

Au mois de février 1384, on avait découvert en Angleterre la conjuration de William Parry, pour assassiner la reine. Parry revenait d'nn voyage en Italie et en France, et il fut prouvé sans l'ombre d'un doute, par ses avenx, par ses correspondances, qui furent saisies, et par les dépositions des témoins produits contre lui, qu'il avait consulté plusieurs jésuites sur son dessein de tuer la reine, et qu'il y avait été encouragé par eux. Il avait été recommandé aux cardinaux de Vendôme et de Joyeuse, au cardinal do Como, an nonce Ragazzoni, au pape luimême, comme un homme auquel on pouvait se fier et qui nourrissait de grands desseins. Il n'est point prouvé qu'il cût été question d'assassinat avec ces hauts dignitaires de l'Église , mais seulement d'une action générouse dont Parry se chargeait pour la délivrance de l'Église persécutée d'Angleterre; ils ne cherchaient point à la connaître d'nne manière plus détaillée. Parry fut exécuté à Londres le 2 mars 1584. La relation de son procès et de son jugement fut aussitôt traduite en français et répandue parmi les huguenots, « pour que les grands, se · rendant sages, apprennent à se donner de garde de ceux qui s'ap-» prochent d'eux, et ce d'autant plus que ce siècle malheureux est « effronté en trahisons et empoisonnements 3. »

Mais un chef de l'église réformée, plus important encore à son pays qu'Élisabeth, plus haï par Philippe II, succomba bientôt après sous les coups de son assassin. Le 10 juillet, Balthasar Gérard, Franc-Comtois,

¹ Istruzione e Pratica per li confessori, t. I, c. 8, § 10, p. 530. Ed. di Lucea, 1764, in-12.

<sup>2</sup> Vraie déclaration, etc. — Mém. de la ligue, t. I, p. 20-53. — De Thou, I. LXXIX, p. 384.

qui s'était introduit dans la confidence du prince d'Orange en affectant un grand zèle pour la religion, l'attendit à Delft, à la sortie de son diner, lui présenta une lettre, et tandis que le prince était attentif à la lire, lui ajusta, sous son manteau, un coup de pistolet chargé de trois balles. Orange, en le recevant, s'écria : . Seigneur, ayez pitié de » mon âme et de ce peuple ; je suis blessé à mort ! « Il expira, en effet, peu de moments après. L'assassin fut arrêté au moment où il allait se jeter dans les fossés pour les passer à la nage. Dans sa confession, il rendit compte des conférences qu'il avait eues sur son projet , avec quatre jésuites , à Tréves et à Tournai ; des enconragements qui lui avaient été donnés par le prince de Parme et par son secrétaire Assonville : son supplice fut effroyable; mais au milieu de ses tourments on l'entendit se féliciter de ce qu'il souffrait pour sa religion. Au reste. les réjouissances publiques des villes sonmises au roi d'Espagne et du elergé des Pays Bas ne laissèrent aueun doute sur l'approbation qu'ils donnaient à l'action de ce fanatique 1. En Angleterre, d'autres tentatives d'assassinat suivirent de près celle de Parry : en France, le baron de Busbec assure qu'nn assassin tira aussi un coup de pistolet au roi de Navarre, mais le manqua. Tous les chess de la réforme étaient bien avertis qu'on les regardait comme des bêtes féroces, et que celui qui les abattrait, quelque moven qu'il prit pour cela, serait considéré comme nn libérateur 3

Le comte de Buren, fils alné du prince d'Orange, était toujours détenu en Espagne. Le second fils, Maurice, était âgé seulement de dix-huit ans. Cependant les étais généraux lui conférèrent presque toutes les fouctions dont son père était revêtu; ils le nommèrent grand amiral de la confédération, et gouverneur général des provinces de Hollande, Zélande et Utrecht. Ils lui donnérent en même temps, pour lietenant, le count de Hohenlohe, l'officir le plas habile que les états cussent à leur service. Bientôt toutefois la république, demenrée sans chef, découragée par la petre du grand homme qui l'avait dirigée jusqu'alors, éprouva coup sur coup les plus grands revers.

Les principales villes des provinces méridionales, Gand, Malines, Bruxelles, ouvrirent successivement leurs portes au prince de Parine. Celui-ci mit ensuite le siège devant Auvers, qui, après une résistance

L'Étoite, Journal de Henri III, p. 279. — Watson, l. XVII, p. 294. — De Thou,
 LXXIX. p. 580. — Bentivoglio, p. II, l. II, p. 56.

<sup>\*</sup> Lettre de Busbec, du 6 mars 1585, nº 45, p. 304.

de près d'une année, capitula enfin le 17 août 1883. Les provinces maritimes, qui avaient presque universellement adopté la réforme, persistèreut dans leur résistance, car, pour elles, se soumettre c'était accepter les bûchers; mais elles mesuraient avec effroi leur faiblese, et elles recourrent de nouveau au roi de France, disposées à l'accepter presque sans conditions plutôt que de retomber sous le joug de l'Espagne. Heuri III avait toujours des velléties d'ambition, encore qu'il n'eòt jamais la force de suivre des projets hardis. La chance d'ajouter plusieurs belles et rielies provinces à son royaume, de remporter sur Philippe II de grandes victoires, d'hamilier ee dominateur de l'Europe qui lui avait déjà foit tant de mal, fattait son imagination; il caressait quelque temps cette pensée, il témoignait son intérêt assez ouvertement pour relever les espérances des malheureux qui avaient recours à lui; mais bientôt il se replongeait dans son indolence, et il les laissait retombre dans leur désespoir \*.

Cependant rien de ce que faisait, rien de ce que méditait Henri III ne pouvait longtemps demeurer caché à la ligue, car son favori Joyeuse, son secrétaire Villeroi, et bien d'autres encore de ses conseillers plus intimes, étaieut secrétement associés à cette union. Les catholiques étaient indignés de ce que le roi très-chrétien paraissait tenté de prendre sous sa protection des hérétiques obstinés qui ne s'étaient révoltés contre Philippe II que pour pouvoir, avec plus de sûreté, persister dans leur révolte contre Dien. C'est ainsi, disaient-ils, que par son traité avec la Suisse, du 8 mai 1579, il avait pris sous sa protection la république de Genève, promettant une somme considérable aux troupes suisses qui défendraient contre toute attaque étrangère cette ville, le vrai fover de l'hérésie, l'école d'où les ministres huguenots se répandaient dans toute la France 2. C'est ainsi qu'il venait encore d'envoyer le duc d'Épernon au roi de Navarre , saus doute pour se proenrer l'appui de ce chef des hérétiques contre les vrais eatholiques. Comment était-il possible, disait le duc de Guise, de croire le roi de bonne fui dans le zèle qu'il affectait pour la religion, tandis qu'il s'engageait à maintenir à grands frais, l'indépendance de la Rome des protestants, de la ville qui ne paraissait occupée qu'à pervertir ses propres sujets? Quel respect montrait-il pour la religion de ses pères ou la majesté royale, tandis qu'il était toujours prèt à donner des secours aux héré-

<sup>1</sup> De Thou, l. LXXX, p. 428.

<sup>2</sup> Ibid., t. V, l. LXVIII, p. 619.

tiques des Pays-Bas, rebelles à Dieu et à leur roi? Quelle garautie pourraient trouver les sujets de Henri dans ces processious de flagel-lants, qu'ils lu voyaient condince, la rougeur sur le front, tandis que, malgré ces sinagrées de dévotion, il méditait d'assurer son héritage à un bérétique relaps, tel que l'était son beau-frère ? P. Heuri, duc de Guise, que les Parisieus nommaient avec amour le

Balafré, était à leurs yeux, et à ceux de presque tous les Français, le

champion de l'Église et de l'honneur national, le vrai chef du parti catholique. Il était âgé de trente-quatre aus ; sa brillante valeur, la justesse et la promptitude de son esprit, l'art avec lequel il maniait la parole, persuadant, étonuant, entralnant avec un égal succès les hommes de tout ordre et de tout état, le rendaieut évidemment propre au rôle de chef de parti. Sa taille était haute, ses traits réguliers, sou regard doux, quoiquo perçant, ses manières polies et insituautes. » Tous ces princes lorrains, disoit la maréchale do Retz, avoieut si bonne mine, qu'auprès d'eux les autres princes paraissoieut peuple 3. » Le due de Mayenne, sou frère, passait pour avoir moius de hardiesse et de décision dans l'esprit : aussi Guise accordait-il surtout sa confiance à Lonis, cardinal de Lorraine, son troisième frère, et à Catherine sa sœur, alors âgée de treute-deux aus, et veuve du vieux duc de Montpensier, mort en 1582. Leur mère, Anne d'Este, petite-fille de Louis XII, s'était remariée en 1566, avec Jacques de Savoie, duc de Nemours, de qui elle eut deux fils, le duc de Nemours et le marquis de Saint-Sorlin, qui se montrèrent entièrement dévoués au due de Guise, leur frère maternel. Tout le reste de la maison de Lorraine était soumis à la même influence : les dues d'Aumale et d'Elbœuf, petits fils du premier duc de Guise, le duc de Mercœur, le cardinal de Vaudemont et le marquis de Muy, frères de la reine, et petits-fils d'Antoine, duc de Lorraine, étaient autant de supports de cette puissante faction 3. Les hugueuots ont représenté sous des conleurs odieuses tous ces princes lorrains, et l'historien de Thou ne les a pas épargnés non plus. A les eu eroire, ee n'étaient que des ambitieux qui se couvraient du manteau de la religion, et qui n'avaient pour but que leur grandeur personnelle. Il ne faut point oublier cependant que ce portrait a été tracé non-seulement par des ennemis demeurés victorieux, mais par des

<sup>1</sup> Davila, l. VIII, p. 362.

<sup>2</sup> Biographie universelle, t. XIX, p. 193.

Davila, l. VII. p. 560.

ennemis qui avaient le plus grand intérêt à faire prendre le change à l'opinion publique. Nous sommes bien plus disposés à croire que, dans un siècle où toutes les croyances religieuses se changesient en passions, les Guise étaient de bonne foi dans leur zèle fanatique. Ils croyaient cont bon catholique obligé en conscience à travailire de toutes ses forces à l'extermination de l'hérésie; c'était alors l'errear de leur église tout entière et non la leur; ils us es départirent jamais de leurs principes, et leur conduite moutra sonvent non moins de générosité que de consistance. Le caractère de Henri III leur inspirait, et à juste titre, une borreur et un dégoàt qu'il leur arantis sovent convenn de dissimuler. Mais ils voulurent avant tout que l'opinion ne pût jamais les confondre avec cet homme qui avait les mêmes préjugés qu'eux, les mêmes haines, et qui ne s'était pas épargué dans les rangs des persécutenrs; ils ne le ménagérent point, et ils àttirèrent de sa part plus d'inimité encore que les bugencols.

Des écrivains qui avaient voulu flatter la maison de Lorraine, l'avaient représentée comme descendue de Charles, duc de Lorraine, le dernier des Carlovingiens, à la fin du dixième siècle. Il est probable qu'en effet les Guise, se fondant sur cette filiation, eurent quelque temps la pensée de remplacer les Capétiens. Mais lorsque Duplessis Mornay adressa un mémoire au roi, ponr discuter cette prétention 1, le duc de Gnise y répondit par le désaveu le plus formel et le plus complet. Il reconnt que c'était par les femmes sculement que les princes lorrains descendaient de Charlemagne, et que les lois françaises n'admettaient point la ligne féminine à succéder au trônc. Au cas contraire, disait-il, il n'anrait point eu besoin de remonter si haut, car lui-même, due de Guise, il était petit-fils de Lonis XII, et les fils de son consin le duc de Lorraine étaient petits-fils de Henri II 2. Malgré ce désaven, il est bien probable que Catherine de Médicis anrait voulu, après ses fils, appeler à la couronne le fils de sa fille, Clande, qui avait épousé Charles II, due de Lorraine, et qui était morte en 1575 : anssi pentêtre les Guise lui en donnaient quelquefois l'espérance; mais an fond ils se préparaient plutôt pour la dissolution de la monarchie, qu'ils crovaient devoir résulter ou de la répugnance des Français à obéir plus longtemps à un roi aussi méprisable que Henri III, on de la folie dont on le croyait menacé, ou de sa mort. Le duc de Gnise croyait impos-

Duplessis Mornay, t. U, § 79, p. 403, et § 80, p. 419.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mém. de Duplessis, 1. II, § 81, p. 451. — Mém. de la ligue, t. I, p. 149.

sible que la France pôt lutter plus longtemps contre la maison d'Autriche, qui l'enserrait de toutes parts; il se resignait douc à ce qu'elle tombat sous la protection de Philippe II, mais il voulait que ce fût comme l'Italie ou l'Allemagne, divisée en grands duchés on principautés, dont il comptait bieu que sa famille retiendrait la plus grosse part.

Le duc de Gnise paraissait sentir cependaut que la Frauce repousserait avec répugnance un projet qui appellerait les femmes à succéder à la couronne, car ce qu'on nommait la loi salique était la seule loi politique que toute la France connût et fût déterminée à respecter. La peusée de la perte de l'indépendance nationale, d'un partage du pays en duchés et principantés, si elle pouvait sourire à quelques grands seigneurs, aurait été repoussée avec plus d'horreur encore par le peuple. Cependant il était nécessaire de présenter à l'imagination des Frauçais quelque chose qui pût remplacer cet ordre actuel, qu'on leur annonçait être si précaire. Le cardinal Charles de Bourbon, frère du précédent roi de Navarre, Antoine, aussi bien que du précédent prince de Condé, vivait tonjours; né en 1525, il était alors âgé de soixante et un ans. Ou prétendait tour à tour, ou que la représentation n'avait pas lieu dans les branches collatérales, ou que le roi de Navarre étant déchu de tous ses droits comme hérétique, le cardinal était son plus prochain héritier, et la lique résolut de le faire déclarer successeur présomptif de la conronne. Ce prélat avait passé sa vie dans le libertinage et la mollesse, et n'avait jamals moutré de talents ni de vertus d'aucune espèce. Il avait toujours été dominé par des favoris, et à cette époque il était sous l'empire d'Audré de Rubempré, qui se laissa gagner par le duc de Guise 1.

Le cardinal de Bourbon, comme archevêque de Rouen, habitait le plus souvent son maguifique château de Gaillon, près de cette ville. Le roi, dit l'Étoile, alla s'y ébattre au commencement de septembre, - où - étaut, il demanda au cardinal de Bourbon s'il lui diroit vérité de ce

- » qu'il lui demanderoit, et à quoi le cardinal ayant répondu que oui,
- » ponrvu qu'il la scut, Sa Majesté lui dit : Mou cousiu, vous voyez que
- je n'ai pas de lignée, et qu'apparemment je n'eu aurai point. Si
- Dien disposoit de moi anjourd'hui, comme toutes les choses de ce
- » monde sont incertaines, la couronue tombe de droite ligue en votre

De Thou, l. LXXXI. p. 440. - Davila, l. VII, p. 366, 367.

maison. Cela avenant, encore quo je sache que vous ne le désirez point, n'est-il pas vrai que rous voudriez précèder votre nerveu le roi de Navarre?—Sire, répondit le bonhomme, je crois que les dents ne me feront plus mai quand cela aviendra : c'est chose à quoi je rai iamais peues bour être du cout hors d'apparence et contro j'ordri de

jamais pensé pour être du tout hors d'apparence et contre l'ordre de
 nature. — Oui; mais, répliqua le roi, vous voyez comme tous les
 jours il est interverti. Si cela donc avenoit, je désire savoir de vous

jours il est interverti. Si cela donc avenot, je desire savoir de vous si vous ne le voudriez pas disputer avec votre neveu. Alors M. le cardinal, se sentant fort pressé du roi, va lui dire: Sire, pnisque vous le voulez et me le commandez, si le malheur nous en vouloit

vous le voulez et me le commandez, si le malheur nous en vouloit
 tant que cela advint, je pense qu'il m'appartiendroit et non pas à
 mon neveu, et serois fort résolu de ne le lui pas quitter. Lors le roi

» se prenant à sourire et lui frappant sur l'épaule : Mon bon ami, lui » dit-il, le Châtelet vous le donneroit, mais la cour vous l'ôteroit ; et à

» l'instant s'en alla, se moquant de lui 1. »

Le roi croyait pouvoir rire de ce qui ne lui paraissait que le rève ambitieux d'un vieux bonhomme; mais le cardinal, tandis qu'il protestait n'avoir jamais pensé à un événement si improbable, prenait an contraire toutes ses mesures pour occuper la première place, comme si la succession était sur le point de s'ouvrir. Le duc de Guise n'avait pas cessé de correspondre avec le roi d'Espagne, de recourir à lui comme au grand protecteur de la religion catholique, et de le tenir informé de tous les projets de la ligne. Il crut que le moment était venu de l'engager à reconnaître le cardinal de Bourbon comme successeur de Henri III, ne fût ce que pour qu'on ne pût dire que les Guise ne travaillaient que pour eux-mêmes ou pour l'Espagne. Philippe II munit de pleins pouvoirs J.-B. de Taxis, inspecteur des armes aux Pays-Bas, et Juan Moreo, commandeur de l'ordre de Malte, qui se rendirent an château de Joinville, fief du duc de Guise, sur les frontières de Picardie et de Champagne, et y rencontrérent François de Roncherolle, sieur de Maineville, chargé de ponvoirs du cardinal de Bourbon, ainsi que les ducs de Guise et de Mavenne, chargés des pouvoirs des antres princes de leur maison. Le 31 décembre 1584, ils signérent ensemble un traité qui fait époque, comme le premier acte diplomatique de la ligne. Dans le préambnle, les contractants déclarent qu'ils s'unissent « pour · la seule tuition, défense et conservation de la religion catholique,

<sup>1</sup> L'Étoile, Journal de Henri III, p. 281.

· restauration d'icelle, et pour l'entière extirpation de toutes sectes et

· bérésies de la France et des Pays-Bas. Ils s'engagent à faire déclarer » le cardinal de Bourbou successeur à la couronne, après la mort de

. Heuri III, comme priuce catholique le plus proche du sang royal, en · excluant du tout, pour toujours et à jamais, tous les princes du sang

. de France, étant à présent hérétiques et relaps.... saus que nul

» puisse jamais régner qui soit hérétique, ou qui permette, étant roi,

» impunité publique aux hérétiques. » Le cardinal de Bourbon promettait, dès qu'il parvieudrait au trône, de ratifier et de faire désormais exécuter fidèlement le traité de Cateau-Cambraisis avec l'Espague. de proserire tout culte hérétique dans toutes les parties de la France. et de poursuivre à toute outrance, jusqu'à leur entier anéantissement, ceux qui ue se soumettraient pas à l'église romaine ; de faire publier et observer dans toute la Frauce le coucile de Treute, de rompre tout traité et toute alliance avec le Turc, d'interdire enfin aux Français tout commerce, toute navigation et toute piraterie dans les mers des Indes. dont l'Espague devait garder la propriété exclusive. Eu retour, Philippe II promettait d'assister les priuces catholiques de cinquante mille écus par mois, pour faire la guerre, et d'anticiper même les payements de manière que, dès les premiers six mois, les priuces ligués cusseut recu le subside de l'aunée eutière 1.

(1585.) Les parties contractantes au traité de Joinville s'étaient engagées à le teuir secret; mais, dès le commencement de 1585, l'iuquiétude de Heuri III fut excitée, tantôt par la nouvelle qu'il se teuait, dans les provinces, des assemblées de la noblesse catholique, tautôt par le bruit d'une levée de gens de guerre sans autorisation du roi. Un édit fut rendu le 29 mars, pour interdire de telles levées, enjoignant en même temps aux gouverueurs des proviuces d'assembler les habitants au sou du tocsin, pour les disperser 1. Le roi prit aussi quelques précautions pour sa sureté personnelle ; entre autres, il choisit quarante-cinq braves gentilsbommes qu'il croyait lui être uniquement dévoués, pour veiller saus cesse autour de sa persoune, leur promettant lenr table, ou, comme on disait, bouche en cour, et douze cents écus de gages. Mais jamais Heuri ue savait cousidérer uu objet autremeut que sous uu point

<sup>1</sup> Traités de Paix, t. II, § 178, p. 499. - Flassan, Hist. de la Diplomatic franç., t. II, p. 12t. - Davila, l. VII, p. 568. - De Thou, l. LXXXI, p. 445.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Thou, l. LXXXI, p. 451. - L'édit est rapporté aux mémoires de la ligue, t. I, p. 54.

210 BISTOIRE

de vue sutile. Cette addition à sa garde le fit peuser à saire « nn nou-

- veau réglement en sa maison, même ponr ceux qui, journellement,
   étoient près de sa personne ponr le service ordinaire, lesquels il vêtit
- de velours uoir, leur sit ôter les chapeaux qu'ils vonloient porter, et
   les astreignit à porter barrettes on bonnets de velours noir, et une
- · chaine d'or an col, peudant qu'ils sont en quartier et à cenx du
- conseil d'État et privé, entrant an conseil, fit prendre de grandes
- robes de velours violet 1. »

Chaque révélation de l'état des esprits et des menées des partis aurait dù exciter dans Henri III de nonvelles alarmes. Quoique deux seuls des princes lorrains eusseut sigué le traité de Joinville, le nombre des seigneurs qui s'étaient associés à la ligue, et sur l'assistance desquels elle pouvait compter, était immense. Il comprenait, outre les partisans enthousiastes de la foi catholique, tous les mécontents de la cour, tous les anciens favoris disgraciés, tous ceux qui, quelque hant qu'ils fussent arrivés, croyaient encore leur graudeur inférienre à leur mérite; tels que la Chatre, gonverneur de Berri; Mandelot, gouverneur de Lyou; d'Entragues, gouverneur d'Orléans; et Fervaques, qu'ou avait vu précédemment attaché au roi de Navarre, puis an duc d'Anjou ; l'archevêque de Lyou, que le clergé avait choisi pour son présideut aux derniers états de Blois ; le comte de Brissac, général de l'infanterie, et un nombre infini d'autres dépositaires du pouvoir dans les provinces 2. Il ne fallait pas les coufondre avec les créatures plus immédiates de la maison de Guise, qui n'avaient pour but que la grandeur de cette famille, et qui se montraient empressées de la suivre, quelque carrière qu'elle leur indiquât; tels étaient le cardinal de Pellevé, le commandeur de Cé, le baron de Sencey , Bassompierre, Jeannin , président au parlement de Dijon; Antraguet, Riberac, Bois-Dauphin, Maincville, Saint-Panl et Sacramoro Birago 5.

Mais ce qui donna à la ligue le caractère républicain qui au commencement des guerres divites était le cachet du parti contraire, es fut l'ardeur avec laquelle elle fut embrassée par les diverses corporations qui gouvernaient les principales villes du royaume. Nicola Poulain, lientenant de la prévôté de l'Ille-de-France, qui, après s'être engagé dans la ligue, la trabit pour se faire, dans ses assemblées, l'espion de

L'Étoile, Journal de Henri III, p. 285-292.

<sup>2</sup> Davile, l. VII. p. 366.

<sup>1</sup> Ibid., p. 365.

Heuri III, a laissé une déposition dans laquelle il raconte qu'il fut admis dans le comité directeur de Paris dès le 2 janvier 1585. Ce comité était encore sceret, et il ne tenait jamais deux séauces de snite dans le même lieu, mais alternativement à la Sorbonne, au collége de Fortet, qu'on nomma le berceau de la ligne, au couvent des lésuites de la rue Saint-Autoine, et dans les maisons des principaux conjurés 1. Maineville, qui avait assisté au congrès de Joinville pour le cardinal de Bourbou, en était le président ; il comprenait tous ces bourgeois fanatiques qu'on désigna plus tard sous le nom des Seize, lorsque s'étaut emparés du pouvoir municipal, ils devinreut les représentants des seize quartiers de Paris. Chaeuu d'eux répoudait eu quelque sorte de toute une corporation dont il était membre lui-même, et dans laquelle il s'efforçait de gaguer chaque jour à la ligue de nouveaux partisaus. Ainsi la Chapelle-Marteau s'était chargé de la cour des comptes ; le président le Maistre, du parlement ; Bussy-Leelere et Miehel, des proeureurs attachés à cette cour; Senault, des elercs du greffe; Lelen, des huissiers; le présideut de Neuilly, de la cour des aides; Choulier, des eleres de la même cour : Rolland, de tout l'hôtel des Monnaies ; la Bruyère, des conseillers au Châtelet; le procureur Crueé, de tous les procureurs; Bar et Michelet, des mariuiers de la rivière; Toussaint, Poecart, Gilbert, Louchart, des potiers, des boueliers, des marchands de chevaux, enfiu de tous les geus du métier. Charles Hottman, trésorier de l'évêque de Paris, était eu même temps le caissier de la ligue. De Thou représente tous ces hommes comme des aventuriers ruines, des bauqueroutiers, des geus qui avaient besoin d'un désordre universel pour échapper à la justice. Plusieurs, peut-être, appartenaient à cette classe ; mais ce qui les avait mis en évidence, c'étaient leurs passions et non leurs vices. C'étaieut des hommes qui, de tout temps, avaieut professé la même haine contre les huguenots, et qui, pour la plupart, treize ans apparavant, avaient conduit les massacreurs, la nuit de la Saint-Barthélemy : aussi, lorsqu'ils voulaient engager un nouvel adepte dans la ligue, lui parlaieut-ils des dangers de la foi, de l'accord seeret de Heuri III avec le roi de Navarre, et de dix mille huguenots cachés daus le fanbourg Saint-Germain, qui n'attendaieut qu'un signal pour couper la gorge à tous les catholiques's.

<sup>1</sup> Dulaure, Hist. de Paris, t. III, p. 323.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Procès-verbat de Nicolas Poulain, à la suite du Journal de l'Étoile, t. 1. p. 411, et au recueil de Henri III. Cologne, 1693, in-12, p. 145. — De Thou, l. LXXXVI,

212 HISTOIRE

L'bistoire de tontes les révolutions nous apprend que, pour exeiter la fureur du peuple, c'est sa peur qu'il faut d'abord éveiller, et l'on ne sanrait assez s'étonner de l'absurdité des contes qui suffisent pour y rénssir. Toutes les fables débitées au peuple n'étaient cependant pas si grossières que eclle des dix mille huguenots; les nouvelles d'Angleterre contribusient pour beancoup à exciter la fermentation. La reine Élisabeth, irritée par les complots des fanatiques auxquels elle avait été en butte, avait fait passer dans son parlement des lois cruelles contre les catholiques, et surtont contre ceux de leurs prêtres qui se cachaient en Angleterre. A dater de l'année 1581, plusieurs de ceux-ei furent soumis à la torture, et ensuite envoyés an supplice; le plus sonvent l'éxéention était aggravée par des détails atroces de crnantés 1. Les Guise firent faire tantôt de grands tableaux sur toile, tantôt de gravures, où ces effrovables exécutions étaient représentées, et ils les exposèrent aux yeux du peuple devant leurs maisons, et ensuite dans toutes les parties de la ville. Auprès de ces représentations étaient apostés des hommes pour les expliquer aux passants, et ils avaient tonjours soin d'ajouter que tel serait le sort des catholiques en France, si l'béritique relaps, Henri de Navarre, parvenait à la couronne a. L'impression profonde que ces tableaux produisaient sur le peuple était angmentée encore par les prédicateurs. Il y en eut un grand nombre à Paris qui se firent alors un nom par leur éloquence populaire; elle était passionnée et pleine d'images; an lieu des formes scolastiques, des dissertations métaphysiques, des longues citations qui remplissaient les discours des orateurs chrétiens du siècle précédent, les nonveaux, dans un langage grossier, mais vrai, s'adressaient au sentiment de tous, à l'intelligence de tous. Ils parlaient des vices du roi, et en le désignant à l'abomination publique, ils obtenzient la palme du conrage. Ils représentaient les dangers de l'Église, les perséentions que lui infligeaient les hérétiques, là où ils étaient puissants, et en les peignant toujours armés et prêts à égorgés les fidèles; en allumant contre eux une haine effrénée, en préchant un massacre universel, ils semblaient encore n'être animés que par la ebarité, et vouloir seulement dérober les fidèles à d'ef-

p. 719. — Davita, I. VII, p. 365. — Mattbieu, derniers troubtes de France, I. I, p. 22. — Dutaure, Hist. de Paris, I. III, d. 522. — On ne trouve absolument rieu dans la volumineuse Histoire de Paris de D. Félibien.

<sup>&#</sup>x27; History of England, Mackintosh, contin., t. III, c. 5, p. 286.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Thou, l. LXXXI, p. 433.

froyables perácutions. Guillaume Rose, depuis évêque de Senlis; Jean Peretost, archipretre de Saint-Severis; Jean Boucher, curé de Saint-Benolt; le moine Poncet, D. Christin de Nice, et l'Anglais Jean Lincester <sup>1</sup>, étaient à Paris les plus renommés. Dans les principales villés de province, et surtout à Soissons, à Rotons, à Orléans, à Toul, la ligne compta aussi des orateurs populaires, et partout également ils appartenialent presque tous à l'ordre des jésuites de

Tandis que les ligueurs de Paris, sous la direction de Maineville, et avec l'argent que leur avançait Hottman, achetaient des armes, les distribuaient à leurs associés, et presque assurés de la protection de l'hôtel de ville, où ils comptaient déjà un grand nombre de partisans, songeaient à peinc à cacher leurs dangereuses menées, leurs agents et ceux des Guise parconraient toutes les bonnes villes du centre du royaume, Chartres, Orléans, Blois, Tours, et ils y organisaient une association semblable, qui entrait aussitôt en correspondance avec celle de Paris. Les campagnes, entièrement dominées par les prêtres, n'avaient pas besoin d'être travaillées pour être acquises à la ligue. La bourgeoisie était plus partagée; au commencement des troubles elle avait paru pencher pour la réforme; mais le besoin d'ordre et de repos est toujours très-vif chez tous cenx qui sont liés au petit commerce ; les novateurs semblaient troubler cet ordre, et pour le plus grand nombre c'était un motif suffisant de se déclarer contre eux. D'ailleurs les catholiques avaient formé, par leur association, uu corps puissant, riche, intelligent, agissant de concert, qui bientôt s'empara de toute l'autorité dans les villes, tandis que les protestants, dispersés, menacés tour à tour par les tribunaux et par les insurrections populaires, étaient contraints à se cacher, et n'exerçaient pas d'influence.

Henri III est accusé de làchete par de Thou et par tous ceux qui l'ont copié, pour a voir permis à la ligne de se donner une organisation si puissante. Son premier tort fut de se rendre méprisable par ses vices : l'aversion pour lui avait cincate la puissance des ligneurs; mais depuis que la ligne s'était emparée de l'esprit du peuple, la conduite énergique du roi n'aurait probablement point pu la dissondre. Henri III en manquait point de courage personnel; il avait beaucoup de hautter,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seton l'Étoile, Lincester était Gascon. Peut-être était-il né en Gascogne d'une des nombreuses familles anglaises restées après la conquête de Charles VII, ou seulement éteré en Gascogne.

<sup>2</sup> Davita, l. VII, p. 363.

et ressentait avec une bouillante colère tont ce qui lai paraissait une offense à la dignité royale. On l'avait va tout récemment frapper de coups de piedset de poing lechevalier de Sèrre, grand-prieur de Champagne, et vouloir le tuer de son épée, parce que ce chevalier avait paru révoquer en doustela parole du roi, taut il est, di l'Étoite, - laut à la main et furieux en sa colère <sup>1</sup>. » Plus d'une fois, dans ses rapports avec la ligue, il montra le même emportement; mais ca général il était dominé par son indolence ou distrait par la fuilité de son ceprit; il aimait mieux ne pas voir, ne pas savoir que de se troubler; l'beaht de quelques petits chiens, l'addition de quelque per ornement brillant à l'habit de ses pages on l'invention du bilboquet, dont il ommença à se passionner au mois d'août 1383, lui faissient oublier la ligue à ; pais létude de Machiavel ou les conversations des a mère le confirmaient dans son indolence; il s'était fait un système de politique d'opposer aux passions populatires la dissimalation et l'adresse plotté que la force.

Le traité de Joinville, entre la ligue et Philippe II, était demenré secret, et les Guise hésitaient encore sur le moment où il leur conviendrait de jeter le masque, lorsque l'arrivée des ambassadeurs des Provinces Unies détermina la crise. Ils avaient ordre d'offrir à Henri III de reconnaître sa souveraineté et de se soumettre à lui sans aucune réserve, Lorsque D. Bernardin de Mendoza, ambassadeur d'Espagne, ant que le roi se préparait à leur donner audience, il protesta avec force contre ce qu'il représentait comme une insulte adressée à son souverain. Ces ambassadeurs, disait-il, étaient des hommes notoirement rebelles à Dieu et à leur roi; un monarque chrétien ne pouvait les admettre en sa présence sans compromettre en même temps sa religion et sa dignité. L'orgueil de Henri III fut blessé du ton que Mendoza prenait avec lui; il répondit qu'il ne voyait dans les Flamands que des opprimés et des malheurenx, et qu'il ne renierait point à lenr égard la généreuse pitié qui avait toujonrs été le caractère distinctif de ses ancètres 3. Il donna audience aux Hollandais le 12 février ; il les remercia de la confiance que leurs provinces avaient précédemment accordée à son frère ; il les assura qu'il s'intéressait vivement à leur sort : mais il lenr déclara qu'il avait besoin de réfléchir sérieusement

L'Étoile, Journal de Henri III, p. 272, le 6 mars 1584. — Lettre 51 de Busbec, t, 111, p. 250.

<sup>2</sup> Ibid., p. 298.

<sup>5</sup> De Thou, l. LXXXI, p. 447, 448.

avant de prendre aucun engagement envers eux ; et en effet, à la fin de mars, il les congédia en leur apponcant que les eireonstances ne pouvaiont lui permettre de les prendre sous sa protection ; il leur recommanda toutefois de s'adresser à la reine d'Augleterre, et il parait qu'il invita celle-ci à faire pour eux ce qu'il ne voulait point faire luimêmo 1.

Cependant l'apparence seule d'une négociation avec les hérétiques des Pays-Bas suffit pour soulever tout le parti de la lique. C'était d'ailleurs l'événement contre lequel Philippe II avait voulu se mettre en garde par lo traité de Joinville, et celui que les princes de la maison de Lorraine s'étaient engagés à empécher a. Les Guise étaient partis pour leurs gouvernements; le 21 mars, le duc de Guise se rendit maître de Châlons-sur-Marne, et il y convoqua la noblesse de Champagne, qui s'était engagée dans la ligue : son frère, le due de Mayenne, agissait de niême en Bourgogne; le cardinal de Bourhon rassemblait autour de lui, à son magnifique château de Gaillon, près de Rouen, toute la noblesse de Picardie et de Normandie; le colonel Pfyffer, qui s'était chargé de lever des Suisses dans les einq cantons catholiques, Bassompierre et Othon Plott, qui avaient commission de lever des reiters, eurent ordre d'amener immédiatement leurs troupes en Prance par la Lorraine 5. Enfin, le 1" avril, le cardinal de Bourbon publia son manifeste, qui était comme la déclaration de guerre de la ligue. Dans cet écrit, Bourbon rappelait d'abord les troubles uni depuis vingt-quatre ans désolaient le royaume à l'occasion de la religion, et qui avaient été aggravés par les palliatifs que les rois y avaient apportés. Deux de ces rois étaient morts jeunes et sans enfants : le roi régnant n'en avait point non plus, « et ce royaume trés-chrétien ne souffrira jamais régner un hérétique, attendu que les sujets

- » ne sont tenus de reconnoltre ni soutenir la domination d'un prince
- » dérogé de la foi catholique et relaps ; étant le premier serment que
- . fassent nos rois, lorsque l'on leur met la couronne sur la tête, main-
- . tenir la religion catholique, apostolique et romaine, sous lequel ser-
- ment ils reçoivent celui de fidélité de leurs sujets, et non autrement.

<sup>1</sup> De Thou, I. LXXXI, p. 450, 475. - Davila, I. VII. p. 375. - L'Étoile, p. 286. 2 Par le préambule du traité, car il n'en est pas fait mention dans les articles. Traités de Paix, t. II. p. 499.

De Thou, I. LXXXI, p. 449. - Davila, I. VII, p. 377. - L'Étoile, Journal. p. 289, - Mém. de Nevers, t. I, p. 638.

Toutefois les prétentions de ceux qui se sont toujours montrés persécuteurs de l'église catholique, étaient désormais, à ce qu'assure le manifeste, appuyées et favorisées : des pratiques étaient entamées avec les protestants d'Allemagne pour les maintenir; les grands étaient écartés du pouvoir; des parvenus s'étaient saisis de l'autorité du roi, et vonlaient en garder la possession à tout prix; ils s'étaient emparés successivement d'un grand nombre de gouvernements, et ils prétendaient à tous les antres; ils accablaient le peuple d'impositions, ils chargeaient le elergé de décimes continuelles, ils prétendaient au partage de ses biens, comme on avait fait en Angleterre, et ils tenaient déjà presque en leurs maius les movens de disposer de la conronne. · Pour ces instes considérations, disoit-il enfin, nons, Charles de » Bourbon, premier prince du sang, à qui il tonche de plus près de » prendre en sanvegarde et protection la religion catholique en ce · royanme, et la conservation des bons et loyanx serviteurs de Sa . Majesté et de l'État, assisté des princes, cardinaux, pairs, prélats, · officiers de la couronne, gouverneurs des provinces, seigneurs, gen-. tilshommes, capitaines, villes, et autres faisant la meilleure et plus · saine partie de ce royaume, après avoir sagement pesé le motif de cette entreprise, et en avoir pris l'avis, tant de nos bons amis très-· affectionnés que de gens de savoir et craignant Dieu, quo nous ne » vondrions offenser en ceci pour rien au monde, déclarons avoir jure » tous et saintement promis de tenir la main forte et armée, à ce que » la sainte Église soit réintégrée en sa dignité et en la vraie et scule » religion catholique; que la noblesse jouisse comme elle doit de sa · franchise tout entière, et le peuple soit soulagé, les nonvelles impo-» sitions abolies et toutes crues ôtées, depuis le règue de Charles IX » que Dieu absolve. Que les parlements soient remis en la plénitude · de leur connoissance et en l'entière souveraineté de leurs jugements, · chaeun en son ressort, et tous sujets du royaume maintenus eu lenrs pouvernements, charges et offices, sans qu'on les puisse ôter, sinon en tous cas des anciens établissements, et par jugements des juges ordinaires ressortissant au parlement. Que tous deniers qui se lèveo ront sur le peuple soient employés à la défense du royaume et à · l'effet auquel ils sont destinés, et que désormais les états généraux soient libres et sans aucune pratique, tontes les fois que les affaires » le regnerront, avec entière liberté à chacun d'y faire ses plaintes 1. .

Mém. de Nevers, t. 1, p. 64t. - Mém. de la ligue, t. I, p. 56. - De Thou,

Immédiatement après la publication de ce manifeste, on vit éclater dans toutes les provinces des tentatives de la ligne pour s'emparer des principales places du royaume. Le 9 avril, de Vins, créature des Guise, essaya de se rendre maltre de Marseille : Boniface, général des finauces dans cette ville, fut poignardé par son frère, qui était un des liqueurs. La ville fut un momententre leurs mains : cependant les plus sages bourgeois eatholiques no voulurent point donner le signal d'une guerre civile qui pouvait être ruineuse pour leur cité; ils s'armèrent et reprirent possession des postes les plus importants; le grand prieur d'Angoulème, gouverneur de Prevence qui était alors brouillé avec les Guise, auxquels il n'avait été que trop intimement uni du temps de la Saint-Barthélemy, accourut d'Aix au secours des désenseurs de l'autorité royale ; les chefs ligueurs furent arrêtés, et le consul Dariez, qui s'était mis à leur tête, fut pendu dans son costume de magistrat. Quand la nouvelle du mauvais succès de l'entreprise de la ligue sur Marseille parvint à Paris, le roi, dit l'Étoile, « en eut tant de contentement que, » comme les députés qui lui apportèrent les premières nouvelles · en la salle où il étoit, il fendit aussitôt la presse, et s'approchant " d'eux : Mes amis, leur dit-il, je vous accorde tout ce que me sauriez

d'eux: Mes amis, leur dit-il, je vous accorde tout ce que me sauriez
 demander, car ma libéralité no suffira jamais pour récompenser
 votre fidélité <sup>1</sup>.

Une entreprise semblable devait être tentée à Bordeaux; Louis de fenouillez, commandant du Châteu-Trompette, était engagé dans la ligue, et devait la seconder. Mais le marcétal de Matignon, qui représentait le roi dans la province, en eut quelque soupçon; il invita Genouillac à se rendre auprès de lui pour se conserter contre les buguenois; il l'arrêta et le força de livrer son château. A Lyon, au contraire, le gouverneur Mandelot était créature des Guise et engagé dans la ligue, tandis que du Passage, licutenant du duc d'Épernon, commandait dans la fortcresse. Celle-si fut attaquée, contrainte des creudre, le 9 ou le 5 mai, et immédiatement démolie, en sorte que Lyon fut acquis à la ligue. Le 90 avril, le duc de Guise en personne a était emparé de Verdon, et bientit après de Toul; mais il ebebous devant Mêta;

l. LXXXI, p. 454. — Davila, l. VII, p. 378. — Journal de l'Étoile, p. 290.

Journal de l'Étoile, p. 291. — De Thou, l. LXXXI, p. 486. — Mem. de la ligue, t. l. p. 73-78. — Nostradamus, Hist. de Provence, p. VII, p. 836. — Davila, l. VII, p. 385.

<sup>\*</sup> De Thou, l. LXXXI, p. 478.

où le duc d'Éperson, qui en était gouverenur, avait fait passer des remforts. Ces places étaient de celles où le pouvoir était partagé entre le roi et la ligue; ailfleurs, où le gouverneur faisait déjà partie de l'association, il assurait sans combat et sans bruit fa domination des liceueurs !

Henri III reconnut toute l'étendue du danger dont il était menacé; quoique plusieurs des généraux et des commandants de province sui fussent demeurés fidèles, il sentit bien que dans un moment de profonde fermentation religieuse, un parti qui professait seulement d'obéissance implicite à l'autorité royale, pour quelque opinion qu'effe se prononcât, un parti tout politique et sans conviction, était aussi sans force. Au fond de l'âme, il détestait trop les huguenots, et il leur avait trop fait de mal pour pouvoir s'appuyer sur eux avec confiance. C'était cependant l'avis du duc d'Épernon, qui avait alors la meilleure part à la favenr du roi, et qui se voyait tellement déchiré dans les écrits de la lique qu'il ne pouvait douter que cette association ne fût formée contre lui autant que contre l'hérésie, et qu'elle n'eût l'intention de fui enlever tons ses honneurs et tontes ses richesses. Joveuse, au contraire, qui avait contracté avec les Guise une alliance de famille, voulait persuader au roi de se réconcilier avec eux. On put reconnaître que le roi hésitait entre ces deux partis, d'après la modération extrême avec laquelle il répondit au manifeste de la ligne : il paraissait bien plus occupé à se justifier qu'à condamner ou intimider ceux qui avaient pris les armes contre lui 2. Ses partisans avaient eu cependaut quelques succès. Le duc de Mercœur, qui, par son mariage avec Marie de Luxembourg, prétendait hériter des droits de la maison de Penthièvre sur la Bretagne, et aspirait à se rendre indépendant dans ce duché, se mit à la tête des ligueurs bretons, et fit une invasion dans le Poitou. Montpeusier, pour le repousser, rassembla les gentilshommes protestants de London, de Thouars et de Fontenay, et il l'arrèta en effet; mais de tels alliés n'étaient pas moins suspects à Henri III que des ennemis. Joyeuse avait chassé le duc d'Elbœuf de la Touraine et du Vendômois; Épernon avait dissipé les troupes de la ligue qui s'assemblaient près de Gien; mais, d'autre part, le duc de Guise avait sous

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Thou, L.I.X.XI. p. 452. — D'Aubigné, l. V, e. 5, p. 426. — Metthieu, Histdes derniers Troubles. l. J. f. 51. — L'Étoile, p. 291. — Lettr. du duc de Guise, à la duchesse de Nevers. Mém. de Nevers, t. 1, p. 658.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aux Mémoires de la ligue, t. 1, p. 63-73.

ses ordres près de douze mille hommes; avec un parti de cavalerie, il avait été chercher le cardinal de Bourbon à Péronne, et il l'avait conduit à Chèlons-sur-Marne; puis il éténit approché de Paris; aussi Henri III, sans prendre confiance en de légers avantages, charges sa mère de se rendre à Épernay sur la Marne , pour entrer en négociation avec le due de Gaise et les limeurs <sup>1</sup>.

Toutefois Henri III oe négligeait pas de négocier en mêmo temps avec le roi de Navarre, dont les députés, Clervant et Chassinrourt, étaient auprès de lui. II donna à œux ei l'assurance qu'il ne s'éarterait jamais des traités faits avec les religionnaires, et qu'il ne concernitait à aueun condition contraire aux droits du roi de Navarrei chargea même le maréchal de Matignon d'avoir une entreue avec on dernier à Tonneins, pour convenir des moyens de résistance contre les ennemis communs. Mais depuis que les conferences d'Éperauy curent commencé, quoique les demandes du duc de Guise Inssent exorbitantes, Henri III cessa d'écire ou de faire érrie an ori de Navarre: aussi celui-ci, dans l'instruction qu'il adressait, au mois de juin , à se dépatés, les chargerist des sphidre d'autent plus virement de ces lence qu'il apprenait que le roi , dans ses dépêches à d'autres gouverneurs, ne dissimulait poit « que la paix se traite, et est n train de se se conclure, pour nu que le ligueurs se dépatent des sàrretés qu'ils

demandent ponr leur partienlier, c'est-à dire pourvu qu'il n'y aille que de l'abolition de l'édit de paix, et de la ruine, en tant qu'en

» eux sera, de lui et de tous ceux de la religion a.

En même temps le roi de Navarre «felioreții de se rattacher l'opinion publique; il employait pour cela la plume de Duplessis Mornay, en qui l'étenduo des connaissances et la vigueur du talent étaient jointes à la loyauté de caractère. Dès que le roi de Navarre reçut le manifeste du cardinal de Bourbon, il y répondit par une «remontance à la France,» dans laquelle il cherchait à dissiper les terreurs que les catholiques prétendaient concevir pour leur religion, en rappelant que Henri III était jeune encore, ct qu'il était bien douteux que son contemporain, le roi de Navarre, foit appeté à lui succéder. D'ailleurs, céuli-ci protes tit « qu'en sa religion il a cologors été instruit à me force point les

De Thou, I. LXXXI, p. 462, 476. — Davila, I. VII, p. 598. — D. Taillandier, Hist. de Bretagne, I. XVIII, p. 530.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Instruction à MM. de Clervant et Chassincourt, Mém. de Duplessis, t. III, § 27, p. 81.

· consciences; qu'en l'ardeur meme des guerres civiles, lorsque tout

exercice était défendn par toute la France à ceux de sa religion, il a
 tonjonts laissé la religion catholique eu son entier, en toutes les villes

» esquelles il avoit puissance, et de ce, ne veut pour témoins que le

» clergé et les prêtres et moines d'Agen, où il faisoit sa résidence.

» Qu'en paix et en gnerre, il s'est tonjonrs servi indifferemment, tant

» auprès de sa personne qu'en tous les états et offices qui sont à sa dis-

» position, des uns et des autres, même en sa chambre, en son con-

seite tes gardes, et nicu a jamais reculé apuen pour le fait de conseience '. « Il prenaît ensuite contre les Guise la défeuse des ducs d'Épernon et de Jayeuse; il rappelait ennment les Guise cus nièmes avaient été comblés, par les rois précédents, de dons et de faveurs royales : aussi, tandis que leur père n'avait pas quinze mille livres de rente quand il vint la première fois en Frauce, ers princes, malgré leur prodigalité, avaient à présent plus d'un million de revenu. Enfin il s'efforçait de faire voir que ce d'éxist pas par intérét pour la religion que les ligueurs plongeaient le royaume daus la gnerre civile, on qu'ils faisaient peser sur la France le Joug de l'Espegne, mais uniquement pour satisfair leur couplitée et eur ambliton '.

Bientòl le roi de N'astre fut averil qu'on voyait un rapprochement entre les ligueurs et Catherine de Médieis. Celleei, qui était arrivé aux conférences d'Épernay, accompagnée du maréchal de Retz, do serétaire d'Esta Brûlart, et de Lausse, avait d'abord voulu gagner du temps, ponr attendre l'arrivée de dix mille soldats, que Fleury était chargé de lever, pour le roi, en Suisse; mais les Guise consentirent seulement à un armistice de quatre jours. La reine profita de ce court espace de temps pour recevoir de nouvelles instructions de son fils, par l'entremise de Miron, son médecin. Elle déclara ensuite aux Guise que quant à la religion, le roi était parfaitement d'accord avec eux; qu'il ne désirait pas moins qu'eux assurer la foi exholique, extirper l'hérésie, et ne permettre dans son royaume qu'une seule croyance; mis qu'il n'avait ni forces ni argent à suffissuce pour une si haute ca-treprise, et que tout ce qu'il attendait de leur zèle, c'était de lui sagger les mopons de rassembler des fonds et des soldats, promettant

Duplessis Mornay, 1. 111, p. 66.

Remontrance, ctc...faux Mém. de Duplessis Mornay, t. III, § 26, p. 49-81, et aux mém. de la tigue, t. I, p. 79-102. — Protestation des catholiques non ligués, ibid., p. 103-107.

de les adopter avec empressement. Les Guise, qui, pour soniever le penple, avaient tant parlé de la pesantenr des taxes, n'avaient garde de tomber dans le piège que leur tendait la reine, et de proposer de nonveaux impôts. Ils répondirent que l'administration des finances et de l'armée était tont entière entre les mains du roi , et qu'ils n'avaient aucune intention d'assurper son antorité. Mayenne partit cependant avec lears meilleures troupes, pour rencontrer les Suisses, et leur livrer bataille partont où il les trouverait. Mais le succès était douteux; les demandes qu'avaient d'abord faites les liguenrs, de places de sùrete, de gonvernements, d'avantages pécuniaires, pouvaient prévenir le public contre eux 1. Ils résolurent de présenter à la reine, le 9 juin, « nne requête an roi , et dernière résolution des princes et commu-» nautés catholiques . « dans laquelle ils déclarèrent qu'ils étaient prêts à donner leur démission de tous leurs gonvernements et de tontes leurs charges, pourvu que le roi prit l'engagement d'interdire tont autre enlte que le catholique, dans tout le royanme, d'ôter à tons les protestants toutes leurs charges, de leur enlever tontes leurs villes de sùreté, de retirer sa protection à Genève, et d'unir ses troupes à celles de la ligue, pour mettre à exécution le nonvel édit qu'il donnerait conformément à ces demandes 2. Ouoique Henri de Navarre ne put pas encore conuaître cette requête.

il la presentait apparenment lorsqu'il publia, le 10 juio, à Bergerac, sa declaration contre le calomnies de la ligue. Il y laissait catrevoir assec clairement son désir de se rapprocher de l'église romaine. Il commençait par une profession de foi, dans laquelle il ne récapitulait que les points sur lesquels i létait d'accord avec ette église. Il repoussait la dénomination d'hérétique et de relaps « poisqu'il est tout prét et résolu de recovoir instruction par no concile libre et légitime, et régoler sa créance par ce qui y sera décidé sur les différends de la religion. Que si on disoit que le concile de Trente a jà ordonné desa dis différends, sans quo plus il soit besoin dy revenir, si li invoquait le témolguage des plus sélès atholiques eux-mêmes, pour pronver que concolie vait été ai pou libre, et si constamment dominé par les intrigues des ennemis de la France, que les rois français catholiques mavient point rouls se soumettre à ase décisions ou en permettre la

<sup>1</sup> Davila, I. VII, p. 396.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Requête des ligueurs au roi, du 9 juin. Mém. de la ligue, t. l, p. 167-174. — De Thou, l. LXXXI, p. 485. — Davila, l. VII, p. 398.

publication. Après avoir rappelé les justes raisons que les protestants avaient eues de demander et de vouloir garder des places de sûreté ; après avoir montré que les catholiques n'étaient point dans une condition semblable, ear ils formaient le plus grand nombre, ils avaient le roi pour eux, et ils n'avaient jamais été trompés ni ne conraient risque de l'être, il offrait espendant de rendre toutes les places que tenaient les réformés, pourvn que la ligne rendit de son côté tontes celles dont elle s'était emparée; il offrait de plus de se démettre de toutes ses charges et gouvernements, pourvn que les Guise et leurs créatures en fissent autant de leur côté. Enfin , comme toutes les déclarations de la lique semblaient dirigées contre sa personne ; comme on affectait de l'y nommer hérétique relaps, perturbateur de l'État et ennemi jnré des catholiques, il protestait qu'il ne demandait pas mieux que de soumettre sa querelle au sort des armes ; mais il désirait que ce ne fût ni dans nne guerre eivile ni dans nn combat de noblesse, qui causcraient au royanme nn dommage irréparable : c'était avec le due de Guise qu'il demandait à vider sa querelle, « de sa personne à la sienne, un à un, deux à deux, » dix à dix, vingt à vingt, plus ou moins, en tel nombre que ledit » sieur de Guise voudra, avec armes usitées entre chevaliers d'hon-» neur... en lieu que ledit sieur de Guise voudra ehoisir, qui soit de · libre accès, non suspect ni aux uns ni aux autres 1. · A cette dernière

Mais tandis que Henri de Navarre ne négligeait aucun effort pour se concilier le roi, le rattacher à ses intérêts, et éviter une gaerre dont il reconnaissait tous les dangers; ji ne se faisait aucune illusion sur les chances qu'il pouvait conserver de retenir le faible Henri III dans une neutralité qui n'était pas même d'accord avec ses affections. Il voyait bien que la conjuration de l'Europe estholique pour extirper la réforme se resserrait toujours plus menaçante. Philippe II en était l'âme et l'intéligence. Agé alors de cinquante-buit ans ; il n'avait

proposition, le duc de Guise répondit qu'il n'avait aucnne inimitié privée avec le roi de Navarre; que toutes ses démarches n'avaient pour but que la sûreté de la religion et l'oblésance aux suggestions de sa conscience, et que des causes si graves ne pouvaient pas se résoudre

par un duel privé entre des gentilshommes 2.

Déclaration du roi de Navarre, dans Duplessis Mornay, t. III, §29, p. 89-126, et dans les Mém. de la ligue, t. I, p. 120-148.

<sup>\*</sup> Davils, t. VIII, p. 403. - De Thou, l. LXXXI, p. 482,

rien perdu de la vigueur de son entendement ou de l'inflexible dureté de son caractère. Tous les ennemis de la foi catholique étaient devenus ses ennemis personnels; Étisabeth d'Angleterre, le roi de Navarre, le prince Maurice d'Orange, les princes luthériens de l'Empire, et avec eux tous les hérétiques, tous ceux qui osaient résister au pape, devaient être extirpes jusqu'au dernier : pour parvenir à ce but, il n'hésitait pas à prodigner tous les trésors et tout le sang de l'Espagne. Ses émissaires travaillaient l'Écosse et l'Angleterre, comme la France et la Flandre; il fournissait des armes et de l'argent à toutes les conspirations, et sa correspondance de l'Escurial dirigeait dans toute l'Europe tous les efforts du parti catholique vers un seul but, par une seule volonté. Ses malheurs domestiques semblaient avoir redoublé encore l'amertume de son zèle. Il avait délà perdu quatre de ses fils; le einquième et dernier, Philippe, était un enfant de six ans, anquel il fit prêter serment par les grands et le peuple, le 12 novembre 1584, comme à l'héritier de sa couronne t, en même temps qu'il dirigealt son éducation, de telle sorte qu'on dût un jour retrouver en lui tout le fanatisme féroce qu'il prenait lui-même pour de la religion.

Philippe II, qui réunissait les courones de toutes les Epsagens, de Portugal et des Deux-Siciles, partagosit avec son neven, l'empereur Rodolphe II, le premier rang parmi les monarques catholiques. Mais Rodolphe II, fils de Maximilien II, et petit-fils de Perdinand, était un prince effeminé et vicieux qui se laissait uniquement diriger par le roi d'Espagen, son onde maternel. Cet Empereur, alors agé de trent-trois san, réguait depuis l'an 1376; al s'éstait baudouné à la domination de ses maitresses, qui noumaient et déposaient les ministres, et landia que l'Eat était ruiné par leur cupidité, le monarque étudiait l'alchimic et l'astrologie, on bien il passait ses journées dans ses écuries avec ses cheuxux.\*

Apies l'Empereur et les rois de France et d'Espagne, aucen autre souverain catholique ne portait le titre de roi; mais immédiatement au-dessous d'eax un des plus puissants et des plus habites princes de cette religion était Cluarles-Emmanuel, due de Savoie, que Philippe II avait en soin de s'attacher en lui donants as seconde fille Catherine en mariage; leu runion fut célétière le 10 mars 1983, et dès lors le roi mariage; leu runion fut célétière le 10 mars 1983, et dès lors le roi

<sup>1</sup> De Thou, l. LXXX. p. 414.

<sup>2</sup> Pfeffel, Abrégé de l'Histoire d'Altemagne, t. II. p. 210.

d'E-pagne put compter sur le due de Savoie presque comme sur son lieutenant 1.

Mais quoique le vrai chef de la ligue européenne fut Philippe II, il importait à cette association de ponvoir présenter le pape comme l'appuyant de toute l'autorité de l'Église, et lui donnant pleinement sa sanction. Nicolas de Pellevé, que le crédit de la maison de Lorraine à laquelle il était attaché avait fait archevèque de Sens, puis en 1570 cardinal de Sainte Praxède, était en quelque sorte, à Rome, où il résida pendant vingt ans, le représentant des Guise. Il avait travaillé avec ardeur auprès de Grégoire XIII, pour obtenir de lui une approbation publique de la ligue. Eu même temps Louis de Gonzague, duc de Nevers, demandait qu'on lui produisit cette approbation comme nécessaire pour satisfaire sa conscience, lorsqu'il s'armait contre son sonverain. Nevers avait été un des secrets promoteurs de la conjuration de Marscille ; la ligne lui avait promis le gouvernement de la Provence, et il avait compté n'avoir point de peine à s'en emparer, lorsque Marseille scrait une fois en son pouvoir. Il était dejà dans Avignon, an moment où Marseille, d'abord surprise par la ligue, lui fut de nouveau enlevée. Décu dans son ambition, il témoigna un redoublement de scrupules, et ne se contentant plus des communications du jésuite Claude Matthieu, qu'on nommait le courrier de la ligne, tant il mettait de célérité dans ses voyages de Rome, il se détermina à se rendre lui-même auprès du pape 2. Cependant il avait déjà reçu plusieurs lettres qui nous ont été conservées, du père Matthieu, du cardinal de Pellevé, et de Jacques de la Rue Martelli, agents de la maison de Guisc auprés de la cour de Rome. Ce dernier lui disait : . Le cardinal de Pellevé vous a écrit la · résolution de Sa Saintclé, comme aussi j'ai fait, et il semble à S. S. » que vous en devriez être content, laquelle encore derechef je vous

- ecris. S. S. vous déclare, par vive voix, qu'il trouve bon que les
- » princes catholiques prennent les armes pour la conservation de la
- religion catholique en France; qu'il avoue que la guerre est juste et
  légitime, et sans scrupule de conscience, nou sculement contre les
- hérétiques, mais contre tous ceux qui les favoriseront ou aideront;
- et pour autant que j'ai déclaré à Sa Sainteté que V. E. n'étoit pas
- · contente et en repos de sa conscience, s'il ne le déclaroit par bulles

<sup>&#</sup>x27; Contrat de mariage du 25 août 1884, à Chambéry, Traités de Paix.t. II, p. 494, — Guichenon, Hist. de Savoie, t. 11, p. 285. — De Thou, l. LXXXIII. p. 560.

De Thou, I. LXXXI. p 459. - Matthieu, derniers troubles de France, t. I, f. 25

- expresses on brefs, il a répondu qu'il ne se pouvoit faire sans trop
   grand préjudice... mais que V. E. devoit être contente de sa
- grand préjudice... mais que V. E. devoit être contente de se parole... qui est irrévocable, et que de rechef il confirme 4. »

Mais il n'est pas facile de contenter la conscience d'un homme intéressé à faire valoir ses scrupples. Le due de Nevers ne vonlait pas courir risque de se broniller avec le roi. Il poursuivit son voyage pour se rendre à Rome, malgré les instances et les reproches du duc de Gnise et du parti qu'il abandonnait. Cependant Grégoire XIII, âgé de quatre vingtquatre ans, était mort le 10 août 1585, et le moine franciscain Félix Peretti, cardinal de Montalto, avait été nommé pape le 24 avril, sous le nom de Sixte V. Ce fils d'un paysan, antrefois gardeur de pourceaux dans la Marche d'Ancône a, avait gagné les suffrages par son affectation d'extrême modestie, de timidité, de douceur, et aussi en revêtant l'apparence d'une vieillesse décrépite. Ancun homme ne fut plus constant dans sa dissimulation, et ne sut mienx cacher jusqu'à un âge avancé ses qualités aussi bien que ses vices; mais il se montra ce qu'il était au moment où il fut nommé pape, et en rejetant son bâton et se redressant, il parut jenne encore à soixante-cinq ans, vigoureus, énergique, d'une activité infatigable, d'une sévérité impitoyable; il rétablit la police et la sureté dans l'État romain, par de nombreuses exécutions; il remit l'ordre dans les finances; il accomplit la construction ou la restauration de grands monuments, mais il mérita et obtint l'exécration du peuple qu'il gouvernait. La plupart des historiens lui ont accordé les plus grands éloges; ils auraient dù se contenter de dire qu'il était un habile et énergique despote, car les hommes sont si enthousiastes de la force qu'ils accordent presque tous leur admiration à un tel caractère 5.

Sixto V., beancoup moins spôtre de la religion que du pouvoir, a siprouvait pas la jigue ou l'audece des sujets qui s'armaient contra l'enroi; mais il vonlait que sujets et monarque combassent la tête devant l'autorité pontificale, et il les réservait le droit de déposer celai auquet les peaples devaient es soumettre. Gonzague ne se pressa pas d'arriver à Rome, mais on nous a conservé la lettre qu'il écrivit le 31 juillet an cardinal de Bourbon, où il racontes a première audience de pape Sixte-

<sup>1</sup> Mem. de Nevers, t. I. p. 65f et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sixte V la raconta lui-même au marquis Pisa·i, ambassadeur de France à Rome, Pasquier, Lettres, l. XIII, lett. 18, p. 406.

De Thou, I. LXXXII, p. 504. — Muratori. Annali. t. XV, p. 58. — Antonio Cicarelli, Vita di Sisto V. Platina, p. 599.

226 EISTOIRE

Quint : « Je nedonte point, m'a-t-il dit, que l'intention du cardinal de » Bourbon ne soit boune, je veux eroire que celle de ses confédérés

l'est aussi.... mais en quelle école avez-vons appris qu'il faille
 former des partis contre la vologté de votre prince légitime?

former des partis confre la volonte de votre prince legitime?
 Très-S. P., lui dis-je en me levant avec chaleur, c'est du consentement

. du roi que les choses se sont faites. - Hé quoi! reprit-il, vous vous

» échauffez bientôt; j'avois eru que vous veniez à moi écouter les paroles

 de votre père, pour preudre ses conseils et vous y couformer, et cependant je vois que vous avez l'esprit de tous ceux de votre associatiou;

pendant je vois que vous avez i esprit de tous ceux de voire association;
 vous ne pouvez souffrir qu'ou vous reprenue, vous en venez d'abord

vous ne pouvez soulirir qu ou vous reprenie, vous en venez d'abord
 aux justifications, et vous coudamuez tous autres sentiments que les

» vôtres. Détrompez-vous si vous me voulez eroire; le roi de Frauce

» n'a jamais consenti de bon cœur à vos ligues et à vos armements; il

» les regarde comme des attentats contre son autorité, et bien que la

nécessité de ses affaires et la crainte d'un plus grand mai le forcent
 à dissimuler, il ne laisse pas de vons tenir tous pour ses equemis, et

ennemis plus redoutables et plus eruels que ne sont ni les huguenots

» de France, ni les autres protestants.... Je erains bien fort que l'on

» ne pousse les choses si avant qu'eufin, tout catholique qu'il est, il ne

se voie réduit d'appeler les hérétiques à son secours pour se délivrer
 de la tyrannie des catholiques 1.

Pour résister à ettle paissante association que dirigeraien contre lui FSpagne et la cour de Bome, le roi de Nature auit songé de honne heure à opposer une ligue de tous les protestants de l'Europe, que l'intérêt de leur sircée devait également unir. Dès le mois de juillet 1985, il avait envoy Ségur de Pardailhan à la reine d'Angleterre, et ensuite aux princes protestants de l'Allemsgne, pour leur représenter l'imminence du danger, et les presses de se concerter pour n'y pas succentre. Pardaillau avait, entre autres, commission de proposer à Blisabethe Brite de l'Entre, à Jaques Studer, roi d'Écosse, qu'il regardait comme héritier du trône d'Angleterre <sup>8</sup>. La jalousie habituelle d'Élaisbeth courte tout ce qui pourait rappeler sa succession fit touber cette négociation.

De nouveau, au moment de la prise d'armes de la ligue, le roi de Navarre avait écrit à Élisabeth pour lui faire comprendre · que ce · remuement étoit un effet de la ligue générale que le pape a pra-

Mém. de Nevers, t. I, p. 666, 667.

Duplessis Morney, t. 11, § 52, p. 278,

· tiquée entre les princes et potentats qui lui adhérent, de laquelle le · roi d'Espagne est le chef, s'étant le pape et lui accordés ensemble, » pont s'aider l'un l'autre 1, » Il lui avait renvoyé Segur de Pardailhan. et il lui écrivit de nouveau : « Si Dieu a voulu , madame , comme il . semble, que la France soit l'échafaud où cette tragédie ait à se jouer,

· au moins espère-je que tous les princes et États vraiment chrétiens y ressentiront lenr intérêt, et ne voudront pas être spectateurs oiseux

· d'une action de laquelle le succès leur est commun, par une consé-· quence inévitable, encore que les premières peines et les premiers

· dangers nous semblent en particulier appartenir. J'attends, madame, » de l'amitié et bonne volonté qu'il vous a plu me promettre, le prompt

» secours qui m'est nécessaire pour sontenir les efforts qui se pré-» sentent : car aussi Votre Majesté , tenant le premier lieu eu cette

· canse, je me propose d'être comme votre capitaine général contre » les ennemis communs, lequel, madame, il importe à votre grandenr

» et réputation de ne laisser abandonné de vos moyens, en la résis-· tance qu'il nous convient faire aux desseins pernicieux de cette

· lique. Mais, madame, toute la chrétiente attend, outre cela, de votre » prodence et antorité, que vous réveilliez et exhortiez tous les princes » et États chrétieus à leur devoir, et le leur fassiez vivement sentir et

» reconnoltre : car pardonuez-moi si je vous dis, madame, qu'il n'est

» raisonnable que les fruits et effets de votre vertu demeurent enclos · et enfermés aux bornes de l'Angleterre, puisque l'odeur et la répu-

· tation en est jà parvenne aux extrémités du monde a. · Cette lettre était rédigée par Duplessis; mais le roi de Navarre y ajonta, dans nn style plus chevaleresque : « J'ai besoin de mes amis, car il m'y va du . tont, et n'ai plus de temps à perdre. Mais je me tiens tout assuré

· de votre secours, et sens me redoubler le conrage. Je me figure que

» je combats pour vous ; avec votre faveur toutes choses me sont pos-» sibles, voire faciles 5. »

Ségur Pardailhan était aussi porteur d'une justruction rédigée par Duplessis Mornay. Nous éprouvons quelque regret de ne pouvoir insérer jei en entier cet écrit, si différent de tout ce que présente ordinairement la diplomatie. La loyauté de l'écrivain, sa connaissance complète du danger, et sa confiance en Dieu, au moment où cette lutte

Lettre du roi de Navarre à Élisabeth. Duplessis Mornay, t. III, § 13, p 18, 2 Duplessis Mornay, t. III, lett, 15, p. 24,

<sup>5</sup> Ibid., § 16, p. 26,

terrible commence, s'y font sentir à chaque ligne. Il rassemble, pour les mettre sous les yenx d'Élisabeth, les preuves de l'intention avec laquelle cette grande lutte est commencée, ponr réduire l'Europe sons la monarchie temporelle de Philippe II, et la domination spirituelle du pape. Il montre le danger commun pour tous les fidèles qui venlent servir Dieu selon lenr conscience, ponr tous les princes qui veulent maintenir leur indépendance. Il fait voir qu'Élisabeth est en particulier le point de mire de Philippe, quoiqu'il ne songe point encore à l'attaquer par les armes, mais que c'est lui qui dirige les assassins contre elle, comme il les a dirigés contre le prince d'Orange et le roi de Navarre; que tout son espoir pour bouleverser l'Angleterre se fonde sur la reine d'Écosse. S'il peut la délivrer et la faire monter sur le trône, comme elle dépend de ces mêmes Guisc qui travaillent la France, la cause de la réforme sera perdue dans l'île même qui lui sert de citadelle. . Mais pour à présent, alouta-t-il . Dieu ne permettant pas que · toutes les parties de son Église soient en peine tout à la fois, Élisa-· beth est retirée hors du combat, en son lle, comme nu général de » son armée, pour pouvoir à toutes les occasions qui naissent, contenir · ceux qui s'ébranlent, rallier ceux qui se rompent, recneillir ceux qui se retirent, secourir à temps ceux qu'on lui renverseroit autrement » sur les bras... Que secourant, comme elle a commencé, l'archevêque " de Cologne, elle geut r'avier toute l'Allemagne en une paix; sontenant les Pays-Bas, entretenir le roi d'Espagne entre ses bornes; · aidant au roi de Navarre en ce besoin, réprimer les ennemis qu'elle · a en France, et maintenir la chrétienté en contre-poids, le tout sans

entrer en partie, sans tirer la charge sur ses bras, sans hasarder son État. « Moravar expose centir quelle est l'assistance dont le roi de Navarre a besoin pour le moment; il demande qu'Élisabeth envoie une somme d'argent en Allemagne, pour joindre à celle que le roi de Navarre y avait déjà fait passer, et lever une armee étrangère, sans laquelle il serait rédoit à se tenir toojours sur la défensive; qu'elle eavoie en même temps as ôntes sur les ocisé de France, pour distraire l'attention de ses ennemis, les menacer tour à tour sur plusicurs points, et conper leurs commonications. ¹

Une tentative de la ligne, ponr s'emparer de la ville de Boulogne et la livrer à l'Espagne, ne tarda pas à confirmer les prévisions du roi

Instruction dans Duplessis Morney, t. III, § 19. p. 30-37.

de Nasarre. Bernardin de Mendoza avait persoadé anx ligueurs que ai Philippe II était maître de cette ville, il y forait debarquer une armée nombreuse qui marcherait sur Paris. Son intention bien plutoi était d'en faire le lieu de rélache de la flotte et de l'armée qu'il destinait contre l'Angeterre. Le prévôt de la marchaussèe de Boulonsis, Pierre Vétus, était gagné; c'était lui qui devait s'emparer de la porte de la ville, et la livrer au due d'Aumale, qui s'apprecheit avec un corp la de cavalerie. Mais Nicolas Poulain, l'espion du roi dans les conseils de la ligne, a vertit Henri III de ce complot; cetui-ci prévint Raimond de Bernay, lieutenaut du due d'Épernon à Boulogne. Vétus fut arrêté entre les deux portes de la ville; d'Aumale fut reçu à coups de canon, et cette place importator fut saméré des mains des Espagnols \*.

Toutefois la neutralité de Henri III, entre la ligue et la réforme, ne pouvait pas dure longtemps. Catherine de Médicis ne disputalt plus avec les Guise que sur les conditions auxquelles le roi se déclarerait contre les réformés; elle avait échoué dans ses tentatives pour détacher d'ext le cardinal de Bourbon, encore que celuie commençtà à s'appercevoir qu'on ne lui dennadait que son nom, et qu'on ne lui confait ancune autorité. Les troopes que le roi svait ordonné de lever en Suisse n'arrivaient point; le duc de Mayenne, que son frère avait chargé de leur couper le chemie, as fortifiait, et letteri III, toujons plus inquiet, envoya le due d'Épernon loi-même, avec Villeroi, à la reine mêre, pour la presser de conduire aux meilleures conditions qu'elle pourrait obtenir <sup>2</sup>.

Le traité de Henri III avec la ligue fut signé à Nemonrs le 7 juillet 1883. Il contensit d'abord les conditions que les ligueurs avaient demandées au nom de leurs sentiments religieux : l'interdiction de tont autre culte que le estholique, l'expulsion hors de France, dans le mois, de tous les prédicateurs de l'hérésie; dans les six mois, de tous les huguenots qui ne feraient pas abjuration; l'eur privation immédiate de tous les emplois, la restitution de toutes les places de sartet qui leur avaient été données, la suppression de toutes les chambres mi-parties, la peine de mort décernée contre tout hérétique qui, après l'expiration de six mois, rentrerait en France. Mais les ligueurs avaient aussi stiplet, malgré less protestations de désintéressement,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procès-verbal de Nic. Poulain, p. 418 — De Thou, 1. LXXXVI, p. 724. — Davila, 1. VIII, p. 434.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Davita, I. VII. p. 396-399. - De Thou, I. LXXXI, p. 484.

plusieurs conditions pour eux-mêmes. Le roi , après avoir déclaré qu'il approuvait tout ce qu'ils avaient fait contre l'autorité royale, pre-mait leurs troupes à as aolde, s'engageait à leur payer leurs arrêrages, à rembourser aux chefs les avances qu'ils avaient faites, à leur conserver à tous leurs honneurs et leurs gouvernements, à donner cuffin, comme places de sdreté, au cardinal de Bourbon, Soissons; au duc de Mercœur, Dinan et le Conquest; au duc de Guise, Verdun, Toul et Saint-Dizier; au duc de Maunie, le château de Dijne et Beaune; au duc d'Aumale, Saint-Esprit de Rue; au duc d'Elbeuf, le gouvernement de Bourbonnais, et à chaeun de cos chefs une garde à pied et à cheral payée par le roi '.

Henri III porta lui-même au parlement de Paris, le 18 juillet, les lettres patentes qu'il donna en exécution du traité de Nemours ; par elles, il révoquait tous ses précédents édits de tolérance, et il interdisait tout culte hérétique sous peine de mort et de confiscation de biens. Pour les publier et les enregistrer avec plus de solennité, tous les conseillers avaient revêtu à cette occasion leurs robes rouges. Parmi les membres du parlement, le plus grand nombre détestaient la tolérance, et désiraient, par attachement à leurs anciens usages, infliger des supplices aux hérétiques, et cependant presque tous étaient faloux de l'influence des prêtres, ennemis de la cour de Rome, et défiants de la ligne, comme ayant usurpé la puissance royale ; ils approuvaient l'édit, mais ils n'auraient voulu, ni l'ohtenir comme on venait de faire par des menaces, ni l'exécuter, comme on devait faire hientôt par la gnerre : lorsque le roi sortit ensuite du palais, il fut accueilli, par la foule, avec des acclamations et des vœux pour sa longue vie, dont son oreille était depuis longtemps désaccoutumée. En effet, l'annouce du renouvellement des persécutions était acqueillie avec joie par les Parisiens : car, sur cette question déplorable, les intentions du roi, tout méprisable qu'il était, valaient mieux que celles de son parlement, et celles du parlement, mieux que celles du pcuple 3.

La paix de Henri III avec la ligue était faite; mais dans le conseil

<sup>&#</sup>x27;Traités de Paix, t. II., § 181, p. 511. — Yém. du duc de Nevers, t. I., p. 686 — Davila, t. YII., p. 399. — Matthieu, dern. Troubles de France, l. I. f. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'édit aux Mém. de Nevers, t. I., p. 689; et aux Mém. de la ligue, t. I., p. 178-182. — L'Étoile, p. 298. — De Thou, l. LXXXI, p. 486. — Davila, l. VII, p. 407.

plus intime du roi, il restait encore à décider comment elle serait exécutée. Le secrétaire d'État Villeroi, Bellièvre et Villequier. conseillaient à Henri III d'eutreprendre la guerre contre les buguenots avec toute l'activité dont il était capable, de remettre en vigueur toutes les lois de François Ier et de Henri II contre l'hérésie, de se faire connaltre comme un persécuteur ardent, qui parlageait pleinement la haine populaire contre les novateurs, qui se complaisait à leur supplice, et qui n'avait pas besoin d'être excité par le roi d'Espagne pour les exterminer. De cette manière, le peuple demeurerait convaincu que les Guise avaient calomnié Henri III en l'accusant de favoriser les huguenots, et c'est à lui seul que les catholiques recourraient désormais pour assouvir leurs vengeances. Alors, ajoutaient ces conseillers, pourvu que le roi joigne à ces rigueurs qu'ils invoquaient quelques efforts pour rétablir l'ordre dans ses finances, qu'il accorde quelques marques de confiance à son ancienne noblesse, et qu'il s'abandonne moins entièrement à ses jeunes favoris, il regagnera bien vite toute sa popularité, et il détruira celle des Guise. Tel était aussi l'avis de Catherine de Médicis; mais elle n'osait pas l'exprimer librement, parce qu'elle était accusée auprès de son fils de favoriser les Guise par attachement aux enfants de sa fille la duchesse de Lorraine, et de haïr le roi de Navarre, depuis qu'il ne voulait plus fermer les yeux sur les désordres de sa femme 1.

D'autre part, le duc d'Épernon, le maréchal de Retz, el l'abbé del Bene, Florentin, fils de la nourriee du roi, qui commençait à acquérir no crédit proportionné à la finesse de son caprit, représentaient au roi que, pour faire nes geurer acharnée aux haguenots, il serait obligé de confier le commandement de ses truppes aux Guise eux-mêmes et à leurs créatures; que ce seraient eux, en conséquence, qui reconiterient tout thomseur de la victoire, et qu'oprès cette rictoire, le haguenots qui leur seraient de contre-poids étant détraitis, les Guise demeureraient plus puissants que jamais. A ces considérations politiques se joignait la haine de Henri III pour les Guise; depuis qu'il régmait il avait été sans cesse humilie, hafoné, vilipendé par cux; tous cux à qui il accordait son amitié étaient aussitois signales par les Guise à la haine et au mépris populaire; il se sentait blessé dans ses affice-tions, dans so homeur priré, dans sa dignifé roule; et comme misculine.

Davila, l. VII, p. 404. - Mém. de Villeroi, t. LXI, p. 188.

qui avaient attiré sur lui le mépris des Parisiens étaient en même temps les idoles de ce même peuple, comme il était forcé de les ménager, sa haiue et sa jalousie s'accroissaient encore de l'obligation où il se sentait de les contenir <sup>4</sup>.

Henri III céda done aux injonctions de la ligur, en exécutant le traité de Nemours; mais il céda comme un enfant hondeur, qui ne perd pas une occasion de montrer combien il fait contre son gré la chose qui lui est commandée, et qui s'efforce de la rendre aussi désagnéeble à cax qui la lui commandeut qu'elle l'està lui-même. Déjà le 19 juillet, en sortant du parlement où il avait fait carcgistrer l'édit de persécution, il hisas voir qu'il était offensé des cris de joie du penple : contre son ordinaire, il ne reudit point le salut au prévôt des marchands et aux autres chefs de la magistrature municipale; les Guise le ur firent remarquer, et lis l'indiquérent aussi au penple, comme un signe de la répugnance qu'avait le roi à se brouiller avec les huguenoss. §

Peu de jours après, le 11 soût, llenri III dit venir au Louvre le premier et le second président du parlement de Paris, le prévôt des unrchands et le doyen de la cathédrale; il les reçut en présence de plusiens personnes parmi lesquelles il avait invité nommément Louis, cardinal de Goise: - Je m'applandis, leur dit-il, d'avoir suivi vos conseils, en - révoquant mon dernier édit en favear des protestants, car je compte

- désormais sur la vigoureuse assistance de tous cenx qui ont voulu la
   guerre, et de vous en particulier. Cette guerre demande de nous de
- grands efforts, car il nous fant trois armées : l'une que je conser-
- » verai apprès de moi, pour vous protéger et faire exécuter l'édit
- verai anpres de moi, ponr vons proteger et laire executer redit
   dans les provinces du centre; la seconde en Guienne, contre le roi
- dans les provinces du centre ; la seconde en Guienne, contre le roi
- de Navarre; la troisième aux frontières orientales, pour fermer
   l'entrée de la France aux Allemands. Mais la guerre ne se fait pas
- sans argent; ainsi donc, monsieur le président, avertissez vos col-
- · lègues que tant qu'elle durera, ils ne me fassent plus de remon-
- a trances pour le payement de leurs gages, car ils demeureront sup-
- » primés. Et vons, monsieur le prévôt des marchands, assemblez ce
- · matin les bourgeois de ma bonne ville, et prévenez-les que, puisque
- i'ai cédé à leurs désirs en entreprenant cette guerre, qui me coûtera
- par cede a leurs desirs en entreprenant cette guerre, qui me coutera
   quatre cent mille écus par mois, non-senlement ils doivent s'attendre
- quarre eent mine eeus par mois, non-schientent na dorrent a attenur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Davila, I. VII. p. 405. <sup>2</sup> Ibid, p. 407,

<sup>....,</sup> 

a la suppression des rentes de l'hôted de ville, mais encore ils doivent s'astranger pour me trouvret deut cent mille éeus d'er. - Jusqu'alors il avait parlé d'un visuge assez riant; mais Iorsqu'il se tourna cessile tres le cardinal de Guise, la colère qu'il contenait des lecommencement set fit senir d'aratage. - Vous voyez, mosietar, lai ditil, que je set fit senir d'aratage.

 m'arrange! Avec mes revenus et ee que je tirerai des particuliers, je fournirai au premier mois des dépenses; c'est au clergé à faire le

reste, e'est lui qui a voulu la guerre, je la ferai avec ses revenus, et je puis, pour ectte œuvre qu'il nomme sainte, les prendre en con-

 je puis, pour cette œuvre qui n'onime sainte, res pirentre en conscience, sans demander pour cela d'autorisation au pape.
 Le premier président, le prévôt des marchands et le cardinal voulurent en vain faire quelques remontrances, le roi les interrompit en leur disant:

vain faire quelques remontrances, le roi les interrompit en leur disant :

» Il falloit done vous contenter de la paix que je vous avois donnée.

» J'ai grand'peur qu'en voulant perdre le prêche, nous ne hasardions

» fort la messe 1. »

Tontesois Ilenri III avait euvoyé au roi de Navarre une ambassade à la tête de laquelle il avait mis Philippe de Lénoncourt, abbé de Barbean, qui peu après fut fait eardinal, pour exposer à son beau-frère la nécessité où il s'était trouvé de faire la paix avec la ligue, lui exprimer son ardent désir de le voir reutrer dans le sein de l'Église, lui demander de faire suspendre pendant six mois tout eulte protestant, et lni donner l'espérance qu'ensuite il assemblerait un concile national, où les prétentions des protestants seraient jugées avec impartialité. Lénonconrt devait en même temps demander au roi de Navarre la restitution des villes de sûreté, et lui proposer d'avoir nne entrevue avec la reine mère ; il devait lui promettre que Henri III n'enverrait point de troupes au midi de la Loire, pourvu que les huguenots empêchasseut de leur côté d'entrer en France les Allemands qu'ils avaient appelés. Heuri de Navarre, dans sa réponse, témoigna beaucoup d'affection et de déférence pour son beau-frére, beaucoup de regrets pour la résolution non moins impolitique qu'injuste à laquelle il s'était laissé entrainer. Il répéta son offre de se sonmettre à un concile, et ne repoussa point d'une manière absolue l'idée d'nn changement de religion; mais il refusa positivement, soit la restitution des villes de sùreté, soit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Thou, I. LXXXI, p. 490.—Mém. de la ligue, barangue du roi, t. I, p. 499.— Davila, I. VII, p. 400.— Matthieu, derniers troubles, I. II, f. 35.— Vict. Palma Cayet, Chronologie novenaire, t. LV, p. 18.

un contre-ordre aux tronpes allemandes, et le projet d'une entrevne avec Catherine fut en conséquence abandonné <sup>1</sup>. La paix de Nemonrs et la révocation des édits en faveur des protes-

tants, ne prenaient point le roi de Navarre par surprise ; il connaissait trop Henri III et Catherine pour no pas savoir qu'ils sacrifieraient l'avenir an présent, et qu'ils éviteraient un danger imminent par l'abandon de lenrs engagements. Duplessis Mornay écrivit de sa part à Walsingham et à Sydney, ministres Élisabeth : - Les affaires ont enfin · tourné comme nous l'avions deviné; on a fait la paix à nos dépens, a et sans nons et contre nons. Si, ne perdons nous point conrage, » ains jamais ne fûmes si résolns, Dieu nous mesnrant le travail et la constance à même mesure... Mesurez-lni anssi votre aide selon son besoin a. Le même Duplessis adressa à la France, au mois de inillet, un écrit « sur les dangers et inconvénients que la paix faite » avec cenx de la ligne apporte an roi et à son État 3. « Il y faisait ressortir la mauvaise foi de la maison de Guise, lorsqu'elle prétendait prendre les armes pour sa religion ; il rappelait ses prétentions ambitieuses à la couronne ; il indiquait la haine secrète qu'elle avait éveillée dans le cœnr do roi, et la défiance avec laquelle Henri III la surveillerait toujours. Ainsi éclatait, dans le parti catholique, une division qui l'affaiblissait, tandis qu'elle rendait le conrage aux protestants. « Se ressouviennent ceux de la religion qu'ils ont survécu les fenx. » les eaux et les glaives, les guerres, les défaites, et le jour de la · Saint Barthélemy, plus dangerenx que tout cela; qu'ils ont porté, · et longnes années, dessus lenr dos, les forces des alliés, bien unies

 et animées à lonr ruine; que les plus grands capitaines et les meilleurs conseillers auroient enfin reconnu que cette ruine ne se pouvoit acquérir à meillenr marché que par la ruine entière de l'État. Considérant que la ligue n'a point créé nouveaux hommes, ni nouveaux

soldats, ni nonveanx capitaines, an contraire divisé et affoibli les vieux qui restoient, concluent donc'que ceux qu'ils ont portés en-

tiers, ils les penvent porter divisés, bien plus ils s'estiment forts et
 suffisants assez pour les défaire 4.

Au même mois de juillet le roi de Navarre, en apprenant la signa-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Thou, I. LXXXI, p. 492. — Mém. de la ligue, t. 1, p. 211.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Duplessis Morney, t. III, 55 40, 41, p. 487.

<sup>\*</sup> Ibid., § 33. p. 131-140.

<sup>4</sup> Ibid., p. 135.

ture du traité de Nemours, avait écrit à Henri III une lettre également rédigée par Duplessis, dans laquelle, avec antant d'adresse et de modération que de dignité, il rappelait ce qu'on lui avait demandé, ce qu'on lui avait promis, ce qu'il avait fait, et sans articuler de reproches, il faisait encore des vœux pour le roi. . Monseigneur, disoit-il,

» dès que les auteurs de ces nonveaux remuements eurent fait pa-» roltre les effets de leur mauvaise volonté envers V. M. et votre

État, il vous plut m'écrire le jugement que vous faisiez à très bou

· droit de leurs intentions; que vous connoissez, quelque prétexte · qu'ils prissent, qu'ils entreprenoient sur votre personne et sur votre

 couronne : qu'ils vouloient s'accroître et s'agrandir à vos dépens et à · voire dommage, et ne préteudoient que la totale ruine et dissipa-

tion de votre État. C'étoient les mots de vos lettres, monseignenr,

» et me faisiez eet honneur, en reconnoissant la conjonction de ma · fortune avec celle de V. M., d'ajouter expressément qu'ils pourchas-

· soient ma ruine avec la vôtre ;.... il vous avoit plu commander à

· vos gouverneurs, lieutenants, généraux, baillis, sénéchaux, et » autres officiers, de leur courre sus, comme à rebelles et perturba-

. teurs du repos public. A tontes vos cours et parlements aussi furent

 envoyées vos déclarations, vérifiées en icelles, par lesquelles ils sont · déclarés criminenx de lèse-majesté ;... ce nonobstant V. M., selon

» sa elémence naturelle, auroit trouvé bon, et m'auroit fait cet hon-» neur de le m'écrire, de les ramener à leur devoir par douceur :

· m'auroit aussi commandé de me contenir en patience, pour vous

· donner le loisir de micux distinguer et faire connoître à vos sujets, · combien étoient différents les causes qui les mouvoient, et leurs

prétextes... A votre commandement, monseigneur, V. M. peut se

» souvenir avec quelle patience j'ai nequiescé et obéi jusqu'à présent... » me voyant en butte à leurs attentats, sans oser, pour la révérence

. que je voulois rendre à vos commandements, tant soit pen me re-

. muer. Les voyant passer devant mes veux et presque entre mes · mains, armés contre vous, animés contre moi, tous les jours tentant

· quelque entreprise, ou sur les places de mon gouvernement, ou sur

» mes maisons, ou sur moi-même, sans vous pouvoir faire le service » que l'occasion me présentoit, sans aussi m'en ressentir comme la

· nature et la raison eussent vonlu. J'ai ployé et ma nature et mon » devoir, et presque ma réputation sous vos commandements, d'autant

» que V. M. me faisoit cet honneur de me promettre toujours et par

 tontes ses lettres, d'avoir en recommandation mon intérêt comme le sien, de n'accepter ni octrover rien au préjudice de son édit de paix

qu'elle vouloit être irrévocable;.... et maintenant, quand j'ouis
 dire tout à conp que V. M. a traité une paix avec ceux qui se sont

· élevés contre votre service, à condition que votre édit soit rompu,

» vos loyaux sujets bannis, les conspirateurs armés de votre force et de

» votre autorité contre vos très-obéissants et fidèles sujets et contre » moi même... je laisse à juger à V. M. en quel labyrinthe je me

trouve... Si j'ai ce malbenr, et je ne le veux encore croire, que

• V. M. passe outre en la conclusion de ce traité..... je déplorerai

de tout mon cœur la condition de V. M., vous voyant forcé à la

 totale ruine de votre État... Je me consolerai cependant en mon innocence et mon intégrité, en mon affection envers V. M. et son

innocence et mon integrite, en mon auection envers v. m. et son
 État, qu'il n'aura tenn à moi que je n'aie sauvé, par mon péril, de

ce naufrage; mais surtout en Dieu, protecteur de ma justice et

» loyanté, qui ne m'abandonnera en ce besoin 4. -

Autant les Guise s'efforçaient de faire de la guerre qui allait éclater une affaire de religion, autant le roi de Navarre avait à cœur de la présenter comme une lutte toute politique; il lui importait surtout de resserrer son alliance avec le duc de Montmorency, connn anparavant comme maréchal Damville, qui, catholique assez zélé, était cependant plus ambiticux encore, et qui avait à peu près réussi à se faire une souveraineté indépendante du Languedoc, où il se maintenait en dépit des Guise, du duc de Joyeuse et même du roi. Henri de Navarre lui dépêcha Augustin Constant de Rebecque, gentilhomme de l'Artois, fort zélé pour la religion protestante, et qu'il comptait parmi ses plus dévoués serviteurs. Constant avait pour instruction de mettre Montmorency au fait de tout ce qu'avait opéré le roi de Navarre, et de lni demander sa coopération pour tout ce qui restait à faire encore. En particulier il le priait d'agir auprès des membres catholiques de la famille royale, du duc de Montpensier, de la duchesse de Longueville et ses fils, de Madame d'Angoulême, et du grand prieur, ponr leur faire sentir que la ligue en voulait bien plus à leur race qu'à la religion dn roi de Navarre 3.

La mission de Constant auprès de Montmorency eut un plein succès. Ce dernier se joignit au roi de Navarre et au prince de Condé pour

<sup>1</sup> Duplessis Mornay, t. 111, § 35, p. 141.

<sup>2</sup> Instruction dans Duplessis Mornay, t. It1, § 38, p. 151.

signer une longue déclaration donnée à Saint-Paul de Cadejoux, le 19 août 1583, par laquelle ils justifiaient leur conduite; ils accusient celle de la maison de Lorraine, et ils déclaraient qu'ils repouseraient la force par la force. Montmorency y ajouta en son nom propre une protestation courre la prétention des Guise de s'armer pour la religion eatholique. Il n'avait, dissit-il, pas moins de zête qu'ens pour no égitse; mais il était persuodé que le salut du royaume tensit au soin qu'aurait le roi d'accorder une protection égale aux deux religions <sup>4</sup>.

Jusqu'alors les ligueurs, les hugueunst et le roi s'en étaient tenns presque exclasivement à une guerre demanifestes; et quoique dans tous ce écrites deaue herbeità l'justifier, à expliquer sa propre conduile, à faire retomber le blâme sur ses adversaires, on y retrouvait pourtant toujours quelque modération, quelque souvenir de la paix qu'on ne empair pas sans regrets, quelque désir de ne pas rendre toute réconciliation impossible. Mais la publication d'une bulle de Sixte-Quint pour excommanier ceux qu'il nommait le ci-devant roi de Navarre et le ci-devant prince de Condé, fit renouver les parties à ces égards matuels, et fit succéder l'invective et l'outrage aux apologies et aux ménagements.

D'après la manière dont Sixte V avait parlé au doc de Necres de la ligue, lorsqu'ellé était en guerre avec lort, d'après le jugement même qu'il en avait porté depuis que, comme on le dissit, le roi leur avait donné à tous l'absolution par le traité de Nemours 3, on avarait pas du attendre que le pape pril contre les Bourbons des mesures plus violentes que son prédécesseur. Mais autant il exigeait de déférence des sujets pour l'autorité royale, autant il se flatfait de rabissex les rois dévant la chaire de Saint-Pierre. Il finlima, le 9 septembre 1883, et l'an premier de son pontificat, une bulle qui commence par l'assertion de sa toute-puissance : - L'autorité, diril, baillée à saint Pierre et à ses successors, par l'infinire puissance du roi éternel, surpasse tous

- · les pouvoirs des rois et princes terriens, et étant fondée sur la ferme
- pierre, et n'étant jamais ébranlée par aucuns vents ou orages con-
- pierre, et n'étant jamais ébranlée par aueuns vents ou orages contraires ou favorables, elle prononce des arrêts et jugements irrévo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Duplessis Mornay, t. 111, § 42, p. 159-182; et § 44, p. 186. — Mém. de la ligue. t. I, p. 182-198,

<sup>2</sup> Foyez plusieurs lettres du duc de Nevers, qui rendent compte de ses conversations avec le pape, Mém., t. 1. p. 669-680.

XII.

» cables. Avec toute diligence, elle prend garde à faire observer les » lois, et quand elle trouve aucuns contrevenants à l'ordonnance de Dieu, elle les punit de griève condition, les privant de leurs sièges, » quelque grands soient-ils , et les terrassant comme ministres de » Satan. » Il annoncait ensuite une son devoir était d'exercer cette autorité contre deux enfants de colère, » Henri de Bonrbon, iadis roi . de Navarre, et Henri, aussi de Bonrbon, jadis prince de Condé... · Le premier revautié en la bourbe, chef et désenseur des hérétiques » et rebelles, a pris les armes contre son roi très chrétien et les antres · catholiques, a contraint les citovens et habitants catholiques à force » de menaces et de coups à recevoir son impiété... Le second s'est » rendu auteur des séditions et guerres civiles, a usé de tonte sorte de cruauté et inhumanité; engeance détestable, dégénérant de la famille » et sang de Bourbon... Prononçons et déclarons Henri, jadis roi de » Navarre, et Henri, jadis prince de Condé, être bérétiques, relaps, · non repentants, chefs, fauteurs, protecteurs, manifestes publics et notoires, et par ainsi coupables de lèse-majesté divine, et par ce · être prives, savoir, est Henri, jadis roi, de son prétendn royanme . de Navarre, et l'autre Henri, de Condé, enx denx et tous leurs sue-» cesseurs, de tons et quelconques antres principautés, duchés, sej-» gneuries, fiefs, honneurs et offices royaux ; les déclarons indignes » et incapables de les tenir. Et par ce même droit les déclarons inca-» pables et inhabiles de succéder à quelque duché, principauté, sei-· gneurie et royanme, et spécialement au royanme de France et anx » domaines annexés et dépendants d'icelui... Et en outre tous magis-. trats, seigneurs, tenant fiels et vassaux, sujets et peuples qui leur » ont juré fidélité, sachent qu'ils sont absous à jamais de tel serment, · soit de fidélité, obéissance, ou antre quelconque, et interdisons à tels » spiets de leur rendre obéissance aucune 1. » La langue latine, dont la cour de Rome fait usage, et l'imitation

La langue latine, dont la cour de Rome fait usage, et l'imitation capérie des anciens, lorn babituée à ne ménager ni les épithées ni les outrages. Cependant Sixte V dépassa, dans cette occasion, le but qu'il s'était proposé. Son excommunication, et l'autorité qu'il s'arrageail sur un roi, sur les princes du sang, sur la succession an trône,

La bulle, aux Mém. de la ligue, t. I, p. 214-221; et à la suite de la protestation du roi de Navarre, édit. in-12 de 1387. Ces deux traductions ne sont pas en tout conformes.

offeusèrent le roi, les parlements et la noblesse 1. En même temps, cette attaque grossière fit sortir de ses bornes de toute convenance les princes et les guerriers qui s'y voyaient en butte. Henri de Navarre et son cousin de Condé firent publier plusieurs réponses à la bulle du pape. Dans l'une, ouvrage du jurisconsulte François Hottman. . Ces géné-

- · reux et maguauimes princes, est-il dit, protestent à l'encontre de
- » Sixte V, et disent que lui-même doit être tenu pour parjure, pour
- » enuemi de Dieu, sacrilége, tyran, auteur de fausses et feintes reli-
- · gions, bourreau et parricide de l'Église chrétienne, ennemi félon et » importun de toute religion, et vrai autechrist déclaré \*. » Dans nue
- autre plus courte, que des agents du roi de Navarre affichèrent à Rome même, le 6 novembre, contre les statuts de Pasquin et de Marforio, et dans les lieux les plus fréquentés, Henri de Navarre « en appeloit
  - comme d'abus au tribugal de la conr des pairs, à la tête desquels sa » naissance l'avait placé; et à l'égard du crime d'hérésie, qu'on lui
- imputoit à faux, il disoit qu'eu cela, sauf le respect dû à Sa Saintété,
- . M. Sixte, soi-disant pape, avait à tort, et maliciensement menti 5. .

<sup>1</sup> Davita, l. VIII; p. 414. - De Thou, l. LXXXII, p. 512.

<sup>2</sup> Brutum fulmen, traduction publiée en 292 pages in-12, 1587.

<sup>5</sup> L'Étoile, Journal de Henri III, p. 300. - De Thou, 1. LXXXII, p. 520. -Matthieu, derniers troubles, t. 11, f. 37.

## CHAPITRE XXVIII.

Guerre des trois Henris. Conférence de Saint-Bris. Supplice de Marie Stuart.

Bataitle de Courtras. — 1585-1587.

La guerre, conséquence inévitable du traité de Nemours, albait enfin commencer. Cétail à haitième des guerres évilles, et on la désigna par le nom de guerre des trois Henris. La plupart des grands seigneurs de France portaient en effet le nom de Henri, en l'honneur de Henri I, tons le règne duque lis étaient aés, et celui-ci l'avait reça lui-même de Heuri VIII d'Angleterre. Le dernier des Valois, Henri III, était à la tête du parti politique qui s'attachsit sealement à l'autorité royale; Henri, duc de Guise, dirigeait le parti des catholiques ardents et des ligueurs; Henri, roi de Navarres; Henri, prince de Condé, et Henri, vicomte de Turenne, étaient les trois chefs principaux du parti huguenot. Henri de Moutmoreney-Damville se maintenait en même temps dans le Languedoc comme un souverain indépendant. Les trois premiers de ces Henris sont cens qui donnérent leur nom à la huitième des guerres de religion .

Henri III avait anoncé que pour pouser cette goerre avec vigueur cé écraser enfio un parti contre lequel l'autorité royale a'était déjà mesurée taut de fois, il lui était nécessaire de rassembler au moins trois armées, l'ane pour combattre le roi de Navarre au mili, l'autre pour arrêteres allièrea allemands an ourd, et la troisème pour teuiren respect les provinces du centre. Cependant ce n'était qu'avec une extréme répuganone qu'il s'occapait à le rasembler, non comme le dissisent les ligueurs, qu'il ne pât se résoudre à tirer l'épée contre les huguenois, ou qu'il les favoriait en secret, mais parce qu'il sentait bien que s'il rasemblait les forces du parti etabolique, il serait contraint de confier

<sup>1</sup> Prés. Hénault, Abr. chron., t. I, p. 420.

le commandement aux princes lorrains, et qu'entre ses ennemis étaient ceux qu'il haissait le plas. Les hugenous étaient pour lui des ennemis religieux et politiques, et c'était hien assez pour qu'il désirêt les détraire; mais les Guise étaient en outre des ennemis personnels, qui en âtaquant à tous ses favoirs aironie fait rejailli juaqu'à lui le mépris et l'outrage, et qui avaient excité contre lui cette haine populaire dont chaque jour, dans sa capitale même, il recersit des étemoignages.

Cependant il se sentait en leur puissance, et, accontumé à la dissimulation, ce fut en les flattant qu'il tenta de se rendre indépendant d'eux. Il chargea Lansac de se rendre auprès du due de Gnise, et de lui demander quelle armée il désirait de commander. Guise, qui croyait imminente l'attaque des longtemps prononcée de l'armée luthérienne. témoigna qu'il désirait lui être opposé. C'était à ses yeux le poste du danger et de la gloire; d'ailleurs son pays natal, la Lorraine, et son gonvernement, la Champague, devaient être les premiers exposés; mais il demanda en même temps que son frère le duc de Mayenne commandat l'armée qui combattrait le roi de Navarre. C'était réserver à lui senlla disposition de tontes les forces de la France : Henri III ne fit point d'objections; mais en déférant aux deux frères le commaudement en chef de ces deux armées, il s'efforça de les entourer de telle sorte qu'ils demeurassent sons sa dépendance. Guise fut chargé de veiller sur la frontière orientale, avec promesse que des renforts lui arriveraient avant qu'il fût menacé par les Allemands. Mayenne rassembla l'armée qui devait porter la guerre en Guienne; mais il y était attendu par le marêchal de Matignon, gouverneur ponr le roi dans cette province, qui était attaché an parti politique, non anx ligueurs. En même temps le maréchal de Biron eut ordre de conduire une armée royale en Saintonge. et le duc de Joyense nne autre en Gascogne, Quelques mois plus tard le duc d'Épernon recut ordre d'en former une quatrième qu'il condnirait en Provence. La levée simultanée de toutes ces armées était destinée à convaincre le penple que le roi se portait avec ardeur à la gnerre qu'on l'avait contraint à faire, et cependant elle autorisait le roi à partager entre tous ces chess les ressources pécnniaires et les soldats, en sorte que Mayenne se tronvait en même temps et plus faible qu'il ne l'avait attendu, et plus surveillé par ses rivaux 1.

Au moment où les hostilités allaient commencer, le roi rendit, le

<sup>1</sup> Davila, l. VII, p. 409, 410.

7 octobre, un nouvel édit qui rédnisait à quinze jours le temps accords aux protestants, pour rentre dans la religion cabolique; qui ordonnait de faire l'inventaire de tous lens biens, pour les vendre à l'enean, et qui contenait coutre eux plusicurs autres clauses également sérères. Le roi de R'avarre y répondit par un édit daté de Berggrac le 30 novembre, par lequel il mettait sous le ségnestre les biens de tous les bourgeois de villes où l'édit du roi serait poblié, et conséguant pour les frais de la guerre ceux de tous les gentilshommes qui porteraient contre lui les armes. \(^1\)

Les huguenots, cependant, sentaient bien qu'il leur était impossible de tenir tête en rase campague aux forces royales; tonte leur espérance était de les fatiguer et de les épuiser par une guerre de chicane, en défendant tous les lieux forts dont ils étaient les maltres. Ils n'essayèrent pas même de se réunir; chaque chef demenra dans sa province, garnissant le mieux qu'il pouvait les places qui reconnaissaient son antorité. Le plus exposé était le prince de Condé, qui avait établi sa résidence à Saint Jean d'Angely, d'où il dirigeait les mouvements des huguenots dans le Poitou et la Saintonge. Les armées royales qui marchaient vers le midi devaient le trouver le premier sur lenr route. D'un an plus âgé que le roi de Navarre, il croyait qu'il lui appartenait antant qu'à ce prince de diriger le parti protestant. Il était bien plus zélé que son cousin pour sa religion, et non moins brave; mais il lui était fort inférienr et pour l'art de la guerre et pour la politique. Une jalousie mal dissimulée tenait éloignés les deux cousins, et Navarre n'était pas fâché de voir Condé aux prises avec un ennemi supérieur en forces. Le prince, en effet, n'avait avec lui que quatre régiments commandés par Lorges, Saint-Surin, d'Aubigné et Charbonnières, lorsqu'il fut attaqué par le duc de Mercœur 3.

Nons avons vu déjà que le duc de Mercourt, gouverneur de Bretagne, quoiquo frère de la reine, écitel engage avec arbere dans la ligne, et eherchait toutes les occasions d'y signaler son zéle. Averti que le duc de Mayenne devait preudre sa route par le Poitou, il résolut d'y entrer de son côté pour mettre le prince de Conde entre deux feux. Il rasembla environ cinq mille hommes à Yantes; il passa la Loire, et viat ravager le pays judqu'à Pontenay, 'mais il écitait trop pressé, aucune

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Thou, t. Vt, I. LXXXII, p. 522. — Mém. de la ligue, t. I, p. 227. — Duptessis Mornay, I. III, p. 215.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'Aubigné, t. II, t. V, c. 6, p. 430.

des armées royales ne s'était encore mise en mourement. Le Poiton était une des provinces où l'on comptait le plus de protestants, et où ils avaient le plus l'habitude de la guerre; les pillages et les cruantés des Bretons les sonlewèrent : Condé les réunit à ses quatre régiments, et il marcha vers Mercour pour lui présenter le combat; celui-ci, s'apercevant que le pays lui était contraire, se retira dans les faubourgs de Fontenay. Après y avoir été bloqué pendant quelques jours, il s'en échappa de nuit, sans trompettes, et foyant aver napidité, sans se donner le temps de repaitre, il abandonna sur les chemins une grande partie de ses équipages; il perdit même besucoup de soldats par la faim, et il repassal a loire avec des troupes absolument édeouragées?

Ce premier succès des huguenots eut pour eux des conséquences fâchenses ; il ensla l'orgueil du priuce de Condé, et lui fit croire qu'il ne cédait à ancan des chefs du parti dans l'art de la guerre. Quoique le Poitou fut alors même désolé par la peste, qui fit beaucoup de ravages à Saint-Jean d'Angely, il crut le moment venu de se signaler par quelque action d'éclat, pour éclipser son consin le roi de Navarre, et il résolut d'entreprendre le siège de Bronage. Cette place alors importante, à six lieues au midi de la Rochelle, était sous le gonvernement de Saint-Luc, autrefois mignon de Henri III, mais qui était tombé dans sa disgrâce. Brouage était ponr les Rochelois nne épino qui les tourmentait sans cesse ; les catholiques , maîtres de ce bon port , si rapproché d'eux, surveillaient l'expédition et la rentrée do leura vaisseaux de commerce et de leurs corsaires, et se trouvaient toujonrs prêts pour profiter contro enx de toutes les occasions favorables. Saint-Luc était brave et actif, comme la plupart des favoris de Henri III, et il avait sous aes ordres une bonne garnison. Il fut le 20 septembre 1583, investi par le prince de Condé \*.

Le Potterins s'étant portés arec beaucomp d'ardenr à ce siège, enlevèrent tous les postes avancés de Saint-Luc, passèrent les marais qui font la principale sàreté de la place, et commencèrent là dresser leurs batteries; les Rochelois bloquaieut la ville du côté de la mer, et s'étaieut emparés de plusieurs lles; ils sevaient qu'on manquait, dans Bronace.

Relation de la campagne de Poltou, aux Mémoires de la ligue, t. II, p. 1. — D'Aubigné, I. V., c. 8, p. 435. — De Thou, I. LXXXII, p. 525. — Hist. de Bretagne, I. XIX, p. 537.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Relation, aux Mém. de la ligue, t. II, p. 4. — De Thou, l. LXXXIII, p. 525, — D'Aubigné, t. II, l. V, c. 9, q. 456.

d'eau, de vina et de médicaments; ils avaient surpris des lettres de Matignon qui fais-aient connaître qu'il nei veindrait pas d'assez longtemps an secours des assigées, et les réformés étaient pleins d'espérauce de se rendre incessamment maîtres de la place, lorsque, le 50 septembre, on vint offirir au prince de Condé de le mettre en possession du château d'Angres 1.

Ce château, que l'on considérait comme une des plus fortes places de France, venait de tomber entre les mains de trois aventuriers par une de ces trahisons qui étaient alors si fréquentes. Après Bussy d'Amboise, qui avait été maître d'Angers du vivant de Monsieur , le gouvernement en avait été donué à Brissac, qui y avait alors pour lientenant un capitaine grec, natif d'Ancyra. Trois aventuriers , les capitaines le Fresne, du Halot et Rochemorte, dont les deux premiers étaient catholiques et le troisième protestant, ayant quelque sujet de plainte contre Brissac, conjurèrent, pour assassiner son lieutenant, le Grec, lenr ami, qui les avait invités à diner ; chacun d'eux avait amené quelques vaillants spadassins sur lesquels il pouvait compter ; il y en avait neuf de catholiques et cinq de protestants. A l'issue du diner , le Fresne assassina son ami et son hôte, et ses associés s'emparèrent du château; mais chacun des trois chess avaient nn objet différent ; du Halot, se présentant à l'hôtel de ville, se hâta d'annoncer aux Angevins qu'il n'agissait que par l'autorité du roi; qu'il avait enlevé le château à Cossé-Brissac parce que c'était un ligueur, et qu'il le tiendrait désormais pour Henri III. Les bourgeois, au lien de l'éconter, le firent prisonnier. Ils avaient cependant invité le Fresne à une conférence, et celui-ci avait déjà passé le pont-levis , lorsqu'il remarqua quelques arquebusiers chargés de l'arrêter ; il vonlut s'enfuir , mais Rochemorte , alarmé par la même apparition, faisait déjà lever le pout-levis ; le Fresne s'élanca aux chalues, les arquebusiers lui coupèrent les mains, par lesquelles il s'y tenait suspendu ; il tomba dans le fossé , où nn cerf furieux l'acheva à coups de cornes. En même temps, les magistrats d'Angers condamnérent au supplice du Halot , leur prisonnier ; il fut rompu vif devant les portes du château. Rochemorte, demeuré seul maltre de ce château, déclara alors qu'il le tenait pour le roi de Navarre, et il demanda des secours à Clermout d'Amboise, qui rassemblait les huguenots de l'Anjou, pour les conduire au prince de Condé. Ce fut

<sup>1</sup> D'Aubigné, l. V, c. 11, p. 440.

Clermont qui fit proposer à ce deraier de venir prendre possession da château d'Anger. Pen de jonns sprès, Rochemorte fut ind d'une arquebusade à une fenêtre où il prensit l'air, et les quatorze spadassins, restes sans chef, ne songérent plas qu'à piller les richesses de Brissec, qu'il avait désposées en son châtean comme en na lien de sûret à rendre ensuite cette citadelle aux meille ures conditions qu'ils ponrraient obtenir <sup>1</sup>.

Condé n'était point instrnit de la mort de Rochemorte : mais ce que Clermont d'Amboise lui annoncait sur le châtean d'Angers était pen encourageant. Il s'agissait de venir seconrir six protestants qui partageaient la garde de ce château avec neuf aventuriers catholiques, et qui étaient déjà assiégés par tonte la bourgeoisie d'Angers, par toute la noblesse catholique qui accourait du voisinage sous la conduite de Brissac, et bientôt après par Henri de Joyense, comte dn Bonchage, gouverneur de la province. Cependant Condé se figura que, par le chàtean d'Angers il se rendrait maltre de la ville, et hientôt après de toute la province; que de là il ferait trembler la capitale; qu'il amènerait les Parisiens à demander la paix, et qu'il montrerait aux huguenots qu'il était bien plus que son cousin en état de les condnire. Il se détermina donc à partager son armée, à en laisser nne partie sous les ordres de Sainte-Même, l'officier le plus âgé et le plus expérimenté qu'il eût anprès de lni, pour continuer le siège de Bronage, et à prendre avec lui quinze cents chevaux et quatre mille fantassins, avec lesquels il se proposait de passer la Loire. C'était transporter la guerre à cinquante lienes de distance, sur un nouveau terrain, où les bugnenots étaient en petit nombre, et où ils n'avaient d'antre garantie que cinq ou six aventuriers assiégés dans une grande citadelle 2.

Condé contremanda donc d'Aubigné, qui, sur la première nouvelle de la surprise d'Angers, avait cu ordre de s'y rendre rapidement avec un corps de caralerie; as marché à lai-même devait être plus leste. Il partit encombré de bagages le lundi 8 octobre, du camp devant Brouage; Henri de Savole, que, dans le parti protestant, on nommait duc de Remonra 3, le comte de Laval, la Trémouille, la Bouley, d'Aubigné, des

<sup>&#</sup>x27; Relation de Poitou, Mém. de la ligue, t. II, p. 10. — De Thou, l. LXXXII, p. 556. — D'Aubigné, l. V, c. 11, p. 540. — Sully, Économ. royales, c. 19. p. 545. — 2 Relation de Poitou, Mém. de la ligue, l. II, p. 15. — D'Aubigné, l. V, c. 12. p. 449.

C'étail le fils de Françoise de Rohan, épousée clandestinement par Nemours. et ensuite répudiée comme hérétique.

Ouches, Campols, et an très grand nombre de gentilabomme de Pode ut els daintoinge marchainet sous ses drapeaux. Ils se dirightent par Taillebourg, Niort, Argenton et Viers, et arrivèrent enfin an hourg de Gênes, vis-à-vis les Rosiers, où leur avant-garde avait rassemble quelques hateaux pour passer la Loire. Ce passage s'effectual e mardit 16, saus aucone résistance, car les catholiques a varient jamais voula croire que les hagenosts se hasardassen la meldit d'un si grand fleuve entre deux puissantes villes, Sammar et Angers, dans chaeune desquelles il y avait plus de soldats que Condé a'en commandait. Clermont d'Amboise, qui avait point, et on en avait aucone nouvelle. Les Potierius, en passant la grande rivière qui les sépare de l'ancienne France, sentaient qu'ils cutraient dans un pays ennemi ; leur contenance était morne et alsiencieuse, et cette brave armée avait perdu l'espérance, mais son le désir de bien faire 1.

Condé s'avançait cependant, malgré les représentations de tous les capitaines de son armée, qui n'avaient d'autre influence sur lui que de lni faire ralentir ses mouvements. A Beaufort en Vallée, à huit lieues à l'est d'Angers, il se réunit le 19 octobre avec Clermont d'Amboise, qui lui amenait quatre cents cuirasses et cinq à six cets arquebusiers à cheval. Le 20, qui était un dimanche, il séjourna à Beaufort ; il passa son armée en revue, et la disposa pour le combat ; mais ce jour-là même les aventuriers, maltres du château d'Angers, après s'être partagé lenr butin, livrèrent cette forte citadelle au comte du Bonchage. Le 21, Condé, avec sa brave armée, arriva devant Angers, et c'est alors qu'il eut la donlenr de voir flotter les drapeaux de Joyense sur la citadelle, et d'être averti qu'elle avait capitulé. Au lien de se retirer, en voyant qu'il n'y avait plus rien à faire , le dépit, un point d'honneur mal entendu, peut-être la nécessité de se faire respecter de l'ennemi avant de lui tourner le dos, l'engagèrent à attaquer le faubonrg; les haguenots y combattirent avec une grande vaillance; ils forcèrent successivement quelques barricades que les défenseurs avaient élevées, et ils se logèrent pour la nuit dans les maisons extérienres, au lieu de profiter de l'obscurité pour se retirer. Il était évident qu'il n'y avait pour eux plus de chance de succès ; la ville contenait une garnison égale à lenr armée, et des troupes royales arrivaient de toutes parts. Si

<sup>&#</sup>x27; Relation de Poitou, Mém. de la ligue, t. 11, p. 19. - De Thou, l. LXXXII, p. 552. - D'Aubigné, l. V, c. 12, p. 443.

même ils avient pa se rendre maltres d'Angers, ils devalent renonent à y maintenir, leurs enuemis étant dans le chiteau. Mais Condé, qui s'était obstiné à cette expédition, malgré ses priucipaus officiers, ne pouvait se résondre à laisser voir qu'elle était mal concertée. Il renonreal fattaque le lendemain; ses soldats, qui sontaient l'inutilité de leurs efforts, s'y portéennt avec beaucoup plus de mollesce. Enfin, le vicontre de Rolan contraignit en quelque sorte le prince de Condé à faire souncer la retraite; celui ci ne rouluit se persoader que le chiteau avait capitulé qu'après avoir vu arriver les soldats huguenots qui y ésinent de garde <sup>1</sup>.

L'armée rentra à Beaufort en Vallée dans la nuit du 22 au 23. Elle était encore maltresse de passer immédiatement la Loire et de se mettre en sureté. Mais Condé ne pouvait se résigner à annoncer de la erainte par la précipitation de sa retraite. Il passa deux jours à Beaufort, et ce ne fut que le 25 qu'il repassa le Laution, ruisseau fort encaissé qui coule parallèlement à la Loire ; quand il arriva au bord septentrional de celle-ci, il apprit que la cavalerie de Jovense s'était montrée sur le bord méridional, prêt à l'attaquer à son débarquement. Déjà les huguenots faisaient de tristes réflexions sur le sort d'une faction qui choisit son chef d'après sa naissance, non d'après ses talents. La marche s'était faite avec un extrême désordre, l'armée étant encombrée de bien plus de bagages qu'elle n'en aurait dù prendre pour cette expédition. Le découragement gagnait les soldats , l'irrésolution se montrait dans les chefs. Ils ramenèrent leurs troupes à Beaufort, résolus à se maintenir sur la droite de la Loire jusqu'à ce qu'ils pussent la passer beaucoup plus haut, à Blois, à Beaugency ou même à Sancerre. Ils tirèrent meme droit au nord jusqu'au Lude, où ils furent arrètés par le Loiret, que les pluies avaient fait déborder. Condé marcha eusnite sur Saint-Arnoult, dans le Vendômois; de toutes parts les paysans se soulevaient, et poursuivaient les huguenots comme des bêtes fauves. Ouelques amis leur dounaient bien en secret des avis. mais par là même ils augmentaient leur inquiétude. En effet, ils leur annoncaient qu'Epernon et Biron s'avançaient sur eux par la Beauce; que Mayenne, avec une armée redoutable, avait déjà passé Orléans; que la Châtre gardait tous les bords de la Loire depuis la Sologne jusqu'à Gien. Laval et la Boulaye, que les huguenots avaient envoyés

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Relation de Poitou, Mém. de la ligue, t. II, p. 26. — D'Aubigné, l. V, c. 12, p. 446.

an midi de la Loire ponr leur préparer des bateaux, n'espérant plus communiquer avec eux, se dirigèrent sur Saint-Jean d'Angely, pour sauver du moins les villes protestantes du parti. Toute issue paraissait fermée, et les chess de la ligue comptaient déjà ramener Coudé prisonnier à Paris, Celui-ci montrait tonjours lo même courage; il répétait toujours : Il faut combattre, mais il ne paraissait suivre aucun plan, et les capitaines huguenots commencaient à sentir que sans lui il leur restaient une chance pour se sanver, tandis qu'ils n'en avaient anenne sons sa conduite.

Enfin, le vicomte de Rohan déclara que le seul parti qui lenr offrait un espoir de salut, c'était de dissoudre l'armée, et de laisser chacun s'échapper dans une direction différente, avec toute l'adresse qu'il saurait y mettre. - Pour moi, dit-il, je suis résolu de passer en Bretagne, et par cette fuite salutaire me réserver pour une meilleure occasion ; que les autres, s'ils veulent, aillent porter leurs têtes à Paris. « Et sans attendre le consentement du prince, qui ne l'auroit point donné, il partit. Beaucoup d'autres suivirent son exemple; ceux qui avaient des amis dans la Beauce, le Vendômois, le Perche et le Maine, se dérobaient les uns après les antres; de cent hommes qui devaient se ranger sous nue cornette, sonvent il n'en restait pas vingt. Cependant la hardiesse ou l'imprudence de la marche de Condó le faisait croire plus puissant qu'il n'était récliement ; on le surveillait, ou l'entourait. mais on ne l'attaquait point encore. Il tournait autour de Vendôme ; le 29 octobre, il vint concher à Sainte-Anne ; c'est là que quelques dragons de ses troupes lui amenèrent le sieur de Rosny, qu'ils venaient d'arrêter, comme il s'échannait de nuit des faubourgs de Vendoine. Le futur ministre des finances, alors âgé de vingt-cinq ans, joignait au métier de la guerre celni de marchand de chevaux ; il aimait l'argent, et ne négligeait aucou moyen d'en amasser. Il venait de Paris avec un passe port de Henri III, et comptait se rendre anprès du roi de Navarre avec ses grands chevaux de bataille et 12,000 écus en or dans deux valises. « Avant répondu Vive le roi, vous fûtes, disent ses secré-· taires, aussitôt environné de tous, lo pistolot et l'épée à la main,

- » criant : Rendez-vous ! Et est un miracle de Dicu que vous et tous les · vôtres ne fûtes tués cent fois, et bien vous prit-il ne perdre le juge-
- · ment, car encore quo vous eussiez reconnu trois des capitaines, néan-
- · moins vous fites démonstration d'être prisonnier, même leur bail-
- · lâtes vos grands chevaux , jusques à ce qu'ayant rencontré MM. de

- Clermont et de Saint-Gelais, et vous étant fait reconnoître à eux,

tout vous fut rendu, et même vos deux courtaux à malle, où il y avoit 12,000 éeus en or, ce qui vous tenoit le plus au œur. Deux

heures après, vous rencontrâtes M. le prince, plus étonné que l'on

ne sauroit le dire; vous soupâtes avec lui, n'étant servis que dans

. des écuelles de bois. A miunit, il vous demanda que c'est que vous

» vouliez devenir, et vous voyant résolu d'aller trouver le roi de Na-

» varre, et que vous étiez assuré de passer, il se résolut de se déguiser,

» et passer dans votre train; mais vous ne vous en voulûtes jamais

» charger, ni de M. de la Trémouille aussi, ains seulement de

MM. de Fors, Duplessis, de Vérae et d'Aradour. A trois heures de
 là, M. le prince partit avec douze chevaux, lequel courut toutes les

ia, M. le prince partit avec douze chevaux, lequel courut toutes les
 malheureuses fortunes que l'on sauroit imaginer, sans niort niprison.

Et sur les dix heures, de toutes ses troupes, qui étoient encore de

douze cents chevaux, l'on n'en cut pas trouvé viugt chevaux en-

• semble 1, »

La dispersion de l'armée ne fut pas tout à fait si prompte que le rapportent les secrétaires de Sully, Condé la quitta avec la Trémouille, Avantigny, Clermont d'Amboise et quelques autres; il traversa le Maine et la basse Normandie : un ami réussit enfin à lui procurer un bateau, entre Avranches et Saint-Malo, avec lequel il passa à l'île de Gnernesey, où il se mit sous la protection des Anglais. Pendant ce temps, Saint-Gelais s'était chargé de conduire les restes de l'armée dans une direction opposée, pour faire prendre le change à ceux qui poursuivaient Condé. Il annouca qu'il passerait la Loire entre Orléans et Beaugency: mais arrivé dans la forêt de Marchenoir, il seutit l'impossibilité d'aller plus loin. Dans la nuit, tous ces capitaines, tons ces soldats, qui avaient bravé cusemble tant de dangers, se dirent adieu en pleuraut. Ils abandonuèrent tous ces bagages dont ils s'étaieut si imprudemment chargés, et tous ces chevaux d'équipage qui faisaient croire à l'ennemi leur armée plus considérable qu'elle n'était. Chacun prit une route différente, vers Paris, vers Orléans, vers la Bretagne, vers la Loire; les troupes royales qui faisaient un cercle autour d'eux, en rencontrant ce riche butin, ue songèrent plus qu'à le partager, et laissèrent passer les fuyards; plusienrs gentilshommes catholiques recueillirent chez enx les plus compromis entre les huguenots; les

Économies royales, t. I, c. 19, p. 543-549. — D'Aubigné, t. II, l. V, c. 15,
 p. 449. — Relation de Poiton, Mém. de la ligue, t. II, p. 36.

autres, errant dans les forêts par bandes, dont la plus forte ne passait pas dix hommes, ferent protégés par la compassion des paysans. Cette brillante élite de la noblesse du Poiton et de la Saintonge souffit besacoup dans sa dispersion et sa fuite; mais, par an abonbeur mercielleux; pas un de ces gertilsifonmes ne périt on ne fut fait prisonaier, et an bout de plusieurs semaines, quoique usés par la faitgue, dépouillés et découragés, its se retrouverent ous one line de sâreté 1.

Le pays qui s'étend entre la Loire et la Garonne était nne des parties de la France où la réforme avait le plus de prosélytes parmi la noblesse, la bourgeoisie et même les paysans. Ce pays, où s'était formée l'armée de Condé, se trouva, sans avoir combattu, subjugné en plus grande partie par sa dispersion. Le comte de Laval, fils du grand Dandelot, ramena avec la Boulave la petite arriére-garde de cette armée qui avait été laissée sur la rive ganche de la Loire, et rentré le 2 novembre dans Saint-Jean d'Angely, il pourvut à la désense de cette place. Sainte-Même leva le siège de Bronage à l'approche du marêchal Matignon, et dans sa retraite il perdit une partie de ses équipages au passage de la Charente. Le vicomte de Turenne avait eu quelque succès en Limousin, où il s'était emparé de Tulle; mais à l'approche du duc de Mayenne, if licencia son armée. Ce duc arrivait avec deux mille hommes de cavalerie et cina mille d'infanterie; il ne rencontra ancune résistance dans une province découragée, et après avoir traversé Poitiers, il mit ses troppes en quartiers d'hiver dans le Périgord, le Ouercy et le Limonsin 2.

- Telle étoit, dit d'Aubigné, la semence de division que nous avons
   déjà touchée entre les deux princes germains; que le désastre d'An-
- » gers servit de farce à toute la cour de Navarre, et celui qui ponvait
- · le mienx se moquer de la misère de leurs frères étoit mieux venu.
- Joint que le roi de Navarre jonoit un personnage nonveau, ne par-
- · lant plus que de conserver l'État, et ayant mis les passions huguenotes
- · en eronpe sur ce que s'estimant nécessaire au roi, il argumentoit de
- « cette nécessité, et ne regardoit point la faiblesse de ce prince, qui
- alloit prendre la loi du plus pressant <sup>8</sup>. En effet, le roi de Navarre

Relation de Poitou, Mém. de la ligue, t. II., p. 1-47. —D'Aubigné, l. V. c. 13,
 p. 449. — De Thou. t. LXXXII. p. 533. — Davila, t. VIII. p. 449.
 De Thou, t. LXXXII. p. 539. — Davila. t. VIII. p. 420. — Avertissements

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Thon, I. LXXXII, p. 559. — Davila. I. VIII, p. 420. — Avertissements aux vrais Français. Mém. de la ligue, t. II, p. 160. — D'Aubigné, t. V, c. 14, p. 452.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> D'Aubigné, I. V, c. 15, p. 453.

se teuait tranquille à Nérac, où îl avait trois cent cinquaute bons chevaux et deux mille arquebusiers, et jusqu'alors le marchal de Matiguon, qui m'éstit point ligueur, ne l'avait pos inquiéte. Mais après la déroute de Condé, Matiguon, qui avait fait lever le siège de Brouage, crutanssi devoir montrer son zéle contre les hugueuots, en attaquaut le Navarroia à Nérac.

Cette escarmonche fut le seul fait d'armes du roi de Navarre dans cette première année de la guerre; par ses habilies dispositions, il empécha Maliguon de remporter sur lui aucun avantage; il y confirma sa réputation de bon capitaine, et an moment du besoin il onblia, dit d'Anbigné, l'héritier de la conronne pour faire le soldat. La semelle de sa botte fut emportée par une arquebusade, saus qu'il fût blessé !. Dans le même temps, Lesdignières, qui s'était mis en Dauphine à la tête des hoguenots, et auquel aucune armée royale ne tensit tête, y remportait divers avantages; il s'était emparé de Die, de Moutélimar et d'Embrun, et la nouvelle de ces succès relevait dans le reste de la France la configue du pari s'

(1586.) Mais dès le mois de février 1586, le maréchal de Matignon et le due de Mayenne commeucèreut sur les bords de la Garonne la guerre contre les huguenots qui reconuaissaieut plus immédialement les ordres du roi de Navarre. Celui-ci jugeait bieu cependant qu'il lui était impossible de tenir la campagne contre des forces si supérieures, et que s'il s'enfermait dans quelqu'unc des petites places qu'il possédait en Gaseogue, la prise de cette place déciderait presque du sort du parti. Il visita done son pays de Béarn pour mettre ordre à sa sûreté; puis Nérae, Eause, Caumout, Sainte Foi, examinant les fortifications de chaque ville et de chaque château, et exhortant les bourgeois à les défendre valeureusement. Il passa ainsi trois semaines à peu de lieues de distance de Villeneuve-d'Agénois, où se trouvait alors le duc de Mayenue, et il prépara la résistance que devaieut opposer aux armées royales les diverses places qu'il possédait entre le Lot et la Garonue ; puis lorsqu'il crut que les opérations militaires allaient commencer, il traversa rapidement le pays que parcouraient ses ennemis, pour aller s'eusermer à la Rochelle, où il eutra le 1" juin. C'était la seule ville du parti où il crut pouvoir s'exposer à soutenir un siège, soit à causc

D'Aubigné, t. H. I. V. c. 15, p. 455.

<sup>2</sup> De Thou, l. LXXXII. p. 540.

de la force, de la richesse et de la bonne artillerie de cette cité, soit parce que la mer lui était toujours onverte, pour négocier et recevoir les secours de l'Angleterre et de l'Allemagne, on pour sortir de France si sa fortune était réduite à cette dernière extrémité \.

L'armée du duc de Mayenne semblait ne laisser ancun espoir de résistance; on y comptait douze compagnies d'ordonnance françaises, faisant huit cents lances, quatre cents Italiens ou Albanais, neuf cents reiters, six à sept mille fantassins français, cinq mille cinq cents Suisses, et la noblesse catholique des provinces qu'elle avait traversées 2. Mais dans ces provinces tous les fléanx, la peste, la guerre et la famine s'étaient réunis pour désoler les malheureux habitants. La peste avait été si terrible à Saint-Jean d'Angely, qu'il n'était demeuré dans la ville d'autre habitant que le gardien du clocher : les liguents ne s'en approchèrent pas; toutefois ils rencontrèrent la contagion dans d'autres parties du Poitou, et la portérent avec eux en Gaseogne. Ils y prirent cependant quelques châteaux et quelques places mal fortifiées, Castets, Sainte-Bazeille, Montségur, et le 10 inillet ils vinrent mettre le siège devant Châtillon. Mais les rapports du duc de Mayenne étaient remplis de ses plaintes contre le maréchal de Matigoon, qui contrariait, disait-il, tous ses projets; il laissait entrevoir aussi sa défiance du roi lui-même, qui, en formant trois ou quatre nouvelles armées, lui débauchait ses soldats; il se plaignait enfin de nombreuses désertions dans ses troupes; la peste s'y était mise, et lui-même tomba sérieusement malade. La peste était aussi dans Châtillon-sur-Dordogne, qu'il assiégeait; cependant cette petite ville fit une longue résistance, et ne capitula qu'à la fin d'août. La capitulation fut mal observée; la ville fut pillée; les bonrgeois reconnus pour huguenots furent renvoyés au parlement de Bordeanx, qui les sit pendre. Cependant le butin fait à Châtillon acheva de répandre la peste parmi les assiégeants ; l'armée demandait avec des cris menacants ses soldes arriérées et son congé, et le duc de Mayenne, de nouveau atteint par la maladie, quitta ses troupes ponr retonrner à Paris 5.

Avertissemant, aux Mém. de ta tigue, t. II, p. 176-179. — D'Aubigné, t. III, l. I, c. 4. p. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'Aubigné, t. III, t. I, c. 1. p. B.

Les ligueurs publièrent une relation des exploits de Mayenne en Guienne à laquelle Duplessis répondit article par article. La relation et la critique sont imprimées, Mêm. de Duplessis, t. lit. p. 386. — Mêm. de 18 juge, j. l. p. 451. — De Thou, l. LXXXV, p. 670. — L'Étoile, Journal de Henri III, p. 319.

Lorsque le roi de Navarre était venn à la Rochelle, il avait trouvé le prince de Condé délà de retonr en Poitou. Ce prince n'avait pas les taleuts d'un général, mais bien toute la bravoure d'un soldat, toute la constance, tout le dévouement à son Église d'un martyr. Il était revenu d'Augleterre à la Rochelle le 3 janvier ; il avait épousé, le 29 mars, Charlotte de la Trémouille, dont le frère avait été son compagnou d'infortunes; cette femme s'était attachée à lui malgré ses grands parents, avec d'autaut plus d'ardeur qu'ello l'avait vu s'exposer davantage pour la religion. Quelques villes et châteaux forts de la maison de la Trémouille avaieut des lors servi de refuge à Condé 1. Mais il eu était bientôt sorti pour se remettre en campagne, empressé qu'il était d'effacer le sonveuir de son deruier désastre. Montgommery, d'Aubigné, la Trémouille, Saint-Gelais et d'autres chefs illustres se raugèrent sous ses étendards ; l'argeut leur manquait surtout, et les soldats avaient peine à refaire les armes et les bagages qu'ils avaient perdus dans la campagne précédente. Cependant Condé remporta quelques avautages sur Saint-Luc, qui lui était opposé. Le 7 avril, il atteiguit, aux portes de Saintes, Tiercelin, qui avec quatre ceuts arquebusiers reutrait daus cette ville ; il le mit en déroute, et lui tua assez de monde ; toutefois les hugueuots curent à déplorer ce combat, parce que deux des fils qu'avait laissés Daudelot y furent blessés mortellemeut : leur frère ainé, le comte de Laval, qui les avait conduits à la charge, en mourut de chagrin : uu quatrième venait de mourir de maladie. Ces quatre frères, qui s'étaient montrés dignes de leur père par leurs vertus et leur piété. et qu'une teudre amitié unissait, quoiqu'ils susseut nés de deux mères différentes, furent ensevelis dans un même tombeau à Taillebourg 3.

Le roi de Navare, pour s'attacher les Rochelois, avait commencé par diriger une entreprise que leur suggérait leur jalonies de voisinago coutre Brouage. Il s'agissait de couler un grand nombre de vaisseaux chargés de pierres, dans la passe qui conduit à ce port; il y réussit malgré l'opposition de Saint-Luc; il s'occupa ensoite à fortifier la presqu'ile de Marans, et il la défendit ensaite jusqu'à la fin de juillet coutre la nouvelle armée catholique avec laquelle en marchal de Biron avait ordre de soumettre la Saintonge. Marans est une langue de terre presque cutièrement ettourée de marais: les troupes royales souffirient

De Thou, I. LXXXV, p. 663. - Mem. de la ligue, t. II, p. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., p. 663. — Mém. de la ligue, t. II, p. 1711. — D'Aubigné, t. III, l. I, c. 3, p. 13 et 16.

beanoup, et du mauria air et des insectes, en l'attaquant au mais de juillet. Celles du roi de Navarre, qui étaient mienx logées dans le bourg, et qui communiquaient par can avec la Rochelle, échappérent mieux ant maladies. Cependant les deux chefs parnent également empressés, d'après les suggestions de la cour, à conciure un armistice pour la Saintonge: les deux armées convinent de donner la Charcute pour limité à leurs cantonnements respectifs, et de laisser un acobs libre pour tout le monde au marché de Marans. De nouveaux projets de pacifications qui devaient être mûris dans une entrerne entre le roi de Navarre et Catherine de Médicis étaient le motif principal de cet armistice !

Vers le même temps, la conr fut troublée par la nonvelle de la sauglante catastrophe survenue en Provence. Henri de Valois, grand prieur de France et comte d'Angoulème, était gouverneur de cette province. Ce fils naturel de Henri II et d'une dame d'honneur de Marie Stuart, était âgé de trente-cinq ou trente-six ans ; il était d'une beanté remarquable, il était habile dans tous les exercices du corps, il aimait les lettres et les beaux-arts; mais il n'était guère moins insensible à la voix de la conscience et du remords qu'il ne l'avait été à l'époque fatale de la Saint-Barthélemy. Il avait eu quelques démèlés avec Philippe Altoviti, gentilhomme Florentin, commandant de quelques galères, auquel le roi avait donné la baronnie de Castellane, lorsque cet homme pen délicat sur l'honneur conjugal avait épousé Renée de Châteannenf, ancienne maîtresse de Henri III, et déjà célèbre pour avoir tué de sa main son premier mari. Altoviti écrivit à sa femme à Paris qu'Angoulème opprimait le peuple, prodiguait l'argent de l'État à ses créatures, correspondait avec les ennemis du roi, et fomentait la guerre civile pour avoir occasion de traiter le pays à discrétion. La Châteanneuf montra cette lettre à Henri III, et celui-ci l'envoya au grand prienr, en lui recommandant d'apporter plus d'attention à remplir ses devoirs. Angonlème reçut cette lettre le dimanche 1" juin, jour de la Trinité, à Aix, où les états de Provence étaient alors assemblés. A l'instant il s'informe du logis d'Altoviti, et apprenant que c'est à l'anberge de la Tête noire, il part, à peine suivi de quelques gentilshommes, monte dans sa chambre, en enfonce la porte, et lui montrant la lettre écrite par lui à sa femme, le frappe en même temps de deux



<sup>1</sup> De Thou, l. LXXXV, p. 671. - D'Aubigné, t. III, l. I, c. 5, p. 19.

coups d'épée; de leur côté, les gentishommes tombent sur lui par derrière. Altoriti, sans espoir de se sauver, saisit uu couteau qu'il avait dans sa poche, et le plonge dans le has veutre du grand prieur. Altoriti fut achevé par la suite du prince, et sou corps fut jeté par la feuêtre, tandis que sou meurtrier, reporté à son palais, y expira le lendemain à midi '.

Le parlement de Provence saisit le pouvoir au moment où le gouverneur mourant le laissait échapper. Il nomma, pour commander les troupes royales, le haron de Vins, que les liguenrs provençana avaient choisi pour lenr chef; mais cette nomination aliéna tous les ennemis privés de cet homme ambitieux et tous les catholiques modérés. Ceux-ci se réunirent à Blacous, et au haron d'Allemagne, ches des huguenots, et les mirent ainsi eu couditiou de lutter avec plus d'avantage contre les ligueurs 2. On apprit, il est vrai, à Aix, le 24 juin, que le roi avait donué le gonveruement de Provence à sou favori le duc d'Épernou; que celui-ci viendrait en prendre possession avec que puissante armée et un cortége magnifique, et qu'il envoyait d'avance une proclamation aux deux partis, pour leur enjoindre de poser les armes 3; mais les factions étaient, en Provence, trop acharnées l'une contre l'autre, pour se soumettre à cette injonction. Les anciennes querelles des carcistes et des razats s'étaient ranimées. De Vins, chef des premiers, résolut de profiter de l'abseuce du gouverneur pour assiéger le château d'Allemagne, chef-lieu de la haronnie de sou adversaire. Il le fit iuvestir, dès le 15 août, par uu de ses lieuteuants, et, le 25, il arriva lni-même devant les murs de cette place avec les principaux chess de la noblesse catholique de Provence, et euviron deux mille soldats. Le barou d'Allemagne avait coufiance dans la force de son château et dans la hrave garnison qu'il y avait laissée. Il s'éloigna d'elle pour passer en Dauphiné, auprès de Lesdiguières, dont il était parent, et demander son assistance. Lesdiguières, en effet, invita tous les gentilshommes hugueuots du Dauphiné à se joindre à lui pour marcher au secours d'un de leurs frères : Gouvernet, Blacous, Morges, Rosset, Champolion, répondireut à cet appel; parmi les Provençaux, on vit également se ranger sous lui d'Oraison, Séuas, Janson, Pontevez, Cé-

Nostradamus, Hist. de Provence, p. VII, p. 839. — Bouche, Hist. de Provence, t. II. p. 690. — De Thou, l. LXXXV, p. 679. — L'Étoile, Journal, p. 512.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bouche, t. 11, p. 692.

<sup>5</sup> Ibid., p. 694. - De Thou, l. LXXXV, p. 680.

reste, chacun avec leurs soldats plus affidés, et leur armée comptait environ quinze cents cavaliers et six cents fantassins. Ils arrivèrent le 5 septembre à midi en vue du château d'Allemagne. De Vins avait eu l'impredence de partager son armée, et d'en laisser une partie pour continger le siège, tandis qu'avec l'antre il marchait aux conemis : mais, lorsqu'il les rencontra, effravé de lenr nombre, il rappela la division à laquelle il avait confié ses ligues autour du château ; puis il commenca sa retraite, en prenant la route de Riez : son irrésolution le perdit. Tandis one les troupes de Lesdiguières, partagées des deux côtés do chemin. l'attaquaient sur ses deux flancs, toute la garnison d'Allemagne, n'étant plus contenue, vint le prendre en queue ; sa déroute fut complète : onze seigneurs provençaux du parti des ligueurs, et quarante capitaines furent tués autour de lui ; de ses vingt-denx enseignes il en perdit dix-huit, et près de quiuze cents soldats snr deux mille qu'il avait sous ses ordres. Il se sauva orpendant avec Saint-Canat, son lieutenant; tandis que son adversaire, le baron d'Allemagne, qui avait ôté son casque ponr se rafralchir, croyant la bataille gagnée, fut tué d'un coup de feu à la tête. Lesdiguières annonca cette victoire à sa femme par nne lettre qui ne contenait que ces mots : . Ma mie, · j'arrivai hier ici, j'en pars aujonrd'hui. Les Provençaux ont été dé-. faits. Adien 1. .

Henri III avait cependant repris un peu plus d'intérêt à la guerre depuis qui l'avait confiè à es deux favoris le commandement de ses une favoris le commandement de ses grandes armées. Joyevus es préparait à conduire la première en Langurdoc, et d'Épéranon la seconde en Provence. Tous deux von-lairent qu'on reconnût, à l'éclat dont brillaient leurs soldats, qu'ils étaient sous les ordres d'un favori du roî: tous les jeunes ambitieux s'empagacient de préférence sous leurs d'apeaux, sachant bien que le oit aurait assa esces les yeux sur eux, et qu'aurant de se signaler par leur raillance ils pourraient déjà lui plaire par leur faste. Pendant que ces armées se metalent en mouvement, Henri III se rendait aux bains de Bourbon, qu'il prenait chaque annét; et la ; la passa à Lyon, soit pour éter plus à poriée des nouvelles qu'il attendait de ses favoris, soit pour retarder davantage l'audience qu'il avait promis de donner à son retour aux ambassadeurs des princes luthériens d'Allemagne

Bouche, t. II, p. 695.—Nostradamus, p. VII, p. 845. — De Thou, l. LXXXVI, p. 694. — Davita, l. VIII, p. 431.

qui venaient intercéder pour leurs coreligionnaires de France 1. Le duc de Joyeuse arrivait en Languedoe avec quatre mille fantassins français, deux mille Altemands et cinq cents chevanx; et il tronvait dans la province le maréchal, son père, à la tête d'une armée tout aussi nombreuse. Depuis le traité de Nemours, la guerro civile s'était continuée avec acharnement entre le maréchal de Joyeuse et le maréchal duc de Montmorency. Chaeun d'eux avait assemblé, de son côté, les états de la province; Joyense avait présidé les catholiques à Castelnaudary, pnis à Carcassouue, et il en avait obtenu des subsides pour faire exécuter. dans toute la province, le dernier édit contre la tolérance. Montmorency avait présidé d'autres états à Pesenas, composés de protestants et de politiques et on lui avait accordé également des subsides, pour faire respecter l'édit de pacification de 1577, son parti n'en voulant pas reconnaître d'autres. Les succès entre ces deux maréchaux avaient été balancés; beaucoup de villes et de châteaux avaient été pris et repris, et la détresse des malheureux habitants était effroyable 2. L'arrivée du duc de Joyense, amiral de France, changea le caractère de la guerre. Comme la plupart de ers mignons, nourris dans le luxe et la mollesse, il confondait la bravoure avec la férocité, il avait annoncé an roi, en prenant congé de lui , qu'il raserait tontes les villes des buguenots , qu'il en exterminerait tous les habitants, en n'éparguant que le seul roi de Navarre, qu'il lui amènerait pieds et poings liès. Il entra, en effet, dans le Gévaudan au mois d'août, et après y avoir pris quelques petites places, il mit le siège, le 13 août, devant Marvejols, la ville la plus florissante et la plus industrieuse de la contrée. Elle lui fut livrée. le 22 août, par une capitulation qu'il n'observa point; la garnison fut dévalisée et en partie passée au fil de l'épée ; les bourgeois furent pillés. pnis massacrés; la ville enfin fut brûlée, et il n'y resta plus qu'nn moncean de rnines. La maladie, s'étaut mise ensuite dans le camp de Joyeuse, le forca de demeurer dans l'inaction tout le mois de septembre; en octobre, il recommença le siège de quelques petits ebàteaux; mais eroyant alors en avoir fait assez pour sa gloire, il repartit à la fin de novembre ponr la cour 8.

De son côté, d'Épernon avait rassemblé quinze mille fantassins et deux mille chevaux, à la tête desquels il fit son entrée à Aix, en Pro-

De Thou, t. LXXXV, p. 682. - Davita, t. VIII, p. 426.

<sup>2</sup> Hist. de Languedoc, t. V, t. XLI, p. 411.

De Thou, l. LXXX, p. 684. — Hist. de Languedoc, l. XLI, p. 418.

vence, le 21 septembre. Beaucoup plus modéré que Joyense, et plus nenmi de la ligne, il désirait relellement rendre la pais an pays, et s'y montrer indulgent envers les huguenots; mais il ne dépendait pas de lai de maltriser les passions farouches des Provençeaux; le parlement d'Aix surtout ne se montrait in mions fanatique in moins creel qu'il l'avait d'irigé anne expédition exterminatrice contre Mérindol et Cabrières. Epernon soutin successivement Seyne la Grand'Tour, place de sûreté que l'édit de 1377 avail donnée aux réformés, puis leurs autres lieux forts au milieu des montagues, et à mesure que les prisonniers faits dans cette guerre étaient amenés à dix, le parlement les condamnait à des supplices éponvantables; on n'eutendait plus pairer que de huguenots tensillés, écartelés, brisés, ou exposés sur la roue <sup>4</sup>. La peste, qui fit d'affreux ravage dans la Provence, dispersa essuite le parlement de la cour.

Henri III était cependant revenu à Paris, et il s'était décidé à donner aux ambassadense des princes allemands l'amidiences il iontemps différère. Les comtes de Montbelliard et d'Isenburg, qui étaient veuus en personne à la tête de cette ambassade, avaient regardé comme na affront les retardements du roi, et ils étaient repardis sans le voir. Les antres furent reçus par Henri III., à Saint-Germain, le 12 octobre. Ils ul urent le seltres dont ils étaient chargés par les éfectents palatins de Saze et de Brandebourg, par le due de Branswick, les landgraves de Hesse, et les villes impériales de Strasbourg, Ulm, Nuremberg et Francfort. Ces princes, après avoir rappélé le trailé que Henri III appelait sa paix, la violence que les ligeueurs avaient faite à la majesté royale, ponr le forcer à le rompre, et son brusque changement de politique, Îni dirent « que lesdits changeucents leur out semblé « étranges, attendu que votre personne royale, vos États, votre conseinces, votre honneurs, votre réputation et honne renommée, s'y seience, votre honneurs, votre réputation et honne renommée, s'

- \* tronvent grandement intéressés.... A l'occasion de quoi ils vous
- requiérent et supplient humblement qu'il vous plaise considérer de
   près le pitenx état de la France, avec l'effusion de sang faite à l'in-
- stigation du pape, en haine de la conronne de France ; la perte des
- » princes, de tant de seigneurs de la noblesse et de tous vos sujets.....
- et finalement, l'expérience que vous-même voyez que la religion ne

Bouche, Hist. de Provence, t. 11, p. 695, 700. — Nostradamus, Hist. de Provence, p. VII, p. 880.

peut être extirpée par armes...... Tout le fruit qui en pourra
 réussir sera infailliblement de rentrer aux dissipations et effusions

· de sang passées, et par aventure, que Dieu ne veuille la ruine et

subversion de la couroune, outre le mépris de votre réputation
 envers tous potentats et princes chrétiens..... Comment pourroit le

envers tous potentais et princes chretiens.... Comment pourroit le
 pape attenter plus grièvement contre votre personne, couronne,

. États, qu'en vons mettant en mépris, à l'endroit et au jugement d'un

- chacun, par la rupture de l'édit de paix tant solennellement établi? -

Après avoir sait enteudre à Henri III, avec une rudesse germanique, des vérités auxquelles les oreilles des rois sont peu accoutumées, les ambassadeurs lai offrireut la médiation de leurs maîtres pour rétablir la paix entre lui et ses pauvres sujets '.

la paix entre iut et se pantres augies. Henri III datit désireux de reuouer les négociations de paix, et en maintes occasions, il àciati montré maître de lui-même; mais il profit toute patience à l'onie d'un discours si pen meure. Il répondit aux ambassadeurs que Dieu l'avait fait roi, et roi très-chrétien; qu'à lui seul appartenait de juger, selon sa prodence, ce qui ponvait contribuer ab bien public; de faire des lois pour le procurer; d'interpréter ces lois, de les changer, de les abolir; qu'il l'avait fait jusqu'alors, et le ferait encore à l'avenir. Il congédia iansi les ambassadeurs; mais en ré-Béchissant aux inculpations conteuues dans leur message, sa colve na officier de sa chambre aux ambassadeurs, pour leur lire un petit papier qu'il avait écrit de sa main, et où éctai seulement extel prinse : Que cy quionque avoit dit q'ain révoquant l'édit de pacification, il avoit violé sa foi on fait une tache à son honneur, en avoit menti. Il tit dire en même temps aux ambassadeurs, qu'il ne les reverrait plas, s' dit dire en même temps aux ambassadeurs, qu'il ue les reverrait plas, s' list dire en même temps aux ambassadeurs, qu'il ue les reverrait plas, s' list dire en même temps aux ambassadeurs, qu'u le les reverrait plas, s' list dire en même temps aux ambassadeurs qu'il qu'il

 viole sa ioi ou nate une tacine a son nonneur, en avoit menti. « il fit dire en même temps aux ambassadeurs qu'il ne les reverrait plas, et ceux-ci partirent le matin suivant avec précipitation, comme s'ils étaient menacés de quelque dauger personnel<sup>2</sup>.

Malgré la colère que le roi avait ressentie, et le ton qu'il avait pris avec les ambasedours allemands, as residenties utérient point encore arrètées, et il était toujours flottant dans sa politique. A la fiu de la campagne tous les généraux étaient reveues à la cour, et il avait puiger mieux encore combien ceux de la ligue se rendaient indépendant de son autorité. Au mois de septembre, les ligueurs avaient teuu à foramp une corte de diète, et lis y avaient résolt afstagere Sodan et

Le discours est textuellement rapporté dans les Mém. de la ligue, t. 1. p. 319.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Thou, l. LXXXVI, p. 688-690. — Davila, 1. VIII. p. 432.

Jametz, forteresses da dec de Bouillon, qui poursient appayer la ligne d'opérations des Allemands quand lis enteracient en France. Le duc de Guise, qui, le 17 août, s'était emparé d'Auronne, après avoir assigé avec les troupes de la ligne les soldats du roi qui y étaient en garnison, ramena son armée dans le duché de Bouillon, où il avait des intelligences qui ne produsirent cependant aucon résultat. Mais les prêtres déroués à la ligne, dans les chaires et les confessionnaux, ne cessaient de présenter le duc de Guise à l'enthousissme et à l'amonr des Parisiens, comme le héros de la foi, tandis qu'ils représentaienne à une tolérance impie, et qu'ils ne voulaient pas même lai tenir compte de la fermeté avec laquelle il avait repoussé les demandes des ambassadeurs allemands '.

An reste, il était vrai que Henri III était sans cesse en négociations avec le roi de Navarre ; e'était là le crime dont la ligue l'accusait, et celui qui causait l'irritation du peuple de Paris. Dès le mois d'avril il avait envoyé à Nérac le cardinal de Lénoncour et Poigny, pour porter des paroles de paix à son beau-frère, et lui demander de consentir à nue conférence avec la reine Catherine. Il avait ensuite chargé le duc de Nevers, qu'il avait détaché de la ligue en lni promettant le gouvernement de Picardie, de seconder sa mère dans cette négociation 3. Si l'on en croit Davila. Henri III était de honne foi dans son désir de se réconcilier pleinement avec le roi de Navarre; il espérait l'employer, de concert avec l'armée allemande qui devait venir à son aide, à surprendre et écraser les Guise. Mais deux obstacles s'opposaient à leur réunion : l'un était la religion, car Henri III ne voulait reconnaître le Béarnais pour son successeur qu'autant qu'il se ferait catholique; l'autre, la hrouillerie de la reine Marguerite sa sœur avec son mari. Celle-ci, dont la vie licencieuse avait offensé les deux cours, quoiqu'elles ne fussent quêre scrupuleuses sur le scandale, avait été arrétée à Cantal en Auvergne, et ensuite transférée à Usson, sous la garde du marquis de Canillae, legnel disait-on, captivé par sa captive, l'avait lui-même remise en liberté. Henri III reconnaissait qu'une réconciliation entre elle et son mari était désormais devenue impossible : aussi s'était-il arrêté au projet de profiter des irrégularités de la dispense du pape pont déclarer nul le mariage du roi de Navarre avec Marguerite, et lui faire éponser à sa

<sup>1</sup> Davila, I. VIII, p. 433, 439. - De Thou, I. LXXXVI, p. 691.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mém. de Nevers, t. I, p. 765.

place Christine, fille de son autre sænr, la feue duchesse de Lorraine, qui était alors d'age nubile, et élevée auprés de Catherine<sup>1</sup>.

C'était en vue de cette conférence que Biron avait couclu au mois d'août un armistice avec le roi de Navarre, et qu'ils avaieut déclaré neutre le territoire de Marans; mais la goutte à laquelle Catherine était sujette, et dont elle eut un accès dans l'été, retarda la négociation. Probablement ce retard induisit en erreur les écrivains contemporains. dont chacun donne aux conférences une date différente 3. Les représentations du nouce du pape, les plaintes du duc de Guise et les invectives du peuple parisien, eurent peut être aussi quelque part aux délais du roi. Celui-ci avait répondu au nouce, eu se plaiguant de la résistance du clergé toutes les fois qu'il était appelé à partager les fardeaux de cette guerre qu'il avait provoquée ; il se plaignit également de la leuteur du pape à lui accorder une bulle pour l'aliénation de biens ecclésiastiques jusqu'à concurrence de ceut mille écus de rente. Le nonce lui promit, en réponse, d'en presser l'expédition. Catherine, de son côté, se chargea de tranquilliser le duc de Guise, pour que celuici, par ses agents, calmât à son tour le peuple parisien. Elle lui dit que leur but à tous deux était absolument le même : elle protesta qu'elle ne désirait pas moins vivement que lui l'extirpation compléte de l'hérésie : mais elle lui communique les renseignements qu'avait obteuus la cour sur l'armement formidable qui se préparait en Allemagne. Elle lui fit observer qu'il se dirigeait d'abord sur la Lorraine. souveraineté de sa maison, puis sur la Champagne, province où ses biens étaient situés et dout il avait le gonveruement ; aussi, pour son propre intérêt, pour celui de la ligue et de la foi catholique, autant que pour celui de la monarchie, il importait de tromper le roi de Navarre, de le repaitre de vaines espérances, de l'engager à congédier ses auxiliaires, qu'il n'avait pu rassembler sans dissiper pour cela toutes ses ressources ; que c'était là l'ouvrage auquel elle s'apprétait, et qu'après avoir isolé ce chef des hugueuots, elle le livrerait à sa juerci 8, Les personnages qui se piquent de finesse dans la conduite des

affaires politiques réussisseut le plus souvent à se tirer d'une difficulté

14

<sup>1</sup> Davila, l. VIII, p. 428.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Davila les place au mois d'octobre, l. VIII, p. 440, le duc de Nevers et de Thou au mois de décembre. Mém. de Nevers, t. 1, p. 765. — De Thou, l. LXXXVI, p. 697, et d'Aubigné, au mois de mars suivant, t. 111, l. 1, c. 6, p. 2°.

<sup>5</sup> Davila, l. VIII, p. 429, 430.

présente, mais c'est en aggravant leur embarras pour l'avenir. Catherine calma en partie l'inquétitude du due de Guise, encore qu'en so séparant d'elle il se demandàt si c'était bien son adversaire et non lui que la reine se propossit de tromper. Mais le roi de Navarre avait trop de secrets correspoudants à Paris pour n'être, pas bien vite averti des espérances que Catherine dounait aux ligneurs, et pour ne pas redoubler de précautions comme de défiance.

Cependant la reine mère était partie pour Chenonceaux, où elle séjourne quelque temps, tandis que l'abbé Gnadagni et Rambouillet s'étaient rendus anurès du roi de Navarre, pour convenir du lieu de la conférence. Ils trouvèrent le Béarnais persnadé qu'on ne songeait qu'à le tromper, et à décourager ses auxiliaires allemands par l'apparence de négociations, au moment où ils allaient se mettre en marche. Il refusa donc de s'écarter de ses quartiers, ou de s'aventurer au milieu de ses ennemis. La reine vint d'abord à Poitiers, accompagnée par les ducs de Montpensier et de Nevers, l'abbesse de Soissous, tante du roi de Navarre, Birou, Lansac et Rambonillet. Guadagni fut de nouveau dépéché au Navarrois, pour lui donner des assurances plus positives ; mais comme il ne réussit point à lui inspirer plus de confiance, Catherine se résolut à faire toutes les avances : elle ne refusa point de se mettre elle-même avec toute sa cour entre les mains des huguenots ; elle accepta pour lieu du rendez-vous le châtean de Saint-Bris, près de Coguac en Angoumois, quoiqu'il fût entouré de toutes parts de places occupées par les protestants, et que quatre régiments huguenots y dussent accompagner le roi de Navarre et le prince de Condé : un de ces régiments montait la garde à chaque séance 1.

Avant l'entrevue de Catherine avec le roi de Navarre, celui-ei en eut une le 10 décembre, au même château de Saint-Bris, avec le due de Nevers. Ce seignenr en rendit compte à Henri III, dans une lettre qui nous a été couserrée. Il lui diosit : « Tel que vous avez vu ce prince, » sire, tel ji et sujourd lui; Jes années ni les emberras ne lechangent

- noint: il est toujours agréable, toujours enjoué. et toujours
- » passionne, à ce qu'il m'a cent fois juré, pour la paix et pour le ser-
- vice de V. M... Il n'y a sorte de belles paroles et de marques
- · d'estime ponr moi qu'il n'ait bien voulu employer... Mais il m'a dit
- 1 Davila, l. VIII, p. 450.— De Thou, l. LXXXVI, p. 697.— D'Aubigné, t. III, l. l, c. 6. p. 22. Lettre d'un gentilhomme français sur le voyage de la reine, Mém. de la tigue, t. II, p. 76.

265

» que je serois respousable des malheurenx événements qui accom-» pagnent les guerres civiles, si je ne contribuois de tont ce qui étoit » en ma puissance pour parvenir à une paix, dans laquelle les misé-» rables hugnenots pussent vivres en sûreté de conscience, sous l'au-» torité de V. M., et par laquelle les traitres et perfides ligueurs » recussent le châtiment que leur félonie devoit attendre de Dieu et » des hommes... Je lui ai répondu en peu de mots... que le sort de la » France étoit, après Dieu, remis en son arbitrage ; qu'il no lui restoit » qu'que chose à faire pour étouffer la ligue, pour lever tout le pré-» texte de la guerre civile, et ponr rétablir l'autorité de V. M .-- Hé ! » que faut-il que je fasse? me répondit-il avec un visage fort ouvert, . - Il faut, sire, Ini répondis-je, que vous vous fassiez eatholique. Vons · étes de la race de saiut Lonis, soyez de sa religion, eroyez ce qu'il a cru... Le roi de Navarre ne me répondit point avec l'aigrent que » j'attendois du changement de son visage. Il me dit seulement qu'il y avoit trop de points et de trop grande conséquence dans ce que je » lui avais dit, pour y répondre sur-le-champ... qu'il ne demandoit » rien avec tant d'ardeur que de pouvoir mourir l'épée à la main contre » les Espagnols et les ligneurs, qui étoient les senls irréconciliables · ennemis de la France... Mais enfin, sire, lui dis-je, vous n'êtes le » chef des huguenots qu'en appareuce ; voire autorité est dépendante » du conseil de la Rochelle, et vous ne sauriez lever un denier que » par ses ordres. Il me répondit agréablement sur cet article, et me » dit : Ne parlons point de mon pouvoir ; il est tel que je veux qu'il » soit. Parlons de faire la paix... Je lni répondis que je souhaitois la » paix eucore plus que lui, mais qu'afin qu'elle fût durable, il ne fal-» lait pas qu'elle fût ni honteuse à V. M. ni préjudiciable à la reli-· gion... Pour vons parler nettement, ajoutai-je, je ne servirai jamais . de roi s'il u'est bon catholique. - Le roi de Navarre me dit qu'il » ne condamnoit pas mon intention; que votre santé et votre âge de-» voient faire espérer aux gens de bien que Dien enfin exanceroit lenrs » prières, et vons donneroit des enfauts... que pour lui il ne pensoit · qu'à la paix et à la conservation de ceux qui s'étoient jetés entre ses » bras... Voilà comme notre conférence finit, sire. J'en ai recueilli » deux choses : l'une quo le roi de Navarre veut la paix, à quelque » prix que vous la lui vouliez donner, et l'autre qu'il vondroit bien » que V. M. le mit à la tête de ses armées, pour ranger les ligueurs à

» leur devoir... Quoi qu'eu disent les principanx des hugnenots ani

· sont auprès du roi de Navarre, nons ue nous en retonruerons point

d'ici sans rien faire 1. »

Ces pronostics du due de Nevers ne furent point réalisés; il y a même lieu de croire qu'il jugea mal les dispositions du roi de Navarre. qui ne désirait point alors la paix. Cependant ce dne était un homme adroit et souple, et un habile négociateur, en même temps qu'un zélé catholique. Après avoir souscrit des premiers la ligue, il l'avait abandonnée de bonue heure, sous prétexte des serupules que le pape avait exeités dans sa conscience. Ce pape était Sixte-Quint, pour qui le premier devoir religieux était l'obéissance des sujets envers leur souverain. Lorsque Nevers prit congé de Henri III pour se rendre à Saint-Bris, « se sonvenant « d'un discours que le pane Sixte lui avoit tenu, il dit au roi que le pape lui . disoit souvent que le roi se devoit faire obéir également par tous ses su-" jets ; qu'il devoit être roi de et sévère, demeurer toujours le plus fort, et · le seularmé dans son royaume, et que s'il y avoit ou des catholiques ou » des huguenots qui eussent la hardiesse de cabaler, il n'y avoit rien de » plus facile à un roi de France que de faire conper des têtes 2. »

La lecon ne fut pas perdue pour Henri III, et elle le poussa dans nn extrême danger aussi bien que dans de nouveaux erimes. Quant aux scrupules du due de Nevers sur sa résistance à l'autorité royale, ils avaient cédé à la promesse du gouvernement de Provence que les Gnise lui avait destiné; ils reparurent au contraire triomphants, quand Henri III lui promit le gouveruement de Picardie, que le traité de Bergerae assurait au prince de Condé, mais où on ne lui avait jamais permis de se rendre. Nevers en alla prendre possession le 25 avril 1587 5. La conférence entre Nevers et le roi de Navarre fut suivie de près,

et des le 14 décembre, d'une conférence au même château de Saint-Bris, entre ee roi et Catherine elle-même. . Je vous laisse à penser , » dit un témoin de cette conférence, s'il y eut des plaintes de tons » côtés. La reine lui reprochoit sa désobéissance, et passant par-dessus

» les actions précédentes , s'arrêtoit principalement sur les malheurs

» présents. Elle lui fit entendre que le roi avoit été contraint de faire

. la paix avec la ligue pour sauver son État; que sans cet expédient » tout étoit perdu ; qu'il falloit ôter le prétexte de la religion pour

Lettre datée de Saint-Bris, le 10 décembre 1586, Mém. de Nevers, t. I. р. 767-769.

<sup>2</sup> Mem. de Nevers, t. I. p. 765.

<sup>5</sup> L'Étoile, Journal de Henri III, p. 329.

» ôter la guerre de ce royaume. Le roi de Navarre, au contraire, se » plaiguoit de ce qu'il n'avoit eu mal que pour avoir obéi à Leurs Ma-

· jestés; que la ligue s'étoit rendue seulement forte, pour ce qu'il

» étoit demeuré foible ; qu'il avoit basarde :a vie pour garder sa foi,

» et rameuant les malheurs présents à leur source, il rapportoit à la » paix faite avec la ligue la misère de ce royanme. - Dans une seconde

· entrevue, la reine, dit Matthieu, détrempoit en ses larmes ses belles

· raisons... elle le supplie, conjure, exhorte de se ranger à l'Église et

» à la croyauce du roi , quitter ses erreurs et passer condamnation ...

» et comme la reine le vouloit assurer de la boune volonté du roi et de

· la sienne, et que tous deux avoient plus d'envie de le voir converti,

sons une si belle et assurée espérance de la première couronne des

» princes chrétiens, que de le laisser plus longuement le prétexte des

» guerres, le mépris de la plus graude partie de la France, et la prin-

» cipale occasion des regrets de ses amis. « En réponse, le roi de Na-

varre récapitula ce qu'il avait déjà souffert pour s'être trop fié aux promesses de la cour, ce que l'expérieuce lui enseignait à craindre de sa manvaise foi. . Madame, dit-il enfin, vous ne me pouvez accuser que

» de trop de fidélité : le ne me plains point de votre foi, mais je me » plaius de votre âge, qui, faisant tort à votre mémoire, vous fait

. facilement onblier ce que vons m'avez promis 1. .

Ce sut la fin de la seconde entrevue, et presque les deruières paroles. On espérait plus de douceur de la troisième pour ce que l'amertome des reproches s'était épuisée aux deux premières; mais la reine revenait toujonrs à proposer au Béarnais le changement de religion, comme seule base possible d'une pacification, et celui-ci était toujours plus convaiucu que tant que Heuri III vivait, tant qu'il avait les chances d'nn loug règne, il y avait plus de sureté pont lui à se présenter comme chef du parti buguenot que comme apostat : aussi apporta-t-il à cette troisième conférence un esprit sarcastique dont on a conservé plusienrs saillies. . La reiue s'amnsa à lui faire seutir les incommodités qu'il

» sonffroit durant la guerre.-Je les porte patiemment, dit-il, pnisque

» vous m'eu avez chargé pour vous eu décharger. Elle continua ce . discours jusqu'à tant qu'elle vlut à lui reprocher qu'il ne faisoit

» pas ce qu'il vouloit dans la Rochelle; à quoi il répoudit : Pardonnez-

· moi, medame, car je n'y veux que ce que je dois. M. de Nevers prit

1 Lettre aux Mem, de la lique, t. II, p. 76-80. - Matthieu, Derniers troubles, t. I. f. 48.

» dit-il; aussi n'avons-nous point d'Italiens parmi nous. » Nevers était Italien, et l'on ne connaissait point alors de financiers habiles comme les Italions dans l'art de pressurer le peuple 1. « Mais quoi done, lui » dit-ello enfin, la peine que j'ai prise ne produira-t-elle ancun fruit? ne nous rendrez-vous pas le repos? — Ce n'est pas moi, répondit-il, » qui vous empêche de concher dans votre lit, c'est vous qui m'empê-» chez de coucher dans le mien ; le repos est le plus grand ennemi de » votre vie. - Ou'est-ce que vous vonlez done? reprit la reine. -. Madame, répondit-il en regardant les filles qu'elle avoit amenées, il » n'v a rien là que je veuille. » Ce sarcasme assez grossier pour les pauvres dames d'honneur sur lesquelles il tombait, n'était pas du moins sans fondement. La reine, qui connaissait les dispositions de Henri à la galanterie, avait compté sur elles pour le séduire, et elle avait fait choix, pour la suivre à Saint-Bris, des plus belles personnes de sa conr. Elle passa le reste de l'hiver à Cognac, Fontenay ou Saint-Maixent, et la trève convenue pour les conférences se prolongea jusqu'au mois de mars. Catherine eut encore des entrevues avec Turenne et avec Condé, mais non avec le roi de Navarre. Les deux cours cependant ne parurent occupées que de festins et de danses. C'était le goût de la reine mère de faire danser en tout lieu et en touto saison, an milieu des affaires les plus épinenses, dans l'espoir qu'elle adoueirait les esprits et qu'elle calmerait les haines par la frivolité et la galanterie. Mais la

La défiance, au reste, était fondée de part et d'autre. Il y avait denx mois que les luguenots avaient surpris Vouvans par une escalade à la grosse tour du château. Le capitaine la Berte offrit au roi de Navarre d'engager la reine Catherine dans un complot pour le reprendre ; le traité était double cependant, et c'était elle, avec tonte sa cour de Fontenay, qui serait tomhée aux mains du roi de Navarre. Selon d'Aubigué, - on disoit, voici entre nos mains quatre cent mille écus de - rançon, aux dépens de ceux que nous pouvons convaincre de pln-

défiance était trop excitée de part et d'autre pour que rien pût amener

un rapprochement 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mém. de la ligue, t. 11, p. 81, 82.

<sup>2</sup> Péréfixe, Hist. de Henri le Grand, in-4º, p. 73. - Davila, 1. VIII, p. 440-445. - De Thou, I. LXXXVI, p. 697. - V. P. Cayet, Chronologie novensire. t. LV, p. 73. - Sully. Econ. royales, t. 1, c. 22, p. 38t. - Recueil de Henri III, t. III, p. 295.

- » sieurs perfidies , notamment de la Saint-Barthélemy ; la trêve sera
- · rompne par eux, en prenant nne de nos places; notre parti languit
- de pauvreté, nous pouvons relever ses brèches sans en faire aucane à
   notre foi ni à notre hoppenr. Ce prince (le roi de Navarre), appuvé
- a de fort peu des siens, empècha ce comp ; de quoi il s'est peut-être
- repenti depuis 1. » Nons aimons à croire, au contraire, pour son
- honnenr et celui de son parti, qu'il ne s'en repentit jamais.

Henri III, cependant, désirait d'autant plus ardemment la paix qu'il sentait tous les jours davantage la difficulté de maintenir la guerre; car les embarras de ses finances allaient croissant; il épronvait une résistance toujours plus obstiuée à tous ses expédients pour lever de l'argent, de la part de ceux même qui l'avaient contraint à renouveler les hostilités, et en même temps ses caprices à lui-même devenaient toujonrs plus dispendieux. Le 16 juin, il était venu tenir un lit de justice au parlement de Paris, pour forcer cette assemblée à homologner vingt-sept édits bursaux qui avaient été préparés par son chancelier Cheverny. Jusqu'alors la magistrature les avait repoussés sous prétexte de la misère du peuple, mais bien plus encore parce qu'ils compromettaient les intérêts des gens de loi. L'un de ces édits obligeait tous les procureurs à se munir, avant d'exercer devant les tribunaux. de lettres de confirmation qu'on leur faisait payer cent ou deux cents écns. Pour se soustraire à cette vexation, tous les procureurs convincent de s'abstenir en même temps de se présenter au parlement ou an Châtelet, et bientôt après ils se retirèrent également de tons les autres tribunaux du royaume : en sorte que l'administration de la instice demeura suspenduo, jusqu'à ce que le roi fut enfin contraint de céder 2. Un autre édit, adressé à la chambre des comptes, obligea tons cenx qui occupaient des emplois vénaux à paver immédiatement la moitié de lenr prix, pour en assurer la survivance à leurs enfants. Un troisième édit, adressé à la cour des aides, doublait tons les anciens impôts sur tontes les marchaudises et toutes les denrées. Cependant la résistance de la magistrature encourageait celle du peuple, et tous ces projets financiers, si péniblement élaborés, ne rendaient presque rien quand on les mettait en exécution : aussi, dans une assemblée des échevins et notables de Paris, que le roi convoqua au Louvre le 10 janvier 1587, leur demanda-t-il un emprant de six cent mille écus, et peu après il aunonça l'intention de saisir einq cent mille

D'Aubigné, t. III, l. I, c. 6, p. 23. 2 L'Étoile, Journal, p. 313.

écus déposés à l'hôtel de ville, et de les employer à la guerre, an lieu de payer le quartier de rentes qui devait échoir le 50 juin \*.

Ni ces ressources extraordinaires, ni la vente des biens du clergé, pour laquelle le roi avait enfin obtenu une bulle, ne suffisaient à maintenir les six on huit armées qu'il avait mises simultanément sur pied contre les huguenots; cependant ses finances étaient en même temps épnisées par les goûts capricieux auxquels il se livrait. Un des buts de son voyage à Lyon pendant l'été, avait été d'y faire l'emplette de petits chiens dont cette ville fournissait alors une race particulière. Il dépensait chaque année plus de cent mille écus pour ses chiens, et il avait accorde de gros appointements à une multitude d'hommes et de femmes qui n'avaient d'autre emploi que de les garder et de les nourrir. Il dépensait aussi de grandes sommes en singes, en perroquets et en autres animanx des pays nonvellement découverts; quelquefois il s'en dégoùtait, et les donnait tons; puis la passion pour ces animanx renaissait, et il fallait en trouver à quelque prix que ce fût. Il avait anssi nn gout pnéril pour les miniatures qui ornaient d'anciens missels ; il achetait à tout prix ces livres de prières ; mais anssitôt il en découpait les lettres enluminées, et les collait anx murailles de ses chapelles, détruisant ainsi les précieux monuments d'un art qu'il semblait aimer 2.

Une déporable frivoité semblait exclore tonte pensée sérieus e, ét here le rois, tour à tour occupé de ses chiens, de ses ministares et de son bilboquet, et chez Catherine, qui, eu Poitou, projetait chaque jour de nouveaux bals et de nouveaux festins ; et chez le roi de Navarre, à qui ses amons: faisient oubliter les plus grandes săiires de l'État; et chez le peuple de Paris lui-même, qui ne se rattachâit aux conspirations de la ligue que par les pasquiandes et les pigrammes qu'on faisait circuler sans cesse contre le roi. Cepeudant la grande crise de Pêrorqe avançait, et devenait irologiors plus immiente. La ligue se sentait maltresse de la plus grande partie de la France; elle maniait l'esprit du peuple par l'entremise du clergé; elle commandait dans presque toutes les places fortes; clie avait forcé le roi à lui livre se armées; et en même temps elle méprissit ses ordres; elle no reconmaissit d'autre autorité que celle de Philippe II, joi d'Espagne.

Depuis l'assassinat du prince d'Orange, les affaires des protestants

<sup>1</sup> L'Étoile, p. 314, 524 et 329,

<sup>\*</sup> De Thou, I. LXXXV, p. 682.

araient décliné avec rapidité dans les Pays-Bas. Le prince de Parme, un des plus grands capitaines et des plus habiles politiques de l'Europe, n'y avait plus en pour aniagoniste qu'un jeune homme de dix-huit ans, le prince Maurice d'Orange. Malgre les talents précoces de ce grand agénéral, ce ne fit pas avant l'année 1888 que les ort de sa patrie du fat réellement confié. Dans l'interralle, les Hollandais, rebutés par la France, avaient eu recours à l'Angleterre. Élisabeth avait en effet voulu les sauver; mais le choix qu'élle avait fait du counte de Leicester, son favori, pour commander les secours qu'elle leur envoyait, était bien plutó fait pour les perdre. Cet homme, aussi dépourre de talents que capitée, fanx et corrompu, fut à sa recommandation nommé gouverneur et capitaine général des Provinces-Unies, qui, pendant son administration, en 1386, perdirent successivement Venloo, Graves et Nuys, et virent décliner rapidement la confiance de leurs troupes et le patrioitiem de leurs souclivess. \(^1\)

Philippe II ne tombait jamais dans des erreurs semblables à celle que venait de commettre Élisabeth. Inébraplablo dans sa résolution d'écraser partout l'hérésie, il dirigcait par son puissant génie les mouvemeuts de toute l'Europe vers cet objet unique. Il faisait déjà construire dans les ports des Deux-Sieiles, de tontes les Espagnes et du Portngal, les vaisseaux qu'il comptait réunir plus tard pour en former l'invincible armada, destinée à anéantir l'hérésie dans le royaume un'il regardait comme sa forteresse. Jamais il ue se trompait sur le caractère ou de ses ministres ou de ses favoris : toujours il les choisissait semblables à lui-même et dignes de lui. Aucune pitié n'entrait dans la composition d'aueun d'enx. Jamais ils ne sentaient de commisération pour les peuples, jamais ils ne considéraient le dommage qui pourrait résulter ponr leur pays de l'accomplissement de lenrs desseins. Mais ils marchaient vers leur but, par la voie la plus courte, avec autant d'énergie que de constance, autant de perspicacité que de décision. Anenn d'enx ne méritait de l'estime ; tous, par leurs talents, avaient des droits à l'admiration.

Philippe II avait reconnu, avec ce coup d'œil infaillible qui mesurait et pesait l'Europe, que toute l'existence du parti protestant dans toute la chrétienté tenait dans ce moment à l'Angleterre, et que l'existence même de l'Angleterre croulait an moment où Marie Stuart, reine

<sup>1</sup> De Thou, I. LXXXIII. p. 573, et l. LXXXVI: p. 661. - Watson, Philippe II, t. III, t. XX, p. 556.

d'Écosse, serait rendue à la liberté et ferait valoir ses droits à la succession des Tudor. Si Marie Stuart montait sur le trône d'Élisabeth, la réforme était anéantie, et la liberté eivile et religieuse disparaissait de l'Europe. L'expérience a prouvé de tout temps, et de nos jours même, qu'nn parti opprimé, un parti insurgé, pour présenter une résistance efficace, doit avoir un centre d'action, un gouvernement, un arsenal, un trésor qui soient à l'abri du danger immédiat, en dehors en quelque sorte de la guerre civile. Jusqu'alors l'Angleterre avait été cette forte retraite du parti buguenot. Les rois de Suéde et de Danemark se considéraient presque comme étrangers à l'Enrope et hors de cause, et ils n'avaient jamais songé à prendre la direction du parti. Les princes allemands, outre qu'ils n'étaient pas assez forts pour jouer ce rôle, se sentaient gênés par leur allégeance envers l'Emperenr; les princes français n'oublisient jamais, même en faisant la guerre an roi de France, qu'ils étaient ses sujets. Dans les Pays-Bas, la Hollande pouvait bien être considérée, pour cette guerre locale, comme la forteresse du parti; mais ce parti, accablé par les forces colossales de l'Espagne. implorait des secours du deliors, au lieu de ponvoir en donner. L'Angleterre seule, par la haute habileté de la reine et de ses ministres, maintenait la résistance du parti huguenot dans toute l'Europe, et dirigeait ses plans de campagne. Par son économie, Élisabeth s'était réservé les moyens d'offrir toujonrs nn subside là où le besoin était le plus extrême; par ses flottes, l'Angleterre se trouvait présente partout; par son commerce, elle avait des armes, des munitions et des vivres pour tous les besoins.

Mais l'Angieterre, qui avait accepté le rôle de gardienne de la desinée de la réformation, n'était pas à beaucoup prés à l'abri d'une révolution intérieure. Il est probable qu'à cette époque, plus de la moltié de ses habitants appartenaient encore à l'église romaine; car si les opinions protestantes avaient fait dans les vilites de grands progrès, les campagnes, pour la plupart, étaient demenrées attachées à leur ancienne religion. D'aillenrs la réforme anglicans a était privée elle-même de son ressort le plus puissant, soit en respectant la hiérarchie, soit en mettant le roi à la tête de l'église. Cette église avait adopté, tont antaut que celle de Rome, le principe de l'antorité. Il y avait sans donte plusieurs dogmes que les anglicans et les calvinistes professaient en commun, par opposition à l'église romaine; mais leur adoption n'avait point été déterminée par la partie démocratique de l'église; elle avait été l'ou-

vrage du sonverain ; et celui-ci avait toujours pu compter sur l'obéissance des riches prélats, qu'il nommait, qu'il destituait ou qu'il envoyait au supplice, sclon ses caprices. Dans tout le reste de l'église réformée, la doctrine était l'ouvrage de l'activité de l'esprit dans toute la partie pensante de la société ; docteurs et disciples, prêtres et laïques, tous raisonnaient et disputaient. Lother, Calvin on Zwingle tour à tour invoquaient la liberté d'examen en raison de l'indépendance de leur esprit, puis la repoussaient, d'après le dogmatisme de leur caractère. D'ailleurs, sur le continent, les abus de la hiérarchie plus que les erreurs de la foi avaient donné l'impulsion à la réforme. L'église anglicane avait laissé subsister la plupart de ces abus; on y voyait et l'opulence des prélatures, et le scandale des pluralités, et des ministres non résidents, et l'institution du clergé paroissien, par des supérieurs ou temporels ou spirituels qui ne songeaient pas même aux désirs du troupean : aussi toute la vie et la vigueur de la réforme se trouvaient en Angleterre dans la secte des puritains, qui comprenait le plus grand nombre des habitauts des villes. Ceux-là, avec leurs ministres, et leurs enthousiastes, et leurs martyrs, s'étaient fait leur religion à euxmêmes; les anglicans, au contraire, étaient pour la plapart les tièdes de l'église romaine, que l'antorité senle avait convertis. Tel était donc l'état de la réforme en Angleterre : dans les grandes villes, le parti actif, entreprenant, enthousiaste, des puritains, ennemis de l'église dominante ; dans les campagnes, beaucoup de catholiques fanatiques, et prêts à prendre les armes pour leur foi ; entre cux une masse flottante, et heaucoup plus nombreuse que les deux autres factions, qui sans zèle, saus persuasion profonde, se conformait au culte établi par la loi, prête à en changer dès que l'autorité changerait. Vingt-eing aus plus tard, le cardinal Bentivoglio prétendait encore qu'il n'y avait pas plus du cinquième de la nation anglaise qui fût réellement attaché à l'église anglicane ; qu'un nombre égal à peu près était paritain, et que tout le reste rentrerait dans l'église romaine si le roi en donnait l'exemple 1. Beaucoup plus tard encore, sons le règue de Jacques II, le roi fut bien près de changer la religion de l'Angleterre, par sa scule prépondérance personnelle, comme Henri VIII, Edouard VI, Marie et Elisabeth, l'avaient déjà changée à plusieurs reprises.

Marie Stuart était l'héritière légitime et incontestée d'Élisabeth. En

<sup>1</sup> Bentivoglio, Relazioni di Fiandra, p. 11, c. 3, p. 82.

tont temps zélée catholique, elle s'était toujours crue en conscience obligé à l'extirpation de l'hérésie, et elle s'y était engagée publiquement à plusieurs reprises : en 1563, par la lettre que son oncle le cardinal de Lorraine lut, le 10 mai, au concile de Trente; en 1565, par sa participation aux conférences de Bayonne, et au printemps de 1566, par son engagement envoyé à Paris, d'exécuter pour sa part ce qui avait été convenu dans ces conférences '. Depuis sa captivité et ses malheurs, elle était devenue bien plus servente encore dans son sanatisme. L'hérésie était devenue paur elle une ennemie personnelle qui l'opprimait : son àme s'était exaltée par la prière et les exercices de piété, mais aussi par des communications secrètes avec le pape, avec les cardinaux de Lorraine et de Guise ses oncles, avec tous les princes de la maison de Guise, et avec le roi d'Espagne et son ambassadeur a. Elle les regardait comme les guides, les flambeaux de sa foi, aussi bien que ses plus zélés protecteurs; eux tous en retour ne voyaient plus en elle que la sainte victime qui se dévouait pour l'Église, et l'Église alors c'était la ligne, cette ligne qui déclarait exclu du trône tout souverain qui tolérerait l'hérésie; cette ligue qui imposait au roi de France l'obligation de prononcer dans le mois la peine de mort contre tont prédicateur de l'hérésie, dans les six mois contre tont individu, quel que fût son rang, son sexe on son âge, qui persisterait dans la réforme,

Tous les ministres d'Étisabeth, les Burleigh, les Walsinghum, les Ydney; ions es hommes habite et zélés qui avaient défendu et affermi son trône, qui avait fait triompher la fol protestante et combattu sans relache pour elle, contre Philippe II, contre le pape, contre les citholiques dans tonte l'Europe, et plus particulièrement contre Marie Stuart, désormais leur captive, savaient donc sans Tombre d'un donte de quels dangers étaient inenacées leur religion, leur patrie et leur personne elle-même. Si Élisabeth succombait sons les coups de quelqu'un de ces mombreux assessius qu'auraient édoits les magnifiques récompenses que leur promettait Philippe II, ou les bénédictions produigées par le pape, et qu'armaient de poignards les Guise, le prince de Parme ou les milliers de jésuites répandus dans tonte l'Europe et en Angleterre même; si même, sans l'aide du poignard on du moison Élisabeth monrait de mort naturelle avant Marie, ces ministres

Mackintosh, Hist, of England, t. 111, p. 193, 196.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Capefigue a rapporté trois lettres de Maric à Bern. de Mendoza, de l'année 1586, extraites des archives de Simancas, t. V, p. 80-87.

saraient que celle-ci serait immédiatement proclamée reine d'Angleterre, qu'elle trouverait dans son pouple et dans son parlement une aujorité qui se déclarerait catholique, que l'inquisition serait aussitôt établie en Angleterre, et qu'eux-mêmes, donblement odieux à leur souveraine, comme hérétiques et comme ses perséeuteurs, seraient dévorés par la flamme des bodeers.

Autant les ministres d'Élisabeth étaient intéressés à la vie de lenr maîtresse et à la mort de Marie Stuart, autant le parti protestant en France, en Hollande et dans toute l'Europe, reconnaissait que son saint ou sa perte étaient attachés au résultat de la lutte à mort entre ces deux femmes. Les vœux du pape et du roi d'Espagne, pour la destruction de la nouvelle Jésabel, qui souillait le trône d'Angleterre, étaient publics ; les récompenses promises à celui qui délivrerait l'église britannique de sa servitude étaient connues de tons; mais les conjurations qui se succédaient avec taut de rapidité étaient le plus souvent révélées aux protestants par quelque complice, tant était grand le nombre des faux frères qui dans chaque parti donnaient des informations au parti contraire. Il paralt prouvé que Walsingham avait organisé une de ces polices corruptrices qui poussent souvent au crime pour le dénoncer ; en sorte que, dans chaque conspiration contre sa souveraine, il se trouvait toujours des hommes qui lui étaient vendus. Il ne faut pas en inférer cependant qu'ils ne fussent point de vrais conspirateurs; car dans ces entreprises où le succès n'est promis qu'à la dissimulation et à la perfidie, il n'est pas plus rare de cacher le rôle de conjuré sous celui d'espion que le rôle d'espion sous celui de conjuré.

En 1886, ane conjuration nouvelle fut ourdie par trois prêtres auplais, Gilford, Gilbert Gilford et Hogdson, pour poignarder Elisabeth; ils s'associèrent bientôt un entholique anglais au service d'Epagne, nommé Savage, qui se chargea de porter les coups, et un quatrièmes prêtre nommé Ballard, qui se rendit de leur part auprès de l'ambasdeur d'Espagne à Paris, pour obtenir la promesse que quelques troupes espagnoles seraient prêtes à débarquer en Augleterre au moment ud fou recerrait la nouvelle que la roine avait sucombé. Ballard réussit dans sa mission, mais sous condition qu'on ue confierait point à un seul bras une civaction aussi importante. Après son rétour, Autoine Bablington, avec dix autres gentishommes qui se signalaient par leur fanatisme, s'associèrent à l'entreprise, et convinent que six d'entre cue entoureraient Elisabeth, et qu'ils la frapperient tous ensemble, tandis que d'antres déliveracient Marie, et d'autres enoore measceraieste. Londres avec norspe d'insurgés calabiliques. Ils choisirent pour l'agissainat le 24 août 1386, jour de la Saint-Barthélemy, en commémoration de la vengeance insigne que quatorze ans auparavant l'Église avait prise ce jour-là même de ses entennis. Babington, par de fausses confidences, avait trompé Walsingham lui-même, «til était logé chez lui. Mais ce secrétaire d'État ne vétait pas fié à lui seul. Bientôt il avait gagué deux espions parmi les conspirateurs, Polly, et l'un des deux Gifford. Tout le complot lui était connu, ainsi qu'à la reine; il fit arrèter Ballard, et il envoya l'ordre à son serviciaire de surveiller Babington, ordre que le secrétaire reçut en présence du conjuré, «t que ce dernire lui par-dessus son épaule. Babington s'évada pendant la nuit du 4 août, et douna l'alarme à ses complices; unais tons furent bientôt repris, et ayant été confroutés et convaineus, quatorze d'entre eux périrent sur l'éclabiand !

L'établissement de Marie Stuart sur le trône d'Angleterre était le but et la récompense de tous les conspirateurs contre Élisabeth. Babington, qui s'était chargé de forcer sa prison tandis que six de ses complices tneraient la reine, avait compté que la reconnaissance de Marie irait iusqu'à l'éponser. Elle n'ignorait point ses projets, quoique, selon toute apparence, les détails de l'assassinat, qui ne pouvaient être écrits sans danger, ne lui eussent pas été transmis. D'ailleurs, la mort de l'une des reines était nécessaire à la vie de l'antre. Quelque douceur de caractère, quelque abnégation, quelque découragement do toute ambition qu'on veuille supposer à Marie, ou d'autre part quelque grandeur d'âme qu'on veuille prêter à Élisabeth, jusqu'au point de remettre sa rivale, non-seulement en liberté, mais sur le trône d'Écosse, lenr position respective n'en aurait point été changée. Ce n'était pas le sort des îles britanniques sculement qui dépendait de la vie on de la mort de ces deux femmes, c'était la lutte terrible des deux églises, et en même temps du despotisme et de la liberté; c'était l'accomplissement ou le renversement des projets de Philippe II, du pape, des Guise, et de tous cenx qui se crovaient liés en conscience à l'extermination de l'hérésie. Tout le prolestantisme savait bien alors de quel danger il était menace si Marie survivait à Élisabeth. De nos jours cette situa-

De Thou, I. LXXXVI, p. 701. — Mém. de la ligue, Lettres d'Anglet., t. II, p. 180. — Mackintosh, contin., t. III, p. 510. — Watter Scott, Hist. of Scotland, t. II, c. 56, p. 239.

tion a été onbliée ; la pitié, l'enthousissme, l'esprit de roman se sont emparés de cette histoire, et out fuit de Marie une héroîne sans tache; on n'a pas même voulu admettre qu'elle ett connaissance du projet d'assassiner Élisabeth. Dans le temps, les partis et les nations sentaient mieux qu'il y allait do leur existence, et demandaient une issue à on combat de poignards.

Marie Stnart, comme reine indépendante, n'était pas justiciable des tribunaux anglais; comme fugitive, qui avait demandé un asile et qui était traitée en captive, elle était excusable si elle cherchait tous les moyens de se mettre en liberté; commo soumise anx décisions de l'Église, elle pouvait en conscience se croire autorisée à faire tomber la tête proscrite d'Élisabeth. Elle n'était pas une coupable à punir, mais bien nne ennemie à détruire. Les ennemis d'Élisabeth n'anraient pas été embarrassés sur la conduite à tenir dans ce cas-là, et Philippe II, qui n'épargna pas son propre fils, ne croyait pas devoir an public d'autro égard que le mystère. Il paraît qu'Élisabeth aurait voulu être servie de même, et peut-être le demanda-t-elle; mais ses ministres, même les plus durs, étaient des hommes consciencieux et incapables de recourir au poignard ou au poison; d'ailleurs, si l'honneur et la religion ne les avaient pas retenus, ils anraient tremblé de se charger d'une responsabilité d'antant plus terrible, que la reine les aurait probablement désavonés. Ils s'arrêtèrent au seul parti qui fût honorable.

Un sete de parlement de la vingt-septième année d'Élisabelt (1883) statua que celui par qui ou pour qui une rébellion serait excitée, et la vie de la reine attaquée, serait jugé par une commission et condamné à mort. En vertu de cet aete, au moment de la découverte de la conjuration de Babigoto, au mois d'aout 1886, tous les papiers de Marie Inrent examinés, ses deut secrétaires furent arrêtés, et l'ou obtint d'eux des aveux qui ne alissaient pas do donte sur sa participation au complot. Après avoir entendus so condamnation, elle ferivait à l'ambassadeur expagnol, Bernardin de Mendoza, une lettre qui s'est retrouvée dans les archives de Simancas. « Nan, disait-elle, a tont confesé, « Carl beancoup, sur son exemple, et tout est sur moi. « C'étaient ses deux secrétaires » Le 95 septembre, Marc fut conduite au château de Foltberingay, et traduite d'exat quarante-deux commissaires choisis

<sup>1</sup> La lettre est rapportée par Capefigue, t. V, p. 85. -- Voyez d'autres lettres aux Mém. de la ligue, t. II, p. 396,

pour être ses juges. Une sentence de mort fut pronoccée contre elle e 39 octobre, dans la chambre étoitée de Westminster. Nous ne sommes point appolés à revenir sur les détails de cet événement, celui peut-être de l'histoire moderne qui a ét le plus souvent présenté à l'Imagination et aux émotions du public. Pendant le temps sasse lang qui s'écouls entre la condamnation de Marie et son exécution, Bellièvre dit envoyé à Londers par Heart ill pour intercéder en faveur de la reuve de son frère; son discours pédantesque ne pouvait faire ancune impression, et n'en fit aucune. Marie Stanrt ent la tête tranchée à Fotheringay, le mercerdi 8 février, vieux style (18, nouveau style), dans la quarante-cinquième année de sa vie, sprès dix-neuf ans de captivité !

(1587.) . L'espérance qu'ont eue les Guise de jouir de l'Angleterre est morte avec la reine d'Ecosse, répétèrent les protestants de France . En effet, c'était pour eux nne garantie de la prolongation du ponvoir de leur alliée, la reine d'Angleterre, Dès lors ils mirent toute leur activité à réaliser les secours qu'elle leur avait déjà accordés, et à faire avancer les troppes qu'ils avaient levées en Allemagne avec la solde qu'elle avait fournie. Le parti catholique intriguait, il est vrai, de son côté, pour arrêter les démarches des princes allemands; l'Empereur Rodolphe II voyait avec iuquiétude qu'une armée se rassemblait dans l'Empire pour intervenir dans les affaires de France. Parmi les princes luthériens enx-mêmes, plusienrs, aigris par leurs théologiens sur les questions qui divisaient les deux églises réformées, cessaient de voir dans les huguenots de France des frères persécutés pour des opinions communes entre eux. La plupart de ces princes avaient signé, en 1580, une sorte de confession de foi dirigée contre le calvinisme 5. Pour rétablir quelque union entre les deux divisions de l'églisc réformée, un colloque fut tenu à Montbelliard, auquel Théodore de Bèze, alors àgé de soixante-sept ans, se rendit de Genève, malgré son âge avancé. Il y disputa contre Jacques André de Tubingen, sur la sainte Cène, sur la personne du Christ, sur le baptême, la prédestination, les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Har, de Beltièrre, Mien. de la ligne, t. 1, p. 411. — L'Eloile, p. 521, 527. — Buplessis Mornay, t. III, p. 489. — De Thou, t. LXXXVI, p. 712. — Rapin-Thoyras, t. VIII, t. XVII, p. 444. — Hume, t. VIII, e. 32, p. 1. — Mackinlosh, t. III, p. 310. — Robertson, l. VII, p. 421. — Walter Scott, t. II, e. 36, p. 259. <sup>2</sup> Mem de la ligue, t. II, p. 36.

<sup>\*</sup> Formula concordia, Pfeffel, Hist. d'Allemagne, t. 11, p. 216.

images, les orgaes; et quoique le but principal de tous deux fût la conciliatiou, quoique les deux adversaires conservassent entre eux tous les dehors de la politesse, le earactère des théologiens ne put être contenn dans la dispute, ils a'sigrirent l'un contre l'autre. Ils publièrent les actes du colloque qu'ils étaient réréproquement promis de tenir serets, et les deux églises sentirent que la barrière entre elles s'élensit davantage au lieu de s'absisser. Tout-fois Théodore de Bèce s'ellorça de réparer, comme homme d'État, le mal qu'il avait fait à son parti comme théologien. En partant de la conférence, il alla visiter les cours des différents princes luthérieus; il leur fit sentir dans quel danger se trouvait la cause de la réforme, il leur fit cennaitre les projets de la ligue et sa puissance; il les convainquit de la nécessité de se secourir réeiproquement, et il oblint le coucours de tous pour la formation de l'armée qui, dans la eampagne prochaine, devait venir au seconrs des hagenots !

Henri III, à la procession des chevaliers du Saint-Esprit, le 1<sup>st</sup>-janvier 1387, avait répété de lui-mème, et sons que rie n'ly obligate, le serment de ne souffrir dans son royaume aucune autre religion que la catholique romaine. Il avait aiusi életé un obstacle de plus au traité que sa uréer travaillait encore alors méme à négocier, en Poiton, avec le roi de Navarre. Mais d'autre part, c'était peut-être le seul moyen qui fut à as portée de calmer l'irritation des ligueurs, et do ramener à lui, au moins'pour un temps, le people de Paris, qui regardait toute tolérauce comme une offense que la divinité ne saurait pardonner. D'àileurs, dans les conseils de lleuri III, Villeroi ne cessait d'insister pour que ce monarque se mit lui-même à la lête de son armée, qu'il forçta les Guise et tous les ligueurs à se ranger sous ses étendards, et qu'il profità de leurs fores réunies pour éeraser les protestants, au profit de l'autorité royale et nou de la ligue 3.

Mais Heuri III, accottumé désormais à n'employer que la finesse et la dissimulation, répugnait aux mesures rigonresses. Sa haine contre les Guise égalait sa haine contre les finise de la finise del finise de la fi

<sup>1</sup> De Thou, I. LXXXV, p. 681. - Smedley, t. 11, c. 15, p. 210.

<sup>2</sup> Davila, I. VIII, p. 443-445,

micis meis vindicabo inimicos meos. Il avait dù renoncer à ces fêtes, à ces plaisirs, à cette mollesse, qui avaient aliéné de lni les Parisiens. Il était dévoré par les soucis. Souvent, an milieu de la nnit, il se relevait, il passait à l'appartement de sa mère, et s'asseyant sur son lit, il discutait longuement avec elle tous les partis qui se présentaient à lui. Quelquefois le maréchal de Retz ou l'abbé del Bene, quelquefois la duchesse d'Usez ou le sieur de Rambouillet étaient admis à ces conférences : mais personne n'obtenait une entière confiance : Épernon se montrait au roi trop ennemi des Gnise, Villeroi trop bien disposé ponr enx. Nevers trop désireux de paraître tenir le milieu entre les deux nartis. Enfin, le roi se détermina à envoyer Miron , son médecin , au due de Guise, à Monsson, d'où celui-ci suivait les intrigues qu'il avait nonées dans le duché de Bouillon, pour s'emparer de Jametz ou de Sedan, Miron devait communiquer à Gnise tout ce que la conr avait appris sur la formation de l'armée allemande ; lui dire que c'était avec l'intention de retarder sa marche que Catherine avait essayé de traiter la paix avec le roi de Navarre; mais que n'y ayant pas réussi, c'était à la valeur de la maison de Lorraine que le roi se confiait ponr arrêter ces étrangers; qu'en effet, les ennemis s'avanceraient par la Lorraine, patrimoine de ses ancêtres; par la Champagne, son gonvernement, et par la Bonrgogne, gouvernement de son frère ; qu'ainsi, la canse du royaume et de la religion devenait pour les Guise une canse personnelle ; qu'il comptait sur tous les efforts des deux frères, pour rassembler tous leurs amis, tous leurs serviteurs, et former une armée qui, si elle ne suffisait pas ponr fermer la France aux Allemands, serait du moins assez redoutable pour les harceler, les empêcher de se répandre, et conper lenrs convois et leurs vivres ; que Henri III leur enverrait tous les renforts qu'il pourrait; que cependant il formerait une autre armée sous le duc de Joyeuse, pour aller au midi combattre le roi de Navarre. et l'empêcher de passer la Loire pour se joindre anx Allemands; qu'après ces denx armées, le roi en formerait encore une troisième pour lni-même; que dans ce but, il avait envoyé Sancy en Suisse, pour y lever hnit mille fantassips; qu'il appelerait à lui toute sa noblesse, et qu'il ferait alors tête aux Allemands, tandis que Guiso et Mayenne les harcéleraient sur les flancs 1.

Le duc de Guisc répondit au roi qu'il était prêt à exécuter ses ordres,

Davila, l. VIII, p. 446, 447.

et qu'il espérait que désormais Henri III serait convaince de l'inutilité de toute négociation avec les hérétiques. Il rassembla, en effet, de concert avec son frère et tous les seigneurs de la ligne , l'armée avec laquelle il comptait s'opposer à la puissante invasion des Allemands. et il obtint du roi un édit, rendu à Meaux le 25 juin 1587, pour fixer des lieux de rendez-vous à toutes les compagnies de gendarmerie, et enjoindre à tous les seigneurs et gentilshommes qui les composaient de se trouver chacun à leur poste 1. D'après les rapports toutefois que recevait le duc de Guise, il reconnaissait avec inquiétude combien ses forces seraient inférieures à celles qui marchaient contre lui. Henri III, au contraire, jouissait de ses artifices; il mettait son espérance dans la témérité du duc de Guise, qui voudrait combattre, quelle que fût la supériorité de son eunemi. Il comptait que , par sa victoire ou par sa défaite, il serait également affaibli, mais seulement après avoir porté des coups funestes anx étrangers. L'abandonnant donc à lui-même, il tourna dès lors tous ses soins vers l'armée qu'il envoyait contre le roi de Navarre 2.

Depuis que les conférences de Saint-Bris étaient rompues, que la trère était terminée, et que Catherine de Midicia était revenue à Paris, les hugnenots avaient remporté divers avantages dans le midi. Turenne s'était emparé de Châtillon, seule conquête de quelque importance que Mayenne cût laite dans la campague précédente. Le roi de Navarre et le prince de Condé s'étaient réunis vers la fin d'avril, et ils avaient pris Chizai, Sassi, Saint-Maiscant et Fonteuay, il si étaient ensoite retirés, l'un à la Rochelle, l'autre à Saint-Jean d'Angely, sur la nouvelle que le duc de Joyeuse avait passé la Loire avec sept ou hait mille honnes, parmi lesquels s'étaient rangés tous ces jeunes courtisans qui savaient que le plus sâr moyen de plaire au roi, c'était de briller à l'armée en même temps par leur faste te par leur valeur le prieur valeur.

En se retirant du Poitou, le roi de Navarre avait confié la garde de ce qui lui restait dans cette province, aux deux régiments Inquenos de des Bories et de Charbonnières; Joycuss les atteignit à la Motte Saint-Éloi, et les fit tailler en pièces; il croyait, par sa ferocité, donner des prenues de son courage, et unalgré les instances de ses solals eux-mêmes, il n'accorda ancun quartier aux vaincous. Saint-Mairent se

t Édit du roi, aux Mém. de la ligue, t. II, p. 196.

<sup>2</sup> Davila, l. VIII, p. 448.

<sup>5</sup> De Thou, t. VII, I. LXXXVII, p. 4. - V. P. Cayet, t. LV, p. 81.

rendit à lai par capitulation; mais il ne tiut aueun compute des articles convens; il abandonna d'abort le bourg au pillage de ses sidolts, il fit pendre le ministre, il fit ensuite couper la gorge aux prisonniers pour les empédere de se plaindre <sup>1</sup>. Il ne montra pas moins de crusulé à Tonnay-Charent, à A Crisi-Chapeu a, Mailleuris: partout son pasagec était signalé par des masseres. Joyeuse, comme il le dissit luimème, comptait aimi apprèter aux prédicateux de Paris occasion de parier de lui. Mais la licence même qu'il accordait à son armée y multipliait les maladies; les soldats, qui s'étaient enrichis par le pillagre, bandonnaineil teurs drapeux pour mettre leur bunit à couvert; l'arcorpair et qu'on suppose avoir été secrètement jaloux de son chef, persanda au duc de Joyeuse de retourner à Paris; il fallait, lai dit-il, raffermir son crédit, qu'on dissit ébrandà à la cour, et obtenir en même temps du roi de nouvelle infanterie <sup>3</sup>.

Joycuse arriva en poste, au mois d'août, auprès de Henri III; mais des chagrins de tout genre l'attendaient à la cour. Son frère, le comte dn Bouchage, venait de perdre sa femme, sœur du duc d'Épernon, qui jusqu'alors avait contenu l'explosion de la jalousie on de la haine entre les deux favoris. Dans son désespoir, du Bouchage, malgré les instances de son frère, abandonna le monde, se jeta dans un convent de capucins, où il fit des vænx, et fut connu dès lors sons le nom de frère Ange de Joyeuse. D'autre part, le duc d'Épernon, qui n'avait point épousé Christine de Vaudemont, la plus jeune sœnr de la reine, encore qu'elle lui cùt été promise, fut marié à la même époque, par le roi, à Marguerite de Foix, riche héritière de la maison de Candale, et le plus graud parti de France. Il était comblé des présents de son maître, qu'on vit danser tonte la nuit à sa noce, avec son gros chapelet de têtes de morts pendu à sa ceinture. Épernon était devenu le seul arbitre de la cour, et il fut canse que Henri III non-seulement reçut le duc de Joyeuse avec mécontentement, mais même lui donna à entendre que son retour de l'armée faisait élever des doutes sor son courage 8.

Joycuse, pour se laver d'une tache qu'il méritait si peu, demanda an roi la permission de livrer bataille au roi de Navarre, et il l'obtint. Il eut soin d'en répandre lni-même la nouvelle à la cour, et aussitôt

<sup>1</sup> Journal de l'Étoile, p. 353.

<sup>2</sup> De Thou, t. VII, l. LXXXVII, p. 6. — Davila, l. VIII, p. 449.

L'Étoile, p. 557. — De Thou, l' LXXXVII, p. 7. — Davila, l. VIII, p. 480.

toute la jeune noblesse qui y était rassemblée vint s'offiri à lui avec empressement, pour se trouver à ce fait d'armes. Une même ardeur belliqueuse engagea d'autre part le comte de Soissons et le prince de Conti, rères du prince de Condé, qui depuis la Saint-Barthélemy avaient été élevés dans l'église catholique, à prendre les armes en faceur des Bourbons, malgré la différence de religion. Soissons se rendit dans le Maine, où il avait quelques propriétés, avec l'intention de joindre le roi de Navarre, dont il voulait épouser la sœur; Conti promit de se rendre à l'armée allemande dès qu'elle entrerait en France 1.

Le roi de Navarre était sorti le 24 août de la Rochelle, pour s'opposer au due de Joyense, qui quitta son armée le 28 seulement du même mois. Il s'était porté à Saint-Jean d'Angely, où il avait appelé auprès de lui la noblesse protestante du Poitou. Lorsqu'il sut ensuite que Joyense avait quitté son armée, il résolut de la côtoyer de près ponr la harceler par de petites attaques; il se mit donc à la tête d'une tronpe légère et sans bagage, avec laquelle il se dirigea par Marans, Fontenay, la Chataigneraie et Chinon vers la Loire, où il avait douné rendez-vous à son cousin le comte de Soissons. Il vint, ponr l'attendre, se loger à Montsoreau, sur cette rivière, quelques lieues au-dessus de Saumur, Lavardin, lieutenant de Joyeuse, conduisait de son côté son armée vers la Loire, mais se voyant devancé par le roi de Navarre, il s'arrêta plusieurs jours à la Haie, sur la Crense, où il se fortifia, D'après les ordres du roi de Navarre, le vicomte de Turenne avait rassemblé de son côté tout ce qu'il avait pu tirer de troupes protestantes du Périgord, sans dégarnir trop cette province, et il était arrivé devant la Haie avec six cents gendarmes et deux mille arquebusiers à cheval. Le prince de Condé y arriva de son côté avec la noblesse de Saintonge, qu'il avait rassemblée à Saint-Jean d'Angely. Mais les protestants n'avaient point d'artillerie pour attaquer la Haie; laissant donc en repos Lavardin, ils ne songèrent qu'à faire leur jonction avec Soissons, que beauconp de gentilshommes huguenots de Beauce et de Normandie étaient venus joindre, en sorte qu'il se trouvait au Lude, sur le Loir, à la tête de trois cents gentilshommes et mille arquebusiers à cheval. Le vicomte de Turenne alla le chercher jusque-là, et le ramena jusqu'en face de Montsoreau, où il passa la Loire 2.

De Thou, l. LXXXVII, p. 8 et 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Relation de Duplessis Mornay, Mémoires, t. III, nº 113, p. 536.

Le roi de Navarre se tronvait aiusi sur la Loire entre Saumnr et Tonrs, à la tête de tontes les forces protestantes qu'il ponvait espérer de rassembler dans l'ouest de la France; c'était sur la Loire anssi, mais entre Gien et la Charité, qu'il ponyait espérer de rencontrer l'armée allemande. Il fut mis en délibération à Montsoreau si l'on devait aller la joindre par le plus conrt chemiu; mais ce chemin par le conr de la France avait de quatre-vingts à cent lieues de longueur, et le roi de Navarre, avec six mille hommes euviron, aurait dù, pour le suivre, affronter l'une après l'autre les armées du roi, des Guise et de Joyeuse, dout chacune paraissait suffisante pour l'écraser. Les chefs protestants eu recounureut l'impossibilité; ils s'arrètèreut donc au projet de se replier rapidement vers le midi, et, arrivés sur la Dordogue, de suivre les bords de cette rivière, eu remoutant vers sa source, qui se rapproche de celle de la Loire ; de grossir leur armée de tous les braves qu'ils trouveraient dans un pays où prévalaient les opinions protestantes, et de joindre ensuite l'armée des Inthériens dans la haute Bourgogne, L'annouce de cette résolution fut aussitôt euvoyée au duc de Bouillon, qui devait diriger les Allemauds 1.

Le roi de Navarre partit donc de Montsoreau, se dirigeant vers la Chareute et ensuite vers la Guienne, par Montcoutour, Chef-Boutonne Taillebourg, où il passa la Charente et Pous. Pendant que ses tronpes marchaient à petites journées, il fit nue visite aux Rochelois, pour confirmer leur courage et leur emprauter trois pièces de canon. Joyeuse, qui avait rejoint son armée, la conduisit parallèlement à celle des hnguenots, mais plus à l'est, par l'Angoumois et le Perigord, Il désirait arriver le premier à Coutras, magnifique château bâti autrefois par Lautree, et embelli par le maréchal Saint-André, au confluent de deux rivières. l'Isle et la Dronne, qui, six lieues plus loin, se jettent ensemble dans la Dordogne au-dessus de Libourne. Le maréchal de Matignon lui avait fait dire de l'attendre dans cette forte positiou, tandis qu'il rassemblerait tontes les troupes catholiques de la Guieune, et viendrait eusuite prendre à dos l'armée des huguenots. Ce projet ne tarda pas à être conuu du roi de Navarre: anssi, d'une part, il pria le prince de Condé de l'accompaguer jusqu'à la rivière de l'Isle, avec la noblesse de Saintonge, d'Angoumois et de Poiton, encore qu'il eût été convenu auparavant qu'elle retournerait en arrière pour garder ses foyers.

Duplessis Morney, t. III, p. 542.

D'antre part il pressa sa marche de manière à arriver le premier à Contras; et en effet la Trémouille, qui commandait son avant-garde, vint s'y loger lo 19 octobre, après en avoir chassé Mercurio Bua, commandant de la evalerie albanaise du duc do Joyeuse, qui y était arrivé lo premier. Le même jour, Joyeuse était venu se loger à la Roche-Chalais, sur la gauche de la Dronne, à trois lienes au dessus de Coutras, ct lo roi de Navarre arrivait sur la droite de la Dronne, en face de Coutras '.

Le roi de Navarre avait avec lui ses deux cousins, Condé, et Soissons, Turenne, la Trémouille, Montgommery, Galerande, Salignac, et tous ses plus vieux capitaines; il comptait sous ses ordres deux mille cinq cents chevaux et quatre mille fantassins, panvrement équipés, mais vieillis pour la plupart dans les guerres civiles, et d'uue bravoure éprouvée. Dès le soir il commença à passer la Dronne, et vint occuper l'angle de terre entre la Dronne et l'Isle, au centre duquel est bâti le château de Contras. Les bords escarpés de la rivière rendaieut cenendant ce passage long et difficile; les deux canons et la couleuvrine, avec leurs caissons, seule artillerie des hugenots, qu'ils avaient emprantés à la Rochelle, restèrent sur l'antre bord, gardés par une partie de l'infanterie : la cavalerie continua toute la nuit à passer. L'armée de Joveuse comptait au moins de dix à douze mille hommes; elle était toute brillante d'or et de soieries, tont échauffce par les bravades des jeunes courtisans qui soupiraient après le combat, mais qui ne connaissaient pas l'art de la guerre. En traversant Loudun, ils avaient vonlu persuader à leur chef de livrer cette ville au pillage, parce qu'elle passait pour favorable aux huguenots. Ce fut avec peino que quelque conseiller plus sage l'en détourna, en lui représentant que tout pillage était toujours saivi d'une nombreuse désertion, qui affaiblirait son armée 2.

Losque Joyeuse fut averti par Lavardin, qui revenait de l'estarmouche, que les luguenois étaient dans Coutras, il fut au comble de la Joio. - Les voils pris, dit-il, entre les deux rivières ; il ne nous en » échappera pas nn. » Tous les jeunes courtisans qui l'avaient suiri de Paris partageaient sa confiance : écnomisgeant les uns les antres, ils jurérent de ne faire aucun prisonnier, et de faire mourir quiconque

Duplessis Mornay, relation, t. III, nº 113, p. 845. — Mém. de la ligue, autre relation, t. II, p. 298. — Sully, c. 25, p. 392. — De Thou, I. LXXXVII, p. 10. — Davila, I. VIII, p. 402.

<sup>2</sup> De Thou, l. LXXXVII, p. 9.

voudrait sanver un huguenot, fût-ee le roi de Navarre. Pleiu d'impatience de commencer le combat, dès les onze heures du soir, Joyeuse fit battre aux champs et avaucer sa cavalerie.

De sou côté, le Béarnais connaissait les dangers de sa position : aussi mit-il en délibération s'il ne lui couvenait pas de repasser la rivière, de s'approcher de la Dordogne, et de sa mettre à couvert derrière les villes qui suivaicut son parti. Cependaut il représenta en même temps son couscil de guerre que la noblesse de Poiton d'était point engagée à le saivre au delà de la rivière de l'Isle; qu'aiusi sou armée so fondrait, taudis que celle de Joyeuse serait reuforcée par celle du marchal Mattadis que celle de Joyeuse serait reuforcée par celle du marchal Mattadis, que celle de Joyeuse serait reuforcée par celle du marchal Mattadis, que celle de Joyeuse serait reuforcée par celle du marchal Mattadis, que celle de Joyeuse serait à une ruine eutière. Ces raisons prévalurent; il fut résolu de courir les chances d'une bataille, et le roi de Navarre envoya sa cavalerie légère, dans la nuit du 19 au 90 octobre, jusqu'à moité chemiu de la Roche-Chalais, pour escar-moucher et retarder les ennemis. 3.

Le roi de Navarre plaça son armée à deux mille pas eu avant de Coutras, dans une petite plaine qui avait six à sept ceuts pas de largeur. Il appuya sa gauche à la Dronuc, sa droite à la garenne de Coutras, en avant de laquelle un petit bois taillis cutouré de fossés était également garni de fautassins huguenots, jusque tout près des catholiques, Clermont, Rosny, Bois-du-Lys et Lignouville avaient été employés toute la unit à faire passer les bagages des hugueuots, qui étaient fort considérables; ce ue fut gnère avant huit houres du matin qu'ils fireut passer aussi leurs trois pièces de cauou et leurs caissons. Ils les établirent sur une petite éminence, d'où ils plougeaient dans l'armée des catholiques. Peudant ce même temps, ceux-ci débouchaient à la file dans la plaine de Coutras, par des chemins étroits et bourbeux. De part et d'autre celui qui aurait pu attaquer le premier aurait eu l'avautage. En effet, les huguenots s'étaient hasardés à présenter le flauc, par un changement de positiou, pour abaudouuer la garenne où ils s'étaient d'abord logés; de leur côté, les catholiques arrivaient presque à la débandade; mais de part et d'antre ou ne se sentait point en mesure d'attaquer, et les deux armées coutinuèreut à ses mesurer des yeux, de huit à ueuf heures du matiu, avant de commencer la charge. Pendaut cette attente, les mi-

Davita, l. VIII. p. 462. - D'Aubigné, t. III. l. I. c. 13, p. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'Aubigné, l. I, c. 13, p. 49. — Duplessis Mornay, t. III, p. 546. — Sully, c. 23, p. 394.

nistres Chandien et d'Amours firent la prière, pois entonnérent le reveret 92 du paume 418 \* La voici, l'hourence pourace qui répond . à notre désir. • Quelques catholiques qui se trouvaient assez près pour les entendre, erièrent: • par la mort il istremblent, les poltrons; • la se confessent le Mais cox qui les connaissaient mienz répondirent assiétit que jamais les haguenots nétaient plus en train de se battre que quand lis faissaient cette mine . Un antre ministre arrêta le roi de Navarre comme il allait ordonner la charge, en lui disant que l'entit de donner à la Bechelle, où il avait séduit la fille d'un magistrat. Henri, qui connaissait la sérérité de principes des religionnaires les plus barves, consesse sa fante, protest des a repeatance, et promit que s'il était vainqueur il donnerait toute la satisfaction qui était en son pouvoir \*.

Enfin, les trois pièces d'artillerie que dirigeair Roany furent placées en hatterie; elles firent sept décharges snocessives sor les catholiques, arant que cœu-ci pussent riposter; chacme enleva de vingt à trente hommes, et cette canonade, à laquello on ferait à peine attention aujourd'hus, for tegardée comme na vantage décisif. L'artillerie de Joyeuse, qui était bien plus formidable, fut mal placée au commencement du combat; les boulets s'enfouissaient dans na gonflement du terrain sans atteindre les linguenots, et avant qu'on lui est fait prendre une meilleure position, la mélée, qui la rendit inatile, était engagée : Les catholiques commencèrent la charge ave en ne grande impétonéité; ils avaient renersé les corps avancés que commandaient Turenne et la Trémouille; ceax-ci luyaient en désordre, et comme ils passaient derrière les rangs des batailloss de Saintonge et Poiton, on cniendait gronder dans les casques des soldats : « Ce ne sont là ni Naintongeois ni Poitetinis, si n'est-ce pas fait, car il flut parler à noss. 4 ».

La vraie ligne de bataille, en effet, celle en laquelle se confiait le roi de Navarre, était formée, en arrière, en demi-cercle; les cauliers sur six de hauteur, étaient entremèlés d'arquebusiers, dont le premier rang s'était couché ventre à terre, et les antres s'inclinaient à des hau-

D'Aubigné, t. III, l. I, c. 14, p. 55. - L'Étoile, p. 340.

<sup>2</sup> Péréfixe, p. 81.

Duplessis Mornay, t. III, p. 543. — Sully, c. 23, p. 397. — D'Aubigné, t. III, l. 1, c. 14, p. 51, 52.

<sup>4</sup> D'Aubigné, c. 14, p. 55.

teurs différentes, de sorte que cinq rangs pussent tirer à la fois ; ils avaient ordre de ne le faire que quand l'ennemi serait à vingt pas. Le roi de Navarre, qui avait à sa droite Condé, à sa gauche Soissons, leur cria : . Je ne vons dirai qu'nne chose, c'est que vous êtes de la maison » do Bourbon, et, vive Dieu! je vous montrerai que je suis votre » alne 1. « Il laissa fournir toute la carrière à ses adversaires , et ne s'avança que de dix pas pour les rencontrer. Joyeuse, avec sa britlante noblesse, dont les armes étaient dorées, dont les lances, ornées de longues banderoles de soie, ombrageaient le terrain, fondit avec impétuesité et en un seul corps dans cette enceinte, que les huguenots entonraient comme d'nn mur d'airain. Ses chevaux épuisés et hors d'haleine, pour avoir fourni nne course plus longue que leurs cavaliers ne s'y étaient attendus, furent reçus presque à bout portant par le double feu des arquebusiers à pied et des cavaliers armés de pistolets; plus de la moitié, dès ce premier choc, furent jetés à terre ; les antres , confondus, rompus, accablés, sentirent presqu'à l'instant que la bataille était perdue. Elle avait commence à neuf heures, et à dix heures toute résistance de leur part avait cessé ; mais durant cette heure de mêlée terrible, aucun d'eux ne songea à fuir. Chaque chef combattait de la main. Le roi de Navarre fut attauné en même temps par le baron de Fumel et Château-Renard ; tandis que le premier fut tué par Fontenay, Henri saisit à la gorge Château-Renard, en lui criant : Rends-toi. Philistin! Pour le délivrer, un gendarme frappait de sa lance sur le casque du roi, derrière lequel il se trouvait. Augustin Constaut tua ce gendarme et sanva son maltre a. Saint-Luc, repoussé vers Joyeuse dans cette confusion, lui cria : « Général, que nons reste-t-il à faire? -« A monrie! « dit Joyeuse, Cependant il fit cent pas en arrière ponr se rapprocher de son artillerie; mais là il fut entouré par plusienrs huguenots qui le reconunrent, et quoign'il leur crist : Il y a cent mille écus à gagner / il fut tué d'un conp de pistolet dans la tête par la Mothe-Saint-Héray; son frère, Saint-Sanvenr, avait été tué dès les premiers coups. Alors seulement commença la fuite à la débandade et la poursuite, qui dura trois henres. Dans cet instant Saint-Lnc reconnut Condé parmi ceux qui le poursuivaient, et courant à lui la lance basse, il le désarçonna; puis sautant aussitôt de sou cheval, il lui offrit la main pour le relever, et lui dit en même temps qu'il se rendait à lui

EISTOURE:

Péréfixe, p. 80.

<sup>2</sup> D'Aubigné, p. 56.

comme prisonnier. Il saura ainsi as vie. Jusqu'alors on avait fait pen de quartier, le souvenir de Saint-Eloi et de Croix-Chapeau excitant la fureur des huguenois. Ceprodant Henri de Navarres, qui, avec ses deux consins, ne poursuivit les fuyards que pendant un quart d'heure, sél-força d'arrêter le massuere. Aucune batille, proportionnellement an nombre des troupes et à la brièveté de la mélée, n'avait été plus menrière. Les catholiques laissèrent sur le terrain plus de quatre cents gentilshommes et de trois mille soldats. Les plus notables furent Joyenes et son fère, Plemes fils, Brecé, Obigeon, la Suze, Gaulo, Pluviant, Newi, Fumel, Rochefort, la Croisette et Tiercelin. Parmi les prisonniers on distinguait Saint-Luc, Bellegarde, Cipierre, Montigury, Piennes père, Monstoreau, Châteauvices, Chatelux, Sautrai et Sansae. Tons les drapeans, tous les canons, tous les bagages, et un butin qu'on relusit à sit cent mille écas, tombrent au pomorir des huguenots <sup>1</sup>.

Depuis le commencement de la guerre civile, la bataille de Coutras était la première que les buguenots eussent gagnée. La joie de lenr snccès était sans mélange; car ils n'avaient à pleurer aucnn guerrier distingué et à peine trente soldats; le nombre des blessés, il est yrai, fnt considérable. Le ministre d'Amours, qui avait béni les tronpes marchant au combat, et qui leur avait ensuite donné l'exemple en tirant l'épée et se jetant le premier dans la mêlée, en revint sans blessnres et rendit grâces au nom de tous après la victoire. Le roi de Navarre. rentré an ebâteau de Coutras, trouva qu'on îni avait apprêté son sonper dans la salle même où le eorps de Joyeuse était étendu sur nne table. Il donna ce corps, ainsi que celni de Saint-Sanveur son frère, à Turenne, leur parent, ponr lenr assurer nue honorable sépulture. Puis il fit transporter son couvert dans un antre appartement, où pendant le renas on lni présenta successivement les principanx prisonniers, qu'il recnt tons d'nne manière affable. Les soldats vinrent aussi lui offrir cinquante-six enseignes et vingt-denx guidons et cornettes, tropbées de sa victoire, qu'ils avaient enlevés à l'armée royale 1.

Liste des morts et blessés, Mém. de la ligue, t. 11, p. 244. — D'Aubigné, c. 14, p. 57, — Duplessis Mornay, t. 111, p. 549.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Péréfixe, p. 82. — D'Aubigné, l. I, c. 11, p. 86. — Sully, c. 25, p. 598. — Davila, l. VIII, p. 463, 464. — De Thou, l. LXXXVII, p. 13-15. — Matthieu, derniers troubles, l. I, f. 60. — Mémoires de la ligue, t. II, p. 243. — V. P. Cayet, t. LV, p. 102.

## CHAPITRE XXIX.

La grande armée des Allemanda entre en France. Elle se laisse surprendre à plusieurs reprises. Sa retraile. Fermentation croissante excitée par les ligueurs contre Henri III. Journée des Barricades à Paris — 1887-1888.

Dans tontes les provinces du midi, les hugnenots célébrèrent avec enthousiasme la victoire de Coutras; c'était à leurs yeux, non-seulement le plus brillant fait d'armes de leurs longnes guerres, mais aussi une prenve de l'habileté supérieure de leur chef, et en même temps une délivrance miraculense. Mais encore qu'ils s'efforcassent de faire servir ce succès à relever le courage de leurs partisans en France et celui de lenrs alliés dans toute l'Europe, ils sentaient tons également que ce n'était pas en Gascogne que ponvait se décider le sort de la guerre, et plus ils examinaient leur position, plus ils reconnaissaient l'impossibilité de ponrsuivre l'avantage qui les avait d'abord comblés d'allégresse. L'armée allemande qu'Élisabeth, de concert avec tons les souverains du nord, avait équipée et payée; cette armée, qui depuis si longtemps excitait les alarmes de Henri III, et que le roi de Navarre avait déclaré lui être nécessaire pour continner à se défendre, était enfin entrée en France; mais il semblait plus impossible que jamais que l'armée toute française des hugnenots, victorieuse à Coutras, se réunit à clie ct en tirât parti.

Les nouvelles qui parvenaient jusqu'à la Dordogne, de l'armée des Allemands étaient vagnes et confisses; mais une seule chose paraissité etidente, éeat qu'elle n'obléssia point aux liplocitos que lui avait fait parvenir le roi de Navarre. Des l'époque où celui-ci avait été obligé de quitter les bords de la Loire, il avait fait partir de Montsorcas, lo 13 septembre, M. de Morias, pour aller joindre les Allemands, se plaindre de l'avoir jamais eu de leurs nouvelles depuis la fin de juillet

ou depais lear entrée en Frauce; leur expliquer sa position, la nécessité où il était de recaler devant des forces supérieures, lear donner rendez-rous en Bourbonnais, et les inviter à suivre le chemin qu'avait suivi Condé, en 1576, pour joindre à Moulins, le due d'Alençon <sup>1</sup>. Cependant les bruits confus auxquels les huguenots étalent forcés de se fier leur faisaient croire que les reiters ne suivaient point cette direction, et qu'an lieu de se rapprocher d'eux, ils s'en étoignaient toujours plus.

De son côte l'armée vietoriesse à Coutras était hors d'état d'eutreprendre immédiatement une longue marche, et de se préparer à de nouveaux combasts. Selon Doplessis Morray, « Il fut bien dit, d'un e commun consentement, après la bataille de Coutras, qu'il falloit user de la vietoire, et reconnu par les plus sages que la plus belle utilité que nous en pourions retirer étoit la conjonation avec nos

ntilité que nous en ponvions retirer étoit la conjonction avec nos
 étrangers, vers lesquels, toutes choses postposées, il falloit dresser
 son chemin. Mais il y eut peu de capitaines et de tronpes qui s'y

passent ni voulu-sent résondre. Ceux qui étoient venns de Guienne
 avec M. de Turenne, disoient qu'il y avoit trois mois qu'ils étoient
 en campagne sans avoir donné ordre ni à leurs gouvernements ni

à lenrs maisons, ne pensant en être absents que trois semaines.
 Ceux de Poitou et Saintonge d'antre part, que monseigneur le prince

avoit amendes, remontroient qu'ils étolent venus là à demi-équipage a roit amendes, remontroient qu'ils étolent venus là à demi-équipage e et à la hâte, seulement pour se trouver à la bataille. Et la vérité étoit d'ailleurs, encore qu'il plût à Dieu fort épargner les hommes, qu'il y eut plus de quatre cents chevaux blessés de ce jour-là, et

heaucoup d'équipages ruinés et pillés les uns par les autres. Et d'abor
 dant que notre armée étoit si chargée de butin et de bagage, tant

des précédents exploits que de ce dernier, qu'il étoit nécessaire de
 l'en décharger dedans les villes pont en tirer service. Ce fut eanse

que chacen vonlant faire en tour chez soi, le roi de Navarre pensa
 avoir assez de loisir pour donner en tour en Gascogne et jusques en
 ses pays, pendant que M. de Turenne exerceroit le reste des troupes

en Périgord, jusques à la fin de novembre, qu'il fut dit qu'ils s'y

retrouveroient tous ensemble 1.

Malhenrensement ce n'était pas d'après ces considérations politiques ou militaires seulement que se dirigeait le roi de Navarre. Si nons en

Instruction pour M. de Morlas, Duplessis Mornay, t. III, p. 515, nº 105.
 Lettre de Duplessis à M. de Morlas, janvier 1588. — OEuvres, t. IV, p. 137-

290 HISTOIRE

eroyous d'Aubigné, · Ce fut nn grand méconteutement à tous les capi-• taiues réformés, quand le roi de Navarre, n'ayant donné que le

lendemaiu à voir son gain, méprisa les villes de Saiutonge et de
 Poitou, qui ne lui pouvoieut manquer, ou selon le désir de plusieurs,

» d'aller tendre la main à son armée étrangère, qui dès lors appro-

choit la rivière de Loire. Il donna toutes ces paroles au veut, et sa

victoire à l'amour; car avec nne troupe de cavalerie, il perça toute
 la Gascogue pour aller porter vingt-deux drapeaux d'ordonnance et

p quelques autres à la comtesse de Grammont (Corisande d'Andoins

» ou de Guiche) alors en Béaru 1. »

Les secrétaires de Sully, d'après ses ordres, condamneut plus sérèrement encore la conduite de Henri de Bourbon, et la discorde qui minait les forces du parti. « Dautant, disent-ils, que toutes les belles » espérances couçues de cette victoire s'en allèreut à néaut... nous

avons cru être ici un lieu propre pour vous en ramentevoir les causes
 principales, telles que vons pous les apprites à votre retour. La

principales, telles que vons nous les appriles à votre retour. La
 première proviut des jalonsies, envies et défiauces qui alloieut de

» plus augmentant entre le roi de Navarre et le prince de Condé, sitôt

que quelques heurenx succès et prospérités leur ôtoient la crainte
 et leur élevoient leurs espérances à quelque grand établissement.

et leur cievoient leurs esperances a quelque grand etablissement.
 Ces jalousies étoient fomentées par M. de Threnue d'une part, et

» par M. de la Trémouille de l'autre; le dernier sollicitoit incessamment

ce prince de se reudre chef absolu, sans reconnoissance d'antrui,

adans les provinces d'Aujou, Poitou, Aunis, Saiutonge et Angoumois, au moius, laissant tout le surplus des autres provinces de Frauce

au roi de Navarre. Et pour y parveuir, sitôt que par le gain d'uue

tant signalée bataille, il put concevoir quelque espérance de faire
 des progrès dans ces provinces; ils firent séparation des troupes qui

des progres dans ces provinces; ils firent separation des troupes qui
 étoient à leur dévotion, s'étant mis en fantaisie que la réputation de

étoient à leur devotion, s'étant mis en lantaisse que la reputation de
 cette victoire leur reudroit jusaillibles les prises des foibles places

\* de ces proviuces; voir jusqu'à s'imaginer de pouvoir emporter

Saintes et Brousge, à cause de la prise de M. de Saint-Luc.
 M. de Turanne, de sou côté, qui ne manurait ni de sainté.

M. de Turenne, de sou côté, qui ne manquoit ni de vanité ni d'ambition, couvoit toujours en son eœur le desseiu qu'il fit depuis

» fort ouvertement éclater en l'assemblée de la Rochofle 3, lequel étoit

<sup>1</sup> D'Aubigné, t. 111, l. I, c. 13, p. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sully hatssait Turenne, et il ne faut admettre qu'avec défiance ses accusations contre lui.

. de ponvoir être élu chef absolu en quelques provinces, et sur une dissipation d'État que chacun croyoit être tout prochaine, se can-

» tonner en icelles. Sur ces mêmes espérances, il comptoit prendre » tontes les places de Limousin et de Périgord des environs de ses

maisons. Il fit toute sorte de menées et de belles ouvertures, comme
 son esprit excelloit en telles propositions, pour séparer les troupes

et en former nu camp avec l'artillerie. Il en vint à bout, sans que
 rien néanmoins de tont ce qu'il entreprit eut un heureux succès ;

voire il fut malmené devant Sarlat, qui n'est qu'une fort foible ville,

et contraint d'en lever le siège.

M. le comte de Soissons, d'autre côté, étoit venu trouver le roi de
 Navarre plutôt ponr éponser sa sœur que ses affections ni son parti,
 qu'il tenait ne pouvoir pas avoir longue subsistance. Il fondoit ses

opinions sur ce qu'il voyoit le pape, l'Empereur, le roi d'Espagne

et quasi toute la France buttés à l'entière destruction des huguenots :

 aussi il comptoit qu'ayant épousé mademoiselle Catherine, il se retireroit à la cour, et s'approprieroit tous les grands biens que cette

» maison de Navarre avoit deçà la rivière de Loire. Sur ce projet il

faisoit de continuelles instances et solicitations, afin que le roi de
 Navarre le vonlût mener voir sa maîtresse en Béarn ; lesquelles in-

stances rencontrant pour complices de telles passions dans l'esprit

du roi, l'amonr qu'il portoit lors à la comtesse de Guiche, et sa va nité de présenter lui-même à cette dame les enseignes, cornettes et

nite de presenter lui-meme à cette dame les enseignes, cornettes et
 autres dépouilles des ennemis, qu'il avait fait mettre à part pour

» lui être envoyés, il prit ponr prétexte de ce voyage l'affection qu'il

 portoit à sa sœur et au comte de Soissons; tellement qu'au bout de huit jours, tous les fruits espérés d'une si grande et signalée victoire

a nuit jours, tous les fruits esperes à une si grande et signalee victoire
 s'en allèrent en vent et en fumée, et au lieu de conquérir, l'on vit

s toutes les choses dépérir ; le roi de Navarre et le comte de Soissons

se mettant si mal ensemble par rapports et soupçons que depuis ils
 se séparèrent quasi comme ennemis.

M. le prince ne fit rien du tout, et l'armée étrangère ne recevant
 nuis commandements absolus du roi de Navarre, ni avis des lieux

où il la vonloit joindre, ni avec quelles forces, demeuroit comme un
 grand vaissean dans le milieu des ondes courroucées, assailli d'au-

ant de divers desseins qu'il y avoit de diverses têtes et de diverses

fant de divers desseins qu'il y avoit de diverses teles et de diverses
 fantaisies ayant autorité ou crédit parmi les bandes dont elle éloit

» composée : aussi elle ne continuoit point trois jours en une même

292 HISTOIRE

résolution, et marchoit plutôt par boutades et par hasard que par
 conseil et préméditation. Si bien que s'étant venne envelopper dans

» des provinces toutes ennemies, bornées de grosses rivières très-

» difficiles à passer, et circuite de quatre ou cinq armées qui lui échan-

· tillonnoient toujours quelques lopins de son grand et pesant corps

· d'armée, elle se trouva disetteuse de vivres et de tontes antres com-

modilés nécessaires à sa subsistance <sup>1</sup>.

Il ne faut point oublier que c'était un parti destiné par ses ennemis à périr sur l'échafaud, qui voyait son existence compromise, par ces petites intrigues, ces honteuses jalousies ou cette galanterie si hors de saison ; que c'était de plus non-seulement le sort de la religion réformée en France, mais sa destinée dans tonte l'Enrope, qui se décidait par les combats des huguenots; que la reine d'Angleterre, la république de Hollande et tous les États luthériens du nord savaient que, dans cette grande lutte, il y allait de leur existence : anssi, pnisque Sully, après de longues années, jugeait dans le calme avec tant de sévérité la conduite du roi de Navarre et de ses associés, il ne faut pas s'étonner si l'Europe protestante retentit de plaintes contre lui, si on le condamna avec d'autant plus de sévérité que sa victoire avait donné plus d'espérance, si tous ses anciens amis parnrent résolus , dans ce moment suprême de danger, à ne plus ini consier la garde de leur destinée. Rosny lui-même, « ne prévoyant que ruine et finale destruction de sarplus · de ces troupes, sans faire semblant qu'il eut intérêt à tont cela, au · contraire, publiant qu'il avoit quitté le roi de Navarre et s'étoit » donné au roi, s'en retourna chez lui 1. » Le vertneux Duplessis Mornay n'avait garde d'agir ainsi ; il sentait que cette défiance et ce mécontentement des alliés entralnerait la ruine de la religion ellemême : il s'attacha dans nne suite de lettres, de mémoires, d'instructions, envoyés aux agents du parti, auprès de toutes les cours protestantes, à prouver que le temps et la force avaient également manqué pour tirer parti de la victoire de Coutras 5. Mais, dans le secret de l'amitié, il écrivait à M. de Morlas : . Tout ce que dessus soit dit à vons... pour aque vous vous en serviez selon ce que vous verrez à propos pour le » bien public, et avec protestation que je condamne ce que vous con-

<sup>1</sup> Économ. royales de Sully, t. I, c. 24, p. 401.

<sup>2 31</sup>ém. de Sully, ibid., p. 404.

Foyez, dans ses Œuvres, ses lettres et ses mémoires, sous les nºs 16, 15, 20, 21, 25 et 24, p. 119 à 182.

 damnez, et de tout mou cœur. Ce n'est pas que je l'estime cause des échecs que plusieurs pensent, mais bien, certes, de ce qu'ils le

» pensent 1. »

La reine d'Augleterre, les rois du nord et les princes protestants de l'Allemagne, avaient d'autant plus le droit de s'enquérir de la manière dont les huguenots conduisaient leurs affaires qu'ils avaient fait un effort plus vigoureux pour les sauver. Dès le 18 juillet 1586, il s'était tenu à Lunebourg une assemblée des princes allemands qui s'étaieut montrés plus zélés pour la défense du protestantisme. Frédéric II, roi de Danemark, s'y était trouvé en personne, aiusi que Christisu Ie, électeur de Saxe, Jeau-George, électeur de Braudebourg, et plusieurs des princes de l'Empire. Ce fut là que, de concert avec Jacques Ségur de Pardailhau, envoyé du roi de Navarre, furent prises éventuellement les mesures pour l'expédition de l'année suivante. Toutefois les princes allemands attendirent, pour arrêter définitivement leurs préparatifs, de savoir quelle réception Henri III ferait à leurs ambassadeurs; mais lorsqu'ils eurent appris les détails de l'audience qui leur fut donnée à Saint-Germaiu, le 12 octobre 1586, la colère aiguisa leur zèle religieux et leur fit redoubler leurs efforts 3.

Le 11 janvier 1937, Pardailhan, Glervant et Guitry, ambassadeurs de roi de Navarre, avaient signé à Fridelaheim, avec Jean Casimir, administrateur du palatinat de Bavière, une capitulation pour la levée de l'armée auxiliaire qui devait être conduite en Frauce par Casimir, administrateur du parteuis qu'il ordonnera. Heuri de Navarre ne pouvait contribuer lui-méme, o ha levée de cette armée que pour une somme de 19,250 écns; mais ses alliés étrangers lui fournissaient 150,000 florins d'Empire. Toutes les soldes qui sersient dues aux soldats devaient à la paix être remboursées par le roi de France: assis la couvention, qui est fort longen, avaivit presque d'autre objet que procurer des aéretés pécuniaires au conduttier allemand. Pendant la campagne, il était entendu que les auxiliaires vitraient aux dépeas du pays, qu'ils recueillersient l'argent des branchaps \*, savegardes, passe-ports, contributions et rançons; más le roi de Navarre procutait aussi de leur faire distribuer de temps eu cumps une solde on

<sup>1</sup> Sully, t. IV, p. 139.

De Thou, t. VII, l. LXXXVII, p. 16.

Branchaps. rançon qu'on tire d'un captif en le menaçant de le pendre aux branches d'un arbre.

montre de demi-mois on d'un mois penr les tenir en discipline 1. Jean Casimir s'était acquis une grande réputation militaire, et il aurait été plus que personne en état de conduire heureusement l'aemée qu'il se chargea d'assembler ; mais soit que son âge de quarante-quatre ans lui parût trop avancé ponr une expédition hasardeuse, ou que d'autres intérêts le retinssent en Allemagne, il préféra en déférer le commandement au baron Fabien de Dohna, gentilhomme prussien, qui passait ponr un bon officier, mais qui n'avait ni les talents d'un général on chef, ni la réputation qui inspire aux troupes de la confiance. Sous lui se rassemblèrent au mois de inillet, dans les plaines de l'Alsace, huit mille reiters ou cavaliers allemands, quatre mille landsknechts ou fantassins de la même nation, et vingt mille hommes de pied, Suisses ou Grisons protestants, enfin quatre mille arquebusiers français et treis cornettes de cavalerie. Ces Français avaient été amonés par le duc de Bonillon et le comte de la Marck, son frère. Claude-Antoine de Vienne, sieur de Clervant, Guitry, Montinel, la Nocle, de Muy et Cormons, et beaucopp d'autres gentilshommes français étaient encore arrivés de Champagne, de Genève et de Dauphiné. Les Français auraient voudu voir Bouillon à la tête de l'armée; mais les allemands ne voulaient obéir qu'à un Allemand, et Michel de la Huguerie, secrétaire en interprète de Dohna, qu'on soupçonna d'être vendu à la ligue, encouragea le général allemand à repousser tout partage d'autorité avec les Français 2.

On étai averti, soit à la cour de Henri III, soit dans les conneils de la ligue, du rassemblement de la grande armée allemande en Alsace; mais elle n'avait point encore passé les fruntières de France lorsque Gatherine vinit à Means pour remonatrer le due de Guise, convenir avec bui des mesures de défense qu'il sersit à propos de prendre, écouter ses plaintes, celles du cardinal de Bourbon et des autres ligueurs, et travailler à le réconcilier avec le rois onis. Elle cugages ensuite llemir III à venir lai-même à Meanx pour y avoir une cutrevue avec le due de Guise. Des ordres y Turent dounés par le roi, pour le rassemblement de deux armées, l'une à Chianmout en Bassigny, sous le commandoment du duc de Guise, qui serait composée de vingt escadrens de cavalerie et de deux régiments de gens de pict (i sutre, plus considérable, à Gien, qui retrigiments de gens de pict (i sutre, plus considérable, à Gien,

Duplessis Mornay, t. IV, § 10, p. 56-81,

De Thou, I. LXXXVII, p. 17. — Davila, I. VIII, p. 482. — Duplessis, mém. t. IV. § 11, p. 82.

dont le roi se réservait le commandement, pour fermer anx eunemis le passage de la Loiro .

Henri III était tropaccoutamé à dissimuler pour laisser éclater, dans son entrerue avec son poissant sujet, son ressentiment ou sa jalousie; mais l'an et l'autre sentiment s'accrurent dans cette rencourte, et Gnise s'en retira persuade que le roi le haissait plus encore que les Allemands. Il se susponna de vouloir l'exposer pour qu'il fût écrasé, et que tontefois, vendant chèrement sa vie, il affaiblit d'autant les étrangers.

Dans as lutte avec Henri III, Guise n'onblisit Jamais ses manières de courtissu et sa déférence extérience pour l'autorité royale; mais le consail de la ligue à Paris, ou res bourges l'anaitiques qu'on nomit les Seize, tensient un langage plus hardi, et accusaient expressément le roi d'être d'accord avec les ennemis. La octte occasion le conseil des Seize n'écontait que sa passion pour le triomphe du extholicisme sur l'hérésie; peat-être il se conduissit par les inspirations du duc de Gnise. Il répandit à eette époque, parmi les ligneurs, tant à Paris même que dans tontes les villes associées, un mémoire où l'on trouvait ces nots:

- . Nous avons reçu l'avis assuré de la volonté du roi de faire entrer au
- » royanme de France une grande armée de reiters et Suisses hêré-
- tiques avec lesquels il traite, jusques à leur abandonner nos vies et
- nos biens, sons la condnite du roi de Navarre, qu'il a appelé pour
   son successeur à la couronne; le tout tendant à la ruine de l'église
- . catholique, apostolique et romaine, et pour l'établissement de l'hérésie.
- » Nous avons bien vonln vous aviser de nos résolutions pour uous dé-
- » sendre de cet orage, et résister à ces peruicieuses entreprises, où le
- » roi, à notre très-grand regret, est porté par l'induction des gens
- malins qui le possèdent pour établir l'hérétique en minant les ca tholignes. Et d'autant que telies entreprises pe regardent seulement
- la ruine de la religion eatholique au royanme de France, mais de
- · toute la chrétienté, c'est l'occasion pour laquelle nous nous sommes
- » résolus d'y résister et nous désendre, sans toutesois rieu attenter ui
- · entreprendre du vivant du roi, mais seulement nous tenir sur la dé-
- » fensive au eas qu'en soyons contraints; afin de nous mettre en devoir
- · et n'être accusés devant Dien et par notre postérité d'aucune négli-
- » gence ou mépris de la religion, pour n'avoir fait notre devoir, et ce
- <sup>1</sup> Plaintes des chefs de la ligue à Meaux, Mem. de Nevers, t. 1, p. 702 et 708. De Thou, l. LXXXVII, p. 19.

» que pouvions pour résister à l'établissement de l'hérésie, et em-· pêcher la ruine de notre religion catholique, apostolique et ro-

· maine 1. ·

Le projet de résistance qui était soumis à l'approbation des villes liguées commençait par un engagement de lever une armée de vingt mille hommes de pied et quatre mille chevaux, dont les villes uommeraient les officiers et assureraient la solde ; Paris, Rouen, Lyon, Orléans et Amiens, avec les proviuces avoisinantes, s'obligeaient chacune pour uu einquième. Si le roi veut avouer cette armée et lui douuer pour chef un prince vraiment catholique, la ligue agira de coucert avec lui, siuou, elle nommera elle même ce prince. Toutefois, cette armée n'eutrepreudra aucune chose, et se tiendra sur la déseusive, si ce u'est le cas aveuant de la mort du roi sans cufauts ; alors elle s'unira, dans les quinze jours, entre Paris et Orléaus, « pour douver entièrement · la force aux catholiques, qui, le plus diligemment qu'ils pourront,

· ferout assembler les états, pour parvenir à l'élection d'un roi catho-» lique, et ordonner les lois du royaume, pour remettre toutes choses

an cours des auciennes lois fondamentales de la France. Dans la pensée des Seize, il paraît que le droit d'élire lea rols faisait

partie de ces lois fondamentales de la France qu'ils réelamaient, car ils disent : . Les états serout priés, de la part des catholiques, de favoriser, à la nomination royale, sur tous les princes catholiques, mou-· seigneur le cardinal de Bonrbou , taut parce qu'il est priuce trèsa catholique, eugemi des hérétiques, qu'aussi, il est prince français. · doux, agréable et vertueux, de la race aueienue des rois de Frauce; ce qui le rend très-recommandable, non comme héritier et successeur . (étaut trop rémote en degré ), mais capable d'élection et d'une » hounête préférence pour sa religion et ses vertus 1. » Les Seize recommandaient de plus à chaque ville de former un couseil secret de six

membres, qui correspondrait sans cesse avec eux ; de a'attacher à gaguer des partisaus parmi le elergé et la uoblesse ; de demeurer uuis avec les princes catholiques, les Guise; de laisser à ceux-ci l'houneur du commaudement militaire, mais de se réserver la justice et les finauces; enfiu, de faire prêter, dans toutes les villes, le serment de la ligue, par lequel les coufédérés s'engageaient » à employer leurs biens et

Le mémoire entier dans V. P Cayet. Chronologie novenaire, Mém., t. LV. p. 84.

<sup>2</sup> Le mémoire ibid., p. 90.

- lenrs vies... ponr conserver cette monarchie française, qu'elle ne
   tombe en la domination de Henri de Bourbon, prince de Béaru,
- » bérétique, relaps et excommunié, ui de ses semblables et adhérents...
- » résolns de monrir plutôt que l'bérétique n'y commande ou que l'État
- ne soit démembré 1. »

D'après les ordres du roi, il s'était assemblé à Chaumont, à Saint-Florentin et à Gien, soixante-luit compagnies de gendarmes, faisant trois mille ciuq cents cheruav, dix millo hommes de pied français , douze mille Suisses et quatre mille reiters. Le duc de Moutpensier ramena à l'armée du roi, à Gien, ceux qui s'étaient réunis à Saint-Florentin. Vingt-cinq compagnies d'ordonnance seulement, avec queques régiments de gens de pied, farent laissés sous les ordres du doc Gaise, qui les condoisis en Lorraise; il arriva le 27 août à Nuezy, et il y fat joint par six cents chevanx albanais ou italiens quo lui envoyaient le duc de Parme, gouverneur des Pays-Bas, et Balagai, devenu seigneur de Cambrai. Avec les troupes de son cousin, le dac de Lorraine, il avait sons ses ordres environ quinze mille hommes, pour tenir têt è quarante millo que commandait le bron de Dobna \*

Ce fut le 21 et le 22 août que le baron de Dohna, à la tête de l'armée allemande, entra d'Alsace en Lorraine par Phalsbourg. Le roi de Navarre lui avait mandé de ravager la Lorraine avant de passer plus avant, soit ponr faire sentir à la maison de Guise les premiers désastres de la guerre qu'elle avait allumée, soit pour gagner du temps, afin qu'il pût se rapprocher lui-même des Allemands. D'autre part, la Huguerie. séduit, à ee qu'on assure, par les Guise, vonlait persuader à son maître d'epargner les Lorrains. Quelle que fût son intention, il n'en eut pas le pouvoir. Les troupes mercenaires qu'il conduisait se composaient de l'écume des populations allemandes, d'hommes brutanx et livrés à l'ivrognerie, qui ne songeaient qu'à arracher de l'argent aux paysans, par de mauvaia traitements, on à satisfaire leurs passions crapuleuses. Ila avancerent comme nu torrent dévastateur. Le 5 septembre, lorsqu'ils vonlnrent passer la Moselle an pont Saint-Vincent, quelques lieues audessus de Toui, ils furent arrêtés par le duc de Guise avec la petite armée du duc de Lorraine. On admira l'intrépidité de ce chef, qui leur tint tête pendant denx jours, et ensuite l'habileté avec laquelle il effectua sa retraite sans se laisser eutamer. Du reste, il ne ponvait souger

<sup>1</sup> Cayet, t. LV, p. 91-97.

<sup>\*</sup> De Thou, 1. LXXXVII, p. 20. - V. P. Cayet, p. 59.

à livrer de combats, et il erut en avoir assez fait pour le pays de sea pères, en empéchant les Allemands de s'éloigner de leur corps d'armée. Le baron de Dohna, ayant traversé la Lorraine, entra en Champagne par Saint-Urbin près de Joinville. It 18 septembre <sup>1</sup>.

Les Allemands s'arrêtèrent quatre jonrs à Saint-Urbin, et ils y furent joints par François de Châtillon, fils du grand Coligny, qui leur amenait cent cuirassiers et huit cents arquebusiers à cheval. Il les avait conduits avec beaucoup d'habileté et de danger, du Languedoc, au travers du Dauphiné et de la Bresse, jusqu'aux frontières de Lorraine, L'armée étrangère passail désormais quarante mille hommes; Gnise se tenait toujours sur ses flaucs, mais avec une troupe bien diminnée; car ni le duc de Lorraine, ni le marquis d'Havré, commandant des auxiliaires fournis par le duc de Parme, n'avaient voulu le suivre en France. Morlas était parvenn à joindre le duc de Bouillon, et lui avait annoncé la retraite du roi de Navarre, de Montsoreau vers la Dordogne, et son intention de suivro cette rivière jusqu'aux lieux où sa source n'est pas éloiguée de celle de la Loire, l'invitant à conduire les étrangers dans cette direction. Mais cenx-ci, confiants dans lenr nombre, méprisant la faible troupe du duc de Guise, avançaient lentement, se répandaient au loin pour piller, se gorgeaient de raisins dans les vignes ou de vin dans les caves, au point de se trouver le plus souvent hors d'état de marcher; maltraitaient les paysans, refusaient l'obéissance à leurs chefs, et se faisaient suivre par une quantilé prodigiense de chars, où ils avaient entassé le butin qu'ils avaient fait en Lorraine et celui que sur leur chemin ils arrachaient aux babilants. Après avoir passé la Marne audessous de Chammont, ils perdirent neuf jours anjour de Clersonx sans pouvoir réussir à se rendre maltres de cette abbaye, ou amener les moines à leur paver une contribution. Ils passèrent ensuite l'Aube, la Seine et enfin l'Yonne, au dessus de Crevant, sans avoir éprouvé d'échec. mais en ayant délà causé, par leur indiscipline, beaucoup d'inquiétude aux Français qui les accompagnaient, et ne pouvaient réussir à les diriger. C'est là que le comte de la Marck, frère du duc de Bouillon, mourut de fatigue, et de déplaisir autant que de maladie. Quelques marches de plus les amenèrent, vers le milien d'octobre, sur les bords de la Loire, à Neufvi, trois ou quatre lieues an-dessus de la Charitéa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Thou, I. LXXXVII, p. 22 à 25. — Davila. I. VIII, p. 437, 438. — Relation de la campagne des reiters, Mém. de la ligue, t. II, p. 298-210.

<sup>2</sup> Ibid., p. 27. - Duplessis Mornay, Mém. pour le roi de Navarre sur la

En cet endroit, la Loire s'étend dans une large vallée : elle embrasse un grand nombre d'îles, et olle présente plusieurs gués faciles à traverser. Bonillon et Châtillon insistaient pour que l'armée se hâtât de la franchir et de se diriger par le Bourbonnais vers la haute Dordogne, dont elle était éloignée à peine de quarante lienes, par un chemin sur lequel elle ne rencontrerait point d'ennemis. La nouvelle de la bataille de Coutras, livrée le 20 octobre, parvint anssi aux Allemands, le 28, et elle ne laissait plus de doutes sur la direction dans laquelle il fallait chercher le roi de Navarre ; mais elle augmenta en même temps leur présemption. Le chemin montuenx où on lenr proposait de s'engager par le Bonrbonnsis et l'Auvergne traversait un des pays les plus pauvres de France. Les Allemands déclarèrent qu'ils ne voulaient tourner le des ni aux riches plaines de la Beance, où ils pourraient vivre à discrétion, ni aux armées eatholiques qui les occupaient ; ils refusèrent de passer la Loire, et prepant sur leur droite, ils commencèrent à descendre le long de sa rive septentrionale.

Dès le 12 septembre, Henri III était venu joindre son armée à Étampes. Il y avait rassemblé hnit mille Suisses, dix mille fautassins Français et quatre mille chevaux ; le duc de Nevers commandait sous lul, et le duc d'Épernon, à la tête de son avant-garde, s'était porté sur la Loire, entre Orléans et Gien ; il en avait enlevé tous les bateaux, et il avait mis des troupes dans tous les lienx susceptibles de désense, Lea Allemands, les laissant à leur gauche, se dirigèrent vers Montargis, où les huguenots avaient quelque intelligence, mais où ils ne purent être admis. Ils n'étaient plus qu'à vingt-huit lieues de Paris, qu'ils voulaient frapper de terreur ; et peut être se flattaient-ils de faire payer quelque contribution de guerre à cette opulente cité. Mais Guise regardait sa popularité, à Paris, comme le plus ferme fondement de son pouvoir. Il avait appelé à lui son frère le due de Mayenne avec tontes les forces que celui-ci avait pu réunir dans son gonvernement de Bourgogne; il avait aussi été rejoint par le marquis de Pont-à-Mousson, fils du duc de Lorraino, avec des volontaires de l'armée de son père : tout cela ne formait cependant qu'un corps de quinze cents chevaux et trois mille fantassins, avec lequel il vint se placer entre l'armée étrangère et Paris. Les prédicateurs de la ligue annoncèreut aussitôt de toutes les chaires que le roi, en fixant son quartier général à Étampes,

marche des reiters, p. 87. — Davila, l. VIII, p. 460. — D'Aubigné, t. III, l. I, c. 16, p. 62.

500 RISTOIRE

et poussant le duc d'Épernon jusqu'à la Loirr, avait eu dessein de livrer les catholiques de la capitale à la fureur des luthériens; mais que le duc de Guise, leur sauveur, s'était généreusement dévoué, avec sa petite troupe de braves, pour arrêter uu enuemi si supérieur en forces <sup>1</sup>.

Le duc de Mayeque et le marquis de Pont s'efforcaieut de contenir l'impétuosité du duc de Guise; ils lui représentaient que la fortune de sa maisou était attachée à la poignée de soldats qu'il avait sous ses ordres; mais Guise avait besoin de se recommander aux Parisiens par quelque avantage brillaut. Il avait donué l'ordre aux chefs de sa cavalerie légère, l'Albausis Thomas Fratta et le baron de Vius, d'étudier bieu la position des enuemis. Ceux-ci lui rapportèrent, le 26 octobre 1. que le baron de Dohua occupait la grosse bourgade de Vimaury avec une partie de sa cavalerie ; que les Suisses s'étendaient jusque sous les murs de Montargis, à deux lieues de distauce, et que les autres corps de cavalerie étaient épars dans la campagne, saus vedettes, saus précautious militaires, les Allemands mettaut uue sorte d'orgueil à ne tenir ancon compte de leurs eugemis. Fratta présenta au duc de Guise la carte où il avait tracé ces divers logements; Guise était alors à table avec le marquis de Pout, Mayeuue, Nemours, Aumale et Elbœuf, à Courteury, à sept lieues de distauce. Il demeura peusif quelques moments, puis donna l'ordre au trompette de souuer le boute-selle. « Poura quoi douc? dit Mayenne. Pour aller au combat. Réfléchissez donc . à ce que vous allez faire .- Les réflexions que je u'ai pas faites en un a quart d'houre, je ne les ferai pas eu uu an. a L'autorité du duc de Guise était si graude dans son parti et dans sa famille, qu'en peu d'instauts tous furent à cheval; à minuit ils arrivèreut aux portes de Vimaury. Les Allemauds, accablés par le viu, étaient tous eudormis, Guise, avec sou infanterie, s'empara de la rue principale : Mavenne, de Pout et Aumale, avec la cavalerie, eutourèreut le bourg, et alors seulement les Allemands furent réveillés par le feu des arquebusades et l'inceudie des maisons. Dohua, qui était logé à l'extrémité de la rue, en sortit à cheval à la tête d'une centaine de cavaliers ; il perça brave-

<sup>1</sup> Davita, t. VIII, p. 461, 465.

It y a quelque contradiction dans tes dates des historiens: lis fixent le combat de Yimaury au 26 octobre, et le donnent cependant comme pastérieur à l'arrivée de l'armée sur la Loire et à la nouvelle de la bataille de Coutras, da 28 au 31 octobre. Pour l'ordre des faits, repez aux Mem. de la ligue, 1, II, p. 215 ; quant aux dates, les protextants avaient gardé le vieux sigle.

ment au travers do l'escadron de Mayenne, et s'attaquant à ce due, il ulu bralla le visage de son pistolet. Si, à son appel, les corps plas rapprochés avaient pris les armes, Guise aurait eu de la peine à se retirer du milieu de leurs quartiers. Mais le général allemand ne trouva dans ses soldats ai discipline ni oblessance, et le chef de la ligue rentra dans Courtenai avec un butin considérable. Les prédicateurs annoncèrent an peuple que Goise avait enlevé aux Allemands plus de 9,800 chevaux ; les protestants et les partisans du roi prétendirent, au contraire, qu'il avait donné sur un corps de paléreuiers, que les deux drapeanx qu'il l'eur avait enlevés ne portaient pour armoiries qu'une éponge et ane étrille, et qu'il avait perdu autant de monde qu'il en avait tué aux Allemands ?

Après cet échec , les Allemands se rapprochèrent de la Loire avec l'intention de la traverser, et peut-être de se conformer anx instances dn roi de Navarre, qui les appelait dans le Bourbonnais ; mais alors ils rencontrèrent à Gien et Châtillon-sur-Loire d'Épernon, qui leur fermait le passage; il y eut en peu de jonrs plusieurs escarmouches entre les deux armées, presque tons à l'avantage des troupes royales. On avait persnadé aux Allemands et aux Suisses que le roi était en secret favorable aux huguenots : anssi furent-ils fort troubléa quand ils surent qu'il était en personne dans l'armée ennemie. Les Suisses manifestèrent plus de mécontentement encore, quand ils reconnnrent dans l'armée du roi huit mille de leurs confédérés qui servaient, non pas comme eux en aventnriers, mais sous les drapeaux et avec l'autorisation de leurs cautons. Ils déclarèrent qu'ils ne combattraieut jamais contre leurs compatriotes; ils se plaignirent qu'on lea avait trompés; qu'en les eugageant au nom du roi, et les faisant servir contre lui, on les noussait à manquer à l'honneur et à lenrs devoirs fédéranx. Le colonel Tillmann, le plus respecté de leurs officiers, et celni qui avait en le plus de part à les rassembler et à les faire sortir de lenr pays, était mort, et sa perte avait relâché ponr enx tons les liens de la discipline. Boustette, qui le remplaça dans le commandement, écrivit au nom de tons les Suisses à M. de Clervaut, qu'ils étaient déterminés à envoyer au roi, pour lui expliquer sur quelles fausses suppositions ils étaient

December Congli

Darila, I. YIII, p. 466-468. — Lettres d'un gentilhomme de l'armée du roi à son ami. Duplessis, t. IV, p. 104. — Mém, de la ligue, t. II, p. 219. — De Thou, l. LXXXVII, p. 33. — D'Aubigné, t. III, l. I, c. 16, p. 64. — V. P. Cayet, t. LV, p. 105.

entrés en France; et malgré toutes les représentations de Châtillon et du duc de Bouillon, ils exécutèrent leur dessein. En même temps, les reiters demandaient avec impatience qu'on achevât de lenr donner la pave d'un mois qu'on leur avait promise ; ils se plaignaient de ce qu'on accordait trop facilement des sauvegardes aux propriétés particulières, qu'on aonstravait ainsi à leur pillage 4. Les maladies, conséquences d'une saison pluvieuse et de l'intempérance des Suisses et Allemands, a'étaient aggravées dans leur camp; de longues files de chariots marchaient à la suite de leur armée, portant une partie de leurs malades : les autres, laissés par les chemins étaient massacrés par les paysans, qui se vengeaient ainsi des outrages qu'ils avaient recus. Les officiers, divisés, déconragés, craignant leurs soldats, n'osaient pas donner des ordres. Les seigneurs français qui accompagnaient l'armée, déclarèrent qu'ils étaient sans argent pour avancer la solde qu'on leur demandait; mais ils conseillèrent d'avancer dans la Beauce, pour faire vivre à discrétion le soldat dans ce riche pays.

Le roi, après avoir visité la rive gauche de la Loire, était revenu par Beaugency à Bouneval, célèbre abbaye sur la route de Châteaudnn à Chartres; c'est là qu'il reçut la députation des Suisses. Il lenr témoigna un vif ressentiment de ce que, malgré lenr capitulation, ils a'étaient engagés sons les drapeaux de ses ennemis; et lorsque, pour a'excuser, ils affirmèrent qu'ils avaient cru se conformer à ses intentions, Henri III leur répondit : « Bien, désormais que vons m'avez vu à la tête de mon armée, vous ne pouvez avoir de doutes, et vos gouvernements me vengeront si vous continuez à combattre contre moi. » Le duc de Nevers insista ensuite pour qu'ils se séparassent des Allemands et regagnassent immédiaJement leurs frontières. Les Suisses, en effet, résolurent, des lors, de se retirer ; et tout ce que purent gagner le haron de Dohna, le duc de Bouillou, Châtillon, Clervant, et le prince de Conti, qui arriva vers cette époque à l'armée, et dont on célébra la venue comme un grand événement, ce fut qu'ils patieuteraient quelques semaines encore pour se retirer tous ensemble 1.

Le 11 novembre, les chefs de l'armée étaient eufin d'accord de rebrousser chemin le lendemain pour se rapprocher de la haute Loire. Le baron de Dohna était alors logé au bourg d'Auncau, anatre lieues

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Relation de l'expédition des reiters : aux Mém. de la ligue, t. II, p. 217. — Davita, l. VIII, p. 461.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Thou, t. LXXXVII, p. 56. — Mém. de la tigue, t. 11, p. 223.

à l'est de Chartres. Le capitaine Chollart, qui commandait une garnison royaliste dans le château de ce bourg, s'était engagé à demeurer neutre. Mais Guise, à force de présents et de promesses, le décida à rompre sa capitulation et à lui ouvrir secrètement son châtean. Guise partit le soir de Donrdan, où était son quartier ; à minuit il était maître du château d'Auneau, sans que les Allemanda le soupconnassent; pendant le reste de la nuit ses troupes défilèrent entre un châtean et un étang qu'il commandait. Au point du jour il était maître de tous les passages, et il tomba sur les reiters encore assoupis par le vin et la débauche; il en fit un horrible massacre. Comme à Vimaury, de Dohna s'ouvrit un passage au travers des enuemis. Il traversa l'étang à la nage. et, parvenu au milieu des Suisses, il les supplia vaiuement de reveuir avec lui attaquer Guise à Auneau. Celui-ci, après s'être rassasió de sang et de pillage, ramena, sans éprouver aucune perte, ses troupes à Étampes 1.

Après ces deux échecs, la puissante armée qui avait fait trembler la France, et dans laquelle les réformés de toute l'Europe avaient mis leur espérance, perdit toute consiance en elle-même, et ne sougea plus qu'à faire sa retraite. Les Français qui l'accompagnaient jusistaient toujours pour qu'elle gaguat la haute Bonrgogne, représentant que le même chemin qui les rapprochait du roi de Navarre était aussi le plus court ponr arriver dans leur pays. Incertaine sur ce qu'elle fernit ensuite, l'armée se rendit d'ahord à Bonny sur la Loire; elle s'engagea ensuite dans le Morvan, et reculant toujours, elle parvint enfin à Lancy, dans le Maconnais. Mais rien ne pouvait être plus désastreux que sa marche. . Il n'y avoit plus moyen de tenir ordre de gens de guerre ni entre les

- . Allemands, ni entre les Français, dit l'auteur d'une relation en-
- vovée au roi de Navarre <sup>a</sup>. Plusieura gentilshommes fraucais s'étoient
- · jà retirés, se retiroient par chacun jour en leurs maisons; on n'avoit
- » aucune assurance de plusieurs parmi lesquels on étoit; il ne se
- · voyoit aucune résolution pour le combat ; les chemina étoieut pleins · de bagages et armes, tant des Allemands que des Français ; les
- · cheraux harassés ; il falloit faire de longues traites pour s'éleiguer · de l'eunemi : quand on arrivoit, on ne trouvoit aucun guide pour
- a dresser les chemins et montrer les villages; de sorte qu'on perdoit

Davila, l. VIII, p. 470, 471. - De Thou, l. LXXXVII, p. 38. - D'Aubigné. .l. I, c. 17, p. 65. - Mém. de la ligue, t. 11, p. 227. - V. P. Cayet, t. LV, p. 107. 1 Mém. de la ligue, t, 11 p. 232.

le plus souvent autaut de temps pour tronver de logis, après être ar-

rivé au rendez-vous, qu'on eut fait à chemiuer deux ou trois lieues.

La plupart demeuroient ou dans les bois, ou aux premières maisous
 qu'ou rencontroit, saus pain pour les hommes et saus fourrage pour

qu ou reucontroit, saus paiu pour les nommes et saus lourrage pour
 les chevaux : plusieurs montures demeuroient recrues, faute d'être

· ferrées; il falloit passer quatre journées de bois; les arquebusiers et

s gens de pied diminuoieut ; néantmoins il en falloit quantité ponr

» fouruir à la queue et à la tête de l'armée ; tout le régiment de Vil-

· fouruir à la queue et à la tête de l'armée ; tout le régiment de Vi

leneuve s'étoit débandé, n'y avoit pas plus de trois jours, parce que
 leur maître de camp étoit prisonnier : il u'v a voit quasi plus d'hommes

en celui de M. de Mouy. Ceux que le sieur de Châtillou avoit amenés

de Lauguedoc, pour n'être pas moutés, ne pouvoient suivre, ou pour

» suivre en si lougues traites, étoient contraints de jeter leurs armes.

» La plupart n'avoient point de poudre, ui de moyen d'eu recouvrer;

les arquebuses étoieut ou rompues, ou iuntiles, faute d'ouvriers
 pour les accommoder. Il ue restoit pas deux ceuts bons arquebu-

siers; ce qui restoit de laudskucchts, euvirou deux mille, étoient

siers; ce qui restoit de laudskucchts, cuvirou deux mille, étoieut
 désarmés. L'auteur de cette relatiou ne pouvait pas juger du sort

 desarmes. » L'auteur de cette relation ne pouvait pas juger du sort plus triste encore des traluards : « Exténués par les fièvres et le flux

de saug, hors d'état de faire aucune résistance, ils tomboient le
 long des chemius, et périssoient sous les coups des paysans; ou en

long des chemius, et périssoient sous les coups des paysans; on en

vit dix huit réfugiés dans une grange, et hors d'état de se monvoir

davautage; qui fureut tons égorgés avec le même conteau par une

s femme 1. - Un corpu de deux mille Suisses, au lieu de se réunit à la grande armée, avait de Gewèn pris la route de Dauphiné, pour aller joindre Lesdiguières; mais ils furent surpris au passage de l'Isère par la Valette, frère du duc d'Épernou, et par le colonel Alphouse Ornauo; ils se défendireut avec vallance, mais à la réserre de soinante, lis y furent tous tois 3. Si le roi avait voulu, il ue serait pas réchappe plus de Suisses et d'Allemauds de la grande armée - mais il catagnait en pous ant sea avaulages, d'augmenter eucore le crédit des Guise » il charges le duc de Neverne de reprendre la négociation avec les Suissex, et d'Épernon d'offrir aussi des conditions houvenbles aux Allemauds. Une courention avec les premiers fut signée le 2 décembre; avec les secouds, le 8 décembre; lis s'engagérent à sortir de France et à ne

Daviés, I. VIII. p. 473.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid., p. 447.— V. P. Cayet, l. LV. p. 111. — De Thou, l. LXXXVIII, p. 55, le 19 août.

plus y rentrer qu'ils n'y fusseut appelés par le roi; ils lui remirent toutes leurs enseigues, et se laissèrent convoyer jusqu'à la frontière 1.

Guise, qui avec sou corps d'armée indépendant s'était toujours tenu éloigné du roi, et sur la gauche de la grande armée, reçnt de Henri III l'ordre de se rendre à Soissons auprès du cardinal de Bourbon, sa présence à Paris ne pouvant que contribuer à augmenter l'agitation du peuple 2. Mais an lien de se conformer immédiatement à cette injonction, il suivit les reiters, comme ils reutraieut en Allemague, pour achever de les détruire, et il se jeta ensuite, avec le marquis de Pout, dans le comté de Montbelliard, où il mit tout à feu et à sang, et où il brûla, à ce qu'ou assure, plus de trois cents villages. Les prédicateurs de la ligue en prirent occasion de l'opposer de nouveau au roi. Taudis que ce vrai champion de l'Église avait voulu détruire les hérétiques jusqu'au dernier, Henri III, par uue coupable miséricorde, leur avait permis de sortir vivants de France 5. Châtillon ne voulut point preudre part à cette capitulation, qui avait sanvé les restes de l'armée allemaude. Le 6 décembre, au moment où elle allait rendre ses drapeaux, il la quitta à Lancy, et prenant la route du Vivarais, avec les Français assez robustes pour servir eucore leur cause, il traversa les moutagues; il v fut recu par Chambaud, qui l'attendait avec quiuze cents arquebusiers de troupes fraiches, et il rejoiguit le roi de Navarre. Le duc de Bouillon, au contraire, dont les forces s'étaieut épuisées par tant de fatigues et de chagriu, arriva avec les Snisses à Genève, et fot obligé de s'y mettre au lit. Il y mourut le 11 jauvier 1388, MM, de Clervant, du Vars, et plusieurs des plus braves officiers hugnenots qui avaient fait cette campagne, arrivés avec lui dans la même ville, y monrorent également en peu de jonrs .

Le roi reutra à Paris le 25 décembre ; il comptait y être reçu comme un triomphateur, après avoir délivré le royaume d'oue invasion qui avait causé tant de terreur. « Il fut chanté, dit l'Étoile, un second

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Négociations de Nevers avec les Suisses. Mém. de Nevers, t. II, p. 772. — Capitulation d'Éperson avec les reiters. Mém. de la ligue, t. II, p. 257. <sup>2</sup> Lettres de Pasquier. J. Wi. lettre 3. p. 350.

<sup>5</sup> L'Étoite, Journal de Henri III, p. 342, 343. — De Thou, I. LXXXVII, p. 46. — Histoire des cruautés commises en la comté de Montbelliard, par le due de Guise. Mém. de la ligue, t. III, p. 667-692.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De Thou, J. LXXXVII., p. 44-47, et J. XC, p. 160. — Davila, J. VIII., p. 472, 473. — D'Aubigné, J. J., c. 16, p. 67. — Mém. de la ligue, t. II. p. 235 et 261. — V. P. Cayet, p. 110.

. Te Deum, et furent faits fenx de joie, mais sans grande réjouissance. Cependant les prédicateurs erioient que sans la prouesse et constance » du duc do Guise, l'arche scroit tombée entre les mains des Phi-. listins, et que l'hérésie eût triomphé de la religion.... Il n'v eut » prédicateur qui ne criât que Saul eu avoit tué mille et David dix » mille, dont le roi fut fort mal content.... Là-dessus la Sorbonne, · c'est-à-dire trente on quarante pédants, maîtres ès-arts crottés, qui · après grâces traitent des sceptres et couronnes, firent eu leur collége, le 16 du présent mois, nu résultat secret, qu'on ponvoit ôter le . gouvernement anx princes qu'on ne trouvoit pas tels qu'il falloit, » comme l'administration au tuteur qu'on avoit pour suspect..... Le » roi en étant informé, le 30 décembre, manda venir an Louvre sa » cour de parlement et la faculté do théologie, et fit aux docteurs nue · àpre réprimande, en la présence de la cour, sur leur licence effrénée et insolente de prêcher contre lui. Et s'adressant particulièrement à » Boucher, curé de Saint-Benoît, l'appela méchant, et plus méchant · que défant Jean Poisle, son oncle, qui avoit été indigne conseiller do sa cour. - Il lui demanda comment il osait le calomnier, lui son roi légitime, et aprés avoir proclamé de la chaire des inculpations qu'il savait fausses, aller droit à l'autel et dire la messe. Il lui dit qu'il counaissait le beau décret rendu par sa faculté, mais que comme il avait été délibéré par la Sorbonne, après déjeuner, il vonlait bien n'y voir que le résultat de l'ivresse des docteurs. Aprés avoir satisfait sa colère par cette sortie, il les renvova sans leur infliger ancune punition. Accontumé à tout surveiller, à tont savoir, et à n'opposer à ses ennemis que la ruse et l'attente, il semblait avoir perdu la faculté de prendre jamais une décision énergique 1.

(1388.) Cependant la crise qui depois si longtemps menaçait l'Europe semblait ne pouvoir plus être retardée. La flute formidable que Philippe II préparait depois si longtemps dans tons les ports de ses vastes monarchies, cette invincible armada, qui d'abord avait dù rendre la liberté et le trône d'Angleterre à Marie Stuart, qui depois sa mort citai anonodée comme devant la venger en anéantissant l'hérésie en Angleterre, était presque équipée, et devait mettre en mer dans l'été da 1388. Philippe II voulait que la France concornt à cette grande entreprise d'une manière plus énergique que à avasit su faire Henri III.

Journal de l'Étoile, p. 543-345.

Il méprisait le caractère de ce monarque, il se défiait de toutes ses petites ruses, il lisait au fond de son cœur toutes ses irrésolutions : sa haine pour les huguenots balancée par sa haine pour les Guise, son désir d'étouffer l'hérésie, contenu par la crainte de perdre pour jamais l'indépendance de sa couronne. Il voyait clairement que le roi de France, avec beaucoup de finesse, beaucoup de passion et beaucoup de projets, n'exécuterait jamais rien. Philippe II, au contraire, voulait, de tonte la force de son énergique volonté, exterminer partout l'hérésie. Il v crovait sa conscience nou moins intéressée que sa gloire; sa haine pour les povateurs était entretenue par les suggestions de ses confesseurs, et plus encore par sa grande et constante pensée d'établir l'unité de pouvoir dans l'Église et dans l'État. Mais en même temps il n'était point insensible aux résultats tout temporels que pourrait avoir sa politique. Elle lui présentait des chances pour que la monarchie française fût dissoute par la ligue; que les seigneurs catholiques partageassent entre eux les provinces, et le reconnussent pour premier monarque de la chrétienté, pour chef de tout l'Occident ; aussi attachait-il une grande importance à son alliance avec le duc de Guise. M. Canefigne a donné plusieurs extraits de sa correspondance avec D. Bernardin de Mendoza, son ambassadeur à Paris, et avec Guise, qui se cachait sons le nom de Mucius 1. On v voit que Philippe insistait pour que Guise conservat sons ses ordres, et à sa paye, les troupes de la ligue, au lieu de les remettre an roi; qu'il le félicitait sur ses victoires, mais qu'il se défiait de Henri III énargnant les reiters et songeant à la paix ; qu'il s'attachait surtout à la nécessité de se défaire de tous ces soldats étrangers, tout comme de tous les conseillers suspects avec lesquels des catholiques ne peuvent figurer dans un état bien constitué 2. Le pape Sixte V ne mettait point à la ligue un intérêt aussi vif que Philippe ; tout passionné qu'il était pour le triomphe de l'Église, il ne voyait pas sans crainte l'équilibre de l'Enrope menacé par l'abaissement de la France; ses sentiments monarchiques étaient blessés de ce qu'un sujet osait s'élever contre son maître : anssi maintenait-il une sorte de neutralité entre le cardinal de Pellevé, qui défendait les intérêts des Guise auprès de lui, et le marquis de Pisani, ambassadeur du roi de France. Vis-à-vis de ce dernier, il songcait aussi à défendre ses trésors, et il affecta de paraltre

1 Ibid., p. 346.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D'après les archives de Simanoas, t. IV, c. 68, p. 342 et suiv .

insensible à la défaite des reiters, ponr ôter à l'ambassadeur le courage de lui demander un prêt d'argent 1. Le duc de Guise, aprés avoir poursuivi les reiters jusque dans le comté de Montbelliard, était revenn à Nancy apprès de son parent le

dac de Lorraine. Tous les princes de sa famille, et les principaux chefs du parti de la ligne s'y réunirent à lui, en sorte qu'ils y tinrent, an unois de janvier, en quelque sorte les états de la fection. Guise était blessé de ce que le roi n'avait pas vouln le laisser veuir à Paris, pour y jouir de l'emboussance du peuple; il sentait bien qu'il avait humilié son sourerain, il ne doutait pas qu'il ne fût désormais l'objet d'une haine aduracée, et il croyait, pour sa sorteté même, devoir profiter de sa popularité et de l'union de son parti, afin de dicter au roi des conditions. Cest dans cet esprit que furent rédigées catre les princes lorrains des propubaties de la l'union de son parti, afin de dicter au roi des conditions. Cest dans cet esprit que furent rédigées catre les princes lorrains des propusitions qui dévoient être faites au roi, pour se joindare plus ouvertement et à bon escient à la ligue, et ôter d'autour de soi, a ainsi que des places, étaits et offices importants, ceux qui la iseroient nommés. «
Les articles qui furent arrêtée à Nancy étaient su nombre de onze. Les articles qui furent arrêtée à Nancy étaient su nombre de conze. Les ligueurs demandaient au roi, dans cette requête, la publication en France du concile de Treute, l'établissement de la sainte inquisition

Les articles qui furent arrêtés à Nancy étaient au nombre de onze. Les ligueurs demandaient au roi, dans cette requête, la publication en France du concile de Trente, l'établissement de la sainte inquisition dans toutes les bonnes villes, avec la clause que tous ses officiers fussent étrangers; la faculté accordée aux ecclésiastiques de racheter au prix de vente tous les biens qu'ils avaient été forcés d'aliéner, la concession de places de sûreté à la ligne, l'entretien d'une armée catholique en Lorraine anx dépens des hérétiques dont on vendrait les biens 1. En même temps on taxerait les nonveaux convertis au tiers de leur revenu, et les eatholiques an dixième. Avec ces fonds, on devait acquitter toutes les dettes de la ligne. Enfin, le roi devait s'engager à n'accorder la vie à ancun prisonnier, » sinon en jurant et baillant bonne assurance · de vivre catholiquement, et payant comptant la valeur de tous ses » biens, et s'obligeant de plus à servir trois aus sans solde. » Ces artieles furent présentés à Henri III an commencement de février, et ce prince, avec sa dissimulation ordinaire, les reçut comme s'il était disposé à les agréer, mais en même temps il demanda du temps ponr

<sup>1</sup> Lettres du marquis de Pisani, aux Mém. de Nevers, t. If, p. 761.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cayet assure que depuis longtemps on poursuivait cette vente avec rigueur ; seulement les princes savaient s'y soustraire, t. LY, p. 118.

délibérer, et il profita des événements qui suivirent pour ne donner aucune réponse t.

Le duc de Guise attachait, au reste, peu d'importance à la réponse que lui donnerait le roi ; il savait bien qu'auenne promesse ne suffirait pour le lier : aussi le senl but des articles de Nancy était de formuler les vœux de la ligue, et de donner un objet déterminé à ses partisans ; en même temps il en augmentait le nombre, et il se crovait secrètement assuré de plusieurs de ceux sur lesquels Henri III comptait le plus. Le duc de Nevers, que Henri croyait avoir gagné en lui dounant le gonvernement de Picardie, et qu'il opposait habituellement aux Guise, jouait nn rôle double entre eux. Après avoir traité avec les Suisses, il écrivait à Henri III : « Je dois me réjouir, avec Votre Majesté, de ce qui s'est passé près de Coutras, car la victoire du roi » de Navarre est si fort avantageuse à Votre Majesté, soit par la dissipa-» tion de ses troupes et le retardement de sa marche, soit pour l'hu-» miliation des ligueurs qui formaient de grands desseins sur le gain » d'une bataille que j'ose lui dire, mais tout bas, qu'elle est également » victorieuse sur la Dordogne et sur la Loire 2. • Et cependant M. Capefigue a donné des fragments de lettres du duc de Guise au duc de Nevers à la fin d'avril, qui montrent ces deux ducs préparant de

concert la crise qui allait éclater 3.

Dès le commencement de l'aunée, le duc de Lorraine avait renonvelé la guerre qu'il avait depuis longtemps entrepriso pour conquérir
le duché de Bouillon. Le duc de Bouillon, qui était mort à Genère,
après avoir perdu son frère dans la fatale expédition du lavoir
de Dolma, avait appelé à l'héritage de cette principauté sa sœur Charlotte,
qu'il avait mise en mouvrat sous la protection de son ami la None.
Celoi-ci toutelois, en sortant des prisons du prince de Parme aux
Pays-Bas, à était engagé à ne plus porter les armes pour le parti huguenot, et il avait dès lors vieu à Genère. Il se crut dispensé de cet engagement, par son obligation, comme chevalier, de protéger la pupille
qui lui était confie. Il publia na mémoire pour justifier cette détermination, puis il vint s'enfermer dans Sedan, que les Lorrais assié-

Mém. de la tigue, t. II, p. 269-279. — Duplessis, t. IV, p. 168. — De Thou,
 I. XC. p. 172. — Davila, I. IX, p. 477. — D'Aubigné, I. I, c. 18, p. 68. — Mém.
 de Nevers, t. I, p. 725.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mém. de Nevers, t. I, p. 773.

Capeligue, t. IV, p. 364. . XII.

geaient et qu'il sanva de lenrs maius. Jametz, qu'ils assiógcaient en même temps, leur résista jusqu'à la fin de décembre de cette année 4.

Dans le midi, la guerre était demeurée comme suspendue après la bataille de Contras : nue victoire était presque toujonrs suivie de la dispersion de l'armée victorieuse, tant les vainquenrs avaient d'empressement à emporter chez eux leur butin pour le mettre en sûreté. La nouvelle de la défaite des reiters ôtait d'ailleurs aux huguenots tout motif pour se rassembler au mois de novembre, comme ils en étaient couveuus d'abord. Mais le roi de Navarre envoya, au mois de janvier, Turenne apprès du duc de Montmoreney, en Languedoc, pour resserrer avec lui son alliance et entretenir ses espérances. Il lui communiqua les nouvelles négociations de Ségur avec les princes du nord; en même temps il voulait empêcher que la préseuce de Châtillou en Lauguedoc, où il se mettait à la tête des protestants, ne causat trop de jalousie à Montmorency, et ne l'ongageat à accepter les offres de réconciliation que lui faisait Catherine 2. D'autre part, le roi de Navarre euvoya le sieur du Fay cu Angleterre, pour remercier Élisabeth de ses précédents secours, lui faire connaître les causes de la défaite des reiters, et obtenir d'elle de nouveaux subsides 3.

Araut que la campagne pôt recommener, au événement funcie jeta de uouveau le trouble dans le parti huguenot. Le prince de Coudé, qui après la bataille de Coutras était revenu à Saint-Jeau d'Angely, y mourat le 3 mars, après denx jours de maladie. Il était sujet à de violentes coliques, et était le caractère qu'avait pris a maladie; oppeudant les médecins, en examinant sou cadavre, déclaréent qu'ils le croyaieut empoisonné. Brillaud, contrôleur de sa maisou, fint mis à la lotture; la douleur lui arracha l'aven nou-seulement qu'il était coupable, mais cucore qu'il u'avait agi qu'à la suggestion de la princesse de Condé. Celle: c'était Charlotte Catherine de la Térmonille, qui, protetante ainsi que sou frère, avait épousé le prince, le 16 mars 1386, malgré l'opposition de tous ses pareuts, car ils étaieut d'ardents catholiques, et qui lui avait donné dès lors des preuves béroiques d'attachement. La dépositiou de Brillaud pourait être l'effet ou de l'agonie on de la douleur, ou de la tengeance, ou du désir des mettre à couvert.

De Thou, I. XC, p. 161-172. — Mem. de la ligue, t. 11, p. 261, 265, 290. — D'Aubigné, I. I, c. 48, p. 70.

Instruction à M. de Turenne allant en Languedoe, Duplessia, t. IV, p. 119.

Instruction au sieur du Fay allant en Angleterre, ibid., p. 126.

sons le nom d'une anguste princesse. Mais les horreurs de la torture semblent troubler la raison des juges presque autant que celle des prévenus. Brillaud fut écartelé; la princesse n'échappa au suppliee qu'en se déclarant grosse; en effet, ce fut durant sa captivité, et six mois après la mort de son mari, qu'elle mit au monde le fils qui devait eontinner sa famille. Le roi de Navarre suspendit ensuite la procédure : mais ce ne fut que six ans plus tard que le parlement de Paris reconnut l'innocence de la princesse et la rendit à la liberté 1.

Paris semblait alors principalement occupé des libelles par lesquels le parti des catholiques ardents et celui des politiques cherchaient réciprognement à se noircir. Le duc d'Épernon était l'homme que la ligne s'efforçait surtout de rendre odienx an peuple, parce que, demeuré seul en possession de la faveur du roi, après la mort ou la disgrâce de tons les autres mignons, il était aussi accahlé des bienfaits de ce prince, avec nne profusion dont on n'avait jamais eu d'exemple. Sa hautenr et sa dureté provoquaient le ressentiment de tous ceux audessus desquels Henri III l'avait élevé; mais il avait montré ponr la gnerre et pont la politique des talents un'on rencontre rarement chez les favoris. Les ligneurs lui avaient donné le nom de Gaveston, Gascon comme lni, et favori dn roi Édouard II d'Angleterre. Ils faisaient circuler un libelle dans lequel ils établissaient une parfaite ressemblance entre les deux favoris, qui avaient déshonoré les deux rois et rainé les deux monarchies. Ils prétendaient même trouver l'anagramme du nom de famille d'Épernon, Nogaret, dans le nom du favori d'Édouard 2. Ce libelle était attribué à Pierre d'Espinay, archevêque de Lyon, avec lequel d'Épernon avait eu en pleine cour nue querelle violente. Le duc fit à son tour écrire contre le prélat un libelle, l'Anti-Gaveston, dans legnel il accusait l'archevêque d'inceste avec sa propre sœnr 3. Mais le peuple se montrait empressé à aceneillir et eroire toutes les accusations contre un favori du roi, qu'il soupçonnait d'entretenir nne correspondance secrète avec le roi de Navarre, et de vouloir épargner les luquenots; tandis que l'évidence même n'anraît pu lui faire admettre des accusations contre un prélat qui s'était rangé parmi les plus fonguenx ligneurs.

De Thou, 1. XC, p. 177-180. - Mém. de la ligue, t. II, p. 303. - Lettres de Duplessis Mornay, t. IV, p. 188. — Jonrnal de L'Étoile, p. 557.

2 Ils altéraient pour cela l'un et l'autre nom, écrivant Novgarest et Gaverston.

De Thou, l. XC, p. 174. - Observations sur Cheverny, t. L. p. 364,

512 BISTOIRE

En l'absence du duc de Guise, sa sœur, la duchesse douairière de Montpensier, se chargeait de maintenir l'ardeur du parti extholique à Paris; elle excisit la populse contre le roi, et elle invaquait sur lui le mépris public, et pour ses vices secret set pour la dévotion qu'il éta- bit au grand jour. Henri III lui fit donner l'ordre de sortir de Paris; mais loin d'obèir, elle montra avec affectation des ciseaux pendus à sa ceinture, qu'elle destinait, dissit-elle, à donner à Henri de Valois, la troisième couronne dont sa ête serait ornée; déjà il portait celle de Pologne et celle de France; il ne lui manquait plus que celle de moine, et cette tonsance no se ferait pas attendre longtemps.

Il semble one Guise se proposait sculement une usurpation lente, et en quelque sorte lègale. Il croyait que le monarque qu'il méprisait, avide de repos, et accablé d'ennuis et de dégoùts, lui remettrait sans combats ce qu'il retenait encore de l'autorité royale, dès que ses favoris auraient été écartés de lui : aussi dirigeait-il tous ses efforts contre Épernon, qu'il regardait comme inspirant seul au roi et ses pensées et ses volontés. Épernon, qui était déjà colonel-général de l'infanterie française, gonverneur de Provence, de Metz et de Boulogne, avait en la Saintonge et l'Angonmois depuis la mort de Bellegarde, tué à Coutras, et recueillit encore, des dépouilles du duc de Joyeuse, le gouvernement de Normandie, le plus considérable du royaume, et la charge de grand amiral. En cette dernière qualité, il fut installé le 12 janvier, par le premier président, à la table de marbre du parlement. L'avocat du roi Faye dans le discours qu'il fit à cette occasion, appela Henri III le saint des saints, qui méritait d'être canonisé autant et plus qu'aueun de ses prédécesseurs 2. Mais plus ce mag strat montrait de servilité, plus la bonrgeoisie de Paris laissait percer son indignation, et elle atteignit à son comble, lorsque d'Epernon partit pour Ronen, afin d'y prendre possession de son gouvernement de Normandie 5.

Le conseil des Seize, qui s'était formé de lui-même, et s'était mis à Paris à la tête des ligueurs, s'abandonnait à ses passions avec plos d'arcuglement que les princes lorrains, et ne projetait rien moins qu'une subversion complété de l'État. Nicolas Ponlain, lientenant de la prévôté de l'Îte-de-France, qui s'était engagé avec les ligenens, et qui

Journal de l'Éloile, p. 355. - De Thou, I. XC, p. 525.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., p. 353.

<sup>5</sup> De Thou, I. XC, p. 184.

faisait partie du conseil des Seize, a rendu compte de leurs secrets. Si l'on peut l'en croire, les meneurs cherchaient depnis longtemps l'occasion de surprendre le roi au milien d'un sonlèvement, soit pour se rendre maîtres de sa personne, le déposer et l'enfermer dans un monastère, soit dans l'espoir qu'il serait tué sur la place par quelqu'un des insprgés. De Thou, Davila et tous les historiens postérieurs ont accordé une foi entière au procès verbal de Poulain, qui nons a été conservé. D'aprés sa propre confession, cependant, Poplain parait être un des hommes les plus méprisables qui aient jamais existé. Il prétend qu'on l'avait fait entrer dans la ligne en lui promettant vingt mille écus pour sa part du pillage; il estime aussi à vingt mille écns la récompense qu'il demande an roi pour trahir tons ses associés et s'aider à les faire pendre. Quand il venait au palais pour faire ses révélations, Villequier et la reine Catherine ne lui accordaient ancune confiance et le traitaient comme un misérable. Nous sommes assez disposés à croire qu'ils avaient raison 1.

Selon Poulain, ces complots contre le roi se seraient continués, pendant denx ans entiers, et auraient été constamment déjoués par lni. La première occasion dans laquelle les bourgeois de Paris prirent les armes, sonnèrent le tocsin à l'église de Saint-Benoît, et eurent la hardiesse de repousser les archers des gardes du roi, fot le 2 septembre 1587, jonr qu'ils nommèrent l'heureuse journée de Saint-Severin. Denx commissaires avaient en ordre d'arrêter un prédicateur qui avait, en chaire, nommé Henri III un tyran fauteur d'hérétiques. Le procureur Crucé, l'nn des Seize, le prit sons sa désense ; il ameuta une centaine de bourgeois armés, il fit reculer les archers et les sergents, et il obtint ainsi une première victoire sur l'antorité royale 2. Selon Poulain, ce premier succès donna le conrage à Jean le Clerc et à la Chapelle-Marteau, deux autres des Scizc, de préparer un sonlèvement, pour surprendre Henri III et d'Épernon, le mardi gras, lorsque, selon leur usage, ils parcourraient la ville en masque. Le roi, averti par Ponlain, ne sortit pas ce jour-là, mais n'osa pas ordonner des ponrsuites 5.

Le même homme avertit encore le roi, le 22 avril, d'un complot

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procès-verbal de Nicolas Poulain, à la suite du Journal de l'Étoile, t. I, p. 411-447.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. P. Cayet, p. 113. — De Thou, l. LXXXVII, p. 28. — L'Étoile, p. 338. — Hist. de Paris, l. XXIII, p. 1163. — Poulain, p. 431.

Procès-verbal de Poulain, p. 452. - De Thou, l. XC, p. 182.

514 HISTOURE semblable, et Henri III fit apporter au Louvre, en plein jour, un grand nombre de cuirasses. C'en fut assez ponr déconcerter les ligneurs ; ils se erurent dénoncés par Jean le Comte, un des échevins avec lequel ils avaient eu quelque différend ; mais ils continnèrent à admettre Poulain dans tous les secrets, et à le retenir à souper avec eux. Le 24, « ils · furent en conseil depuis onze beures du matin jusqu'à trois heures après midi, de quoi j'avertis Sa Majesté, espérant que là elle les fe-· roit prendre... Si le Clerc et ses complices eussent été pris prison-» niers, n'y ayant rien plus aisé, et le même jour eussent été pendus » et étranglés, e'cût été un grand conp d'État 1. » Enfin Poulain raconte comment une dernière entreprise contre le roi fut déjonée par lui buit jours avant les Barricades. « Le jeudi , cin- quiême mai, dit-il, se dressa une entreprise contre le roi par ma-» dame de Montpeusier, qui donna ce jour à diner à cinq ou six enirassiers, en une maison nommée Bel-Esbat, hors la porte Saint-Antoine, » à main gauche. Ils devoient surprendre le roi, venant du bois · de Vincennes, accompagné seulement de quatre ou cinq grands la-» quais et un gentilhomme on deux. Ils devoient faire resbronser son acarosse en toute diligence vers Soissons, et incontinent donner l'a-. larme à Paris et partout, disant que les huguenots avoient pris le » roi, et l'avoient cmmené, et lui vonloient couper la gorge, afin d'a-» voir occasion de se ruer chaudement sur les politiques, comme ils · eussent fait, les massacrant, et tous ceux du parti du roi, non-soulement à Paris, mais par tontes les villes lignées auxquelles on avoit » donné le mot. Mais le Clere m'ayant révélé en grand secret cette » entreprise, je fus trouver Sa Majesté, au bois de Vincennes, qui, . en étant averti, envoya incontinent querir cent on six-vingts che-

» les barricades. Et sitôt qu'ils virent partir lesdites troupes pour aller » querir le roi , chacun desdits hommes qui étoient dans ladite maison a de Bel-Esbat, se retirèrent tout doucement, chacnn en son quar-» tier 2. » Il est difficile de décider insqu'à quel point les Seize avaient poussé leurs complots pour atteuter à la liberté ou à la vie dn roi; mais en

» vaux à Paris, qui l'accompagnèrent, le vendredi au soir, anparavant

dehors de leurs criminelles intrigues, Guise nous apparaît comme un noble et audacieux chef de parti, enivré de sa popularité, se plaisant

Poulain, procès-verbal, p. 432, 438.

<sup>2</sup> Ibid , p. 442. - De Thou, l. XC, p. 184.

à humilier le roi , et à le tenir dans sa dépendance , mais n'en vonlant point à sa vie . et répngaant même à exciter du scandale en l'arrêtant, Le conseil des Seize ne cessait de le presser de se rendre à Paris pour se mettre à la tête du monvement populaire, et protestait qu'il n'avait pas moins de trente mille hommes de garde bonrgeoise prêts à recevoir ses ordres. Sans promettre encore de venir diriger une insurrection. Guise ne jugea pas convenable de laisser une force si imposante sons la seule direction de quelques bourgeois fanatiques ; il écrivit anx Seize qu'ils devaient donner une dernière organisation à leurs milices, et répartir leurs capitaines sous cinq colonels qu'il nommerait. A cenx-ci il ferait parvenir ses ordres, et pour les faire agir avec plus de premptitude, de secret et d'ensemble, . la chapelle déploya sous les yeux . des Seize une grande carte où étoit peinte la ville de Paris et ses · fanbourgs, qui fut tout aussitôt, an lieu de seize quartiers qu'il y » avoit, partie et séparée en cinq quartiers, et à chacun quartier établi " un colonel 1. " Guise avait fait choix , pour ces fonctions , d'Urbain de Laval, de Bois-Danphin, de Charles de Cossé, cointe de Brissac, de Maineville, et de Gomeron de Richebonrg, frère de Mouv. Il envoya encore à Paris, pour le seconder, Guedon, sienr d'Esclavolles, Chamois, le capitaine Joannès, Gascon, Toiras, et plusienrs autres gentilshommes. Le due d'Aumale, avec cinq cents chevaux, vint en même temps se loger à Anbervilliers , la Villette , Saint-Ogen et Saint-Denis 2.

Sor ces entrefaites, le roi, alarmé de tons les rapports qu'il avait reçus, donna ordre à quatre mille Suisses, qui jusqu'alors avaient tenu garaison à Laguy-sur-Marne, de venir loger an faubourg Saint Denis; pent être jugeait-il avoir d'autant plus besoin de cet appai qu'à cette popque même Éperano venait de partir pour Ronen, afin de se mettre en possession du gouvernement de Normaudie \*\*. Dès que Guise en fut averti, il annonça aux Seize qu'il viendrait lui-même à Paris, car il ne voulait pas permettre que des sujets faddes et hous cathéliques éprouvassent à son occasion des vezations qu'ils méritaient si peu. Le roi, auquel la nouvelle en fut aussitié apportée, lui dépécha l'Ompome de Bellièrre à Soissons, en le chargeaut de dire au doc qu'il n'ajounait foi

Poulain, p. 435.

<sup>2</sup> De Thou, I. XC, p. 181.

Et. Pasquier, t. II, l. XII, lettre 4, p. 332. — Mém. de Villeroi. t. LX1, p. 210, — L'Étoile, p. 338.

à aucun des rapports faits contre lui ; qu'il croyait à son attachement , mais qu'il priait, pour ne pas ajouter à la fermentation du peuple, de s'abstenir ponr le moment de venir à Paris. Guise répondit d'une manière évasive : il se répandit en protestations sur la nécessité de défendre son honneur, qui lui était plus cher que la vie ; il annonça qu'il chargerait sa sœur, la duchesse de Montpensier, de solliciter ponr lni la permission de venir, et il renvoya Bellièvre persuadé qu'il avait an moins gagné du temps : mais montant à cheval presque aussitôt , avec sept cavaliers seulement, il partit de Soissons par une route détonrnée, pour ne pas rencontrer d'autres messagers, que le roi ponrrait lui envoyer avec des ordres plus positifs; en effet, la Guiche, puis Benolt, secrétaire intime du roi, dépêchés pour le retenir, ne le retrouvèrent que sur la porte même de Saint-Denis, comme il entrait à Paris, le Inndi 9 mai, à midi. Il y avait cependant été devancé par un grand nombre de soldats vétérans et de gentilshommes, que depuis longtemps il faisait filer vers Paris par diverses routes 1.

« Quoique Guise n'eût dans ce moment antour de lui que sept ca-· valiers, entre gentilshommes et serviteurs, son cortége, comme une · boule de neige qui descend de la montagne, grossissoit à chaque pas, · chacun abandonnant sa maison ou sa bontique pour le suivre avec · des applandissements et des cris de joie. Il ne fut pas à moitié la » cité, qu'il avoit autour de lui trente mille personnes, et la foule · étoit si grande que lui-même ponvoit à peine avancer. Les eris du » peuple retentissoient jusqu'au eicl : jamais on n'avoit tant erié vive . le roi qu'on erioit alors vive Guise. L'un l'embrassoit, un autre le » remercioit, nn autre se courboit devant lui; on baisoit les plis de » ses vêtements, et ceux qui ne ponvoient l'atteindre s'efforçoient du · moins, en élevant les mains, et par tons les mouvements de leurs » corps, de témoigner leur allégresse. On en vit plusieurs qui , l'ado-» rant comme un saint, le touchoient de leurs chapelets , qu'ils por-» toient ensuite à leurs bouches ou à leurs yeux ; de toutes les fenêtres, » les femmes répandoient des fleurs et bénissoient son arrivée; l'une · d'elles (d'Aubigné nomme la demoiselle de Vitry, dame d'honneur » de la reine), abaissant son masque, lui cria : Bon prince, pnisque tu

¹ Davila, I. IX, p. 484. — Amplification des particularités qui se passèrent à Paris, Mém. de la ligue, t II, p. 315. — Matthieu, Hist, du règne de Henri III, I. VIII, p. 545, donne, selon son usage, beaucoup de détails qui semblent peu authentiques. 601, des Mém., t. L. p. 568,

es ici, nous sommes tons sauvés ¹. Pour lui, le sourire sur la bouche,
 montrant à tons uu visage prévenant, il répondoit à chacun d'uue

• manière affectnense, on par des paroles, ou par le geste, ou par le

» regard. Il traversoit la foule la tête découverte, et n'omettoit rien

pour se coucilier toujours plns la bienveillance et l'applaudissement
 populaires, De cette manière, sans s'arrêter à sa maison, il alla tout

droit descendre de cheval à Saint-Eustache, au palais de la reine

mère (c'étoit auparavant le couveut des filles repenties, depuis l'hôtel

· de Soissons). La reine , étonnée de son arrivée imprévue, parce que

Bellièvre, qui l'avoit précède de trois heures seulement, avoit cru
 l'avoir dissuadé, le reent toute tremblante, avec un visage pâle,

avoir dissuade, le reçut toute trembiante, avec un visage paie,
 avant presune, contre son usage, perdu sa présence d'esprit. Le duc

de Guise affecta de paroltre humble, affectueux, et profoudément

soumis. Les paroles de la reine fureut ambiguës ; elle lui dit qu'elle
 le vovoit avec plaisir, mais que plus volontiers encore elle l'auroit vu

le voyoit avec plaisir, mais que plus volontiers encore elle l'auroit vu
 dans une antre occasion. Il répliqua avec orgueil, quoiqu'en affec-

s tant une extrême modestie, qu'il étoit bou servitenr du roi, et qu'iu-

» formé des calomnies répandues contre son innocence, et des trames • onrdies contre la religion et les bommes de bien, il étoit venu, ou

onrdies contre la religion et les bommes de bien, il étoit venu, ou
 pour empêcher le mal et se justifier, ou pour sacrifier sa vie pour

» la sainte église et le saint de tous 2. «

La reine s'interrompant, tandis que le duc saluoit, snivaut sou
 usage, les autres dames de la cont, appela son gentilbomme d'hon-

neur, Louis Davila (frère de l'historien); elle lui ordonna d'aller

avertir le roi que le duc de Guise étoit arrivé, et que bientôt elle le

conduiroit en personne au Lonvre. Le roi, qui étoit dans son cabinet
 avec MM, de Villequier, de Bellièvre et l'abbé del Bene, fut si

ronblé, qu'il fut forcé de s'appuyer du bras sur la table, en con-

» vrant son visage de sa main. Après avoir interrogé Davila sur tout

ce qu'il avoit vn, il le renvoya à sa mère, le chargeant de lui dire
 en secret qu'elle tardât le plus qu'elle pourroit à lui amener le duc.

L'abbé del Bene et le colonel des Corses, Alfonse, depnis maréchal

L'Étoite, p. 359. — D'Aubigné, l. I, c. 19, p. 73.

Nous empruptons le récit lui-même à Davila, comme le plus circonstancié et le

plus digne de fol, l. IX, p. 485. — Mais nous avons consulté aussi l'Amplification, Mém. de la ligue, t. II, p. 356. — V. P. Cayet, t. LV, p. 120. — Paquiert, l. XI, l. 8, p. 335. Quant aux conseillers de Heuri III, Chiverny, t. l. p. 160-174. et Villerol, t. LXI, p. 210, lis ont écrit pour déguiser les événements, non pour les faire connaître.

· d'Ornano, qui étoit entré en ce moment dans le cablnet, et en qui · le roi avoit une grande consiance, lui conseillèrent de recevoir le . duc de Guise dans ce cabinet même, et de l'y faire tner à l'instant, l'abbé ajoutant ce texte de l'Écriture : Percutiam pastorem et dispergentur oves. Mais Villequier , Bellièvre et le grand chancelier , qui survint aussi, furent d'opinion contraire. Ils dirent qu'ils vovoient dans le peuple tant de fermentation que peut-être après un tel événement il ne respecteroit plus la majesté royale ou l'autorité des lois, et conrroit à la vengeance; d'autant que rien n'étoit préparé pour défendre le palais ou contenir la foreur de la Cité, et que les forces des Parisiens étoient trop redoutables pour les provoquer. Tandis que le roi balancoit dans l'incertitude , la reine survint, conduisant le duc de Guise. Elle avoit traversé Paris dans sa chaise à porteurs, et le duc avoit tonjours marché à pied à côté d'elle, mais avec une telle suite, et au milien d'une telle foule, que la ville · entière sembloit rassemblée dans la cour du Louvre et les rues voisines. Ils traversèrent cette cour entre deux baies de soldats que » commandoit Crillon, maître de camp de la garde, militaire hardi. peu ami du duc de Guisc ; Crillon répondit à peine an salut que » faisoit Guise, même au moindre soldat. On put remarquer à la · pâleur du visage de Guise qu'il s'en apercevoit; et cette pâleur » augmenta ensuite, lorsqu'il traversa les Suisses, rangés en haie sons » les armes, an pied de l'escalier, puis les archers dans la grande salle, et les gentilsbommes, tous rassemblés dans les chambres pour l'attendre. La reine et Guise entrèrent dans la chambre du roi, lequel, tandis que Guise lui faisoit une profonde révérence, lui dit d'un visage conrroncé : Je vous avois fait avertir de ne pas venir ici. Le duc, avec la même contenance sonmise qu'il avoit affectée devant la reine, mais avec des paroles plus humbles , lui dit qu'il étoit venn se mettre sons la main de sa instice, pour se disculper des calomnies · dont l'avoient chargé ses ennemis ; que toutefois il ne seroit point » venu, si on lui avoit porté de la part de S. M. un commandement · exprès de ne pas le faire. Le roi , se retonrnant vers Bellièvre, lui demanda d'une voix altérée s'il n'avoit pas annoncé an duc de Guise . qu'il ne devoit pas venir, s'il ne vouloit pas être tenn pour l'auteur · de tous les scandales et les soulèvements des Parisiens. Bellièvre · s'avança, et vonlut rendre compte de son message; mais, des les . premiers mots, le roi l'interrompit en disant : Il suffit. Pnis, se tonrnant vers le duc de Guise, il lui dit qu'il ne savoit pas que personne
 l'eût calomnié, muis que son innocence paroltroit clairement si sa

• venue ne faisoit naltre aucun mouvement, et ne troubloit point,

 comme il le prévoyoit, la tranquillité publique. La reine, qui connoissoit à fond le naturel du roi, comprit à son visage qu'il inclinoit

a prendre quelque résolution vigonreuse ; et , le tirant à part , elle

lui dit en substance ce qu'elle avoit remarqué du concours du peuple,

» ajoutant qu'il ne pensat done pas à prendre quelque parti violent,

car le moment ne seroit pas savorable. La duchesse d'Usez, qui étoit

près d'elle, lui répéta les mêmes choses; et le duc de Guise, qui

observoit attentivement tout ce qui se passoit, comprit cette hésita tion : anssi , pour ne pas donner au roi le temps de délibérer, il se

plaignit de la fatigue du voyage, et prensnt congé en peu de paroles,

il ressortit accompagué de la même foule, mais d'ancune personne
 de la cour, et il reutra dans sa maison rue Saint-Antoine 1. »

Le duc de Guise ne sentait pas seulement l'imprudence qu'il avait commise en venant au Louvre ; il craignait encore d'être arrêté dans la nuit : aussi fit-il aussitot assembler dans son logis plus de quatre cents gentilshommes et militaires, en même temps qu'on y apporta des armes pendant toute la nuit. Il y appela les échevins, et il leur ordonna, au moindre tumulte, d'assembler leurs compagnies sur leurs places d'armes. Pendant toute la nuit on fit la garde dans son palais comme dans une place de guerre, et des patronilles parcouraient toutes les rues adjacentes. Au Louvre et au palais de la reine mère , on prenait de semblables précautions militaires. Nicolas Poulain, cependant, était retourné auprès du roi, pour lui indiquer dans quelle maison ses amis étaient rassemblés , assurant qu'il était encore temps de les arrêter et de les faire tous pendre; mais comme son conseil ne fut pas suivi, et qu'il craignit d'être devenu suspect à la ligue, il ne tarda guère à gagner les champs. Sa femme, en effet, fut peu de jours après arrètée par ordre des Seize 2. La nuit se passa sans que , de part ou d'autre , personne songràt à prendre un moment de repos. Le roi, enfermé dans sen cabinet, délibérait avec sa mère ; le Louvre était rempli d'hommes armés. Dès le matin du mardi 10 mai, on vit des groupes inquiets ou menacants se former dans toutes les rues : l'hôtel de Guise demeurait fermé. Cependant de fort bonne heure le due se rendit au Lonvre;

Davila, l. IX. p. 486, 487.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> N. Poulain, p. 444. - Davile, l. IX, p. 487,

mais cette fois il menait à sa snite plus de quatre cents gentilshommes armés de pistolets sous leurs manteaux. Il rendit visite à la reine Louise. sa consine; il accompagna le roi son mari à la messe, puis il revint dans son hôtel s'enfermer en secrète conférence avec l'archevêque de Lyon, le confident en qui il se fiait le plus, à cause de sa haine contre d'Épernon. Après diner, toujours avec le même cortége imposant, il alla faire visite à la reine mère. L'hôtel de celle-ci, qui porta depnis le nom d'bôtel de Soissons, était sur l'emplacement occupé aujourd'hui par la halle an blé; et quoique très-près du Louvre, il était entouré d'une population toute dévouée aux Guise. Le roi y étant venu, il eut avec le duc que longue conférence dans le jardin, et ce dernier y parla cette fois avec l'audace d'un homme sur de l'appui de tout ce qui l'entourait. Il rappela à Henri III que c'était son devoir de faire périr tons les hérétiques, qu'il s'y était engagé par une promesse solennelle, que rien ne s'opposait à ce qu'il l'exécutât, car lenr nombre diminnait rapidement, et ils avaient peine à se maintenir encore dans denx on trois provinces; cependant ils n'étaient point exterminés, ils n'étaient pas même attaqués avec vigueur ; n'était-ce pas la preuve qu'ils étaient secrètement favorisés par les politiques de conr. par Épernon et par ses créatures ? Le roi répondit qu'aucon sonverain n'avait tant haï les hérétiques que lui, qu'anenn ne leur avait fait tant de mal, mais que sans impôts il ne pouvait faire la guerre, et que cependant les mêmes ligueurs qui l'appelaient aux armes demandaient à grands cris la diminution des impôts; que l'état seul de ses finances l'avait rédnit à l'inaction; que d'Épernon et son frère la Valette baïssaient comme lui les hérétiques ; qu'ils venaient de le pronver dans la dernière campagne , où ils les avaient combattus avec tant de succès ; qu'il avait de l'amitié pour eux sans donte, mais qu'nn roi devait tont an moins jouir d'antant de liberté qu'nn sujet dans le choix de ses amis. Il s'emporta enspite contre l'insolence des Parisiens; mais il dit qu'il l'attribuait à plus de quinze mille étrangers qu'il savait être venus dans les murs de la capitale ponr y fomenter le désordre ; il vonlait, dit-il, employer les bourgeois eux-mêmes à les renvoyer, et il exhorta le duc de Guise à donner une preuve de sa fidélité et de son obéissance, en l'aidant à atteindre ce but. Il fit ensuite venir dans ce même jardin de la reine le prévôt des marchands et les échevins, et il lenr ordonna de commencer dès le lendemain matin une visite domiciliaire, pour faire sortir de Paris tons les étrangers suspects. Guise promit d'y tenir la main lui-même; et à son retour anprès de ses amis, il leur annonça que le roi avait peur, en sorte qu'il était sûr d'obtenir de lui et des états généranx, qu'il lui ferait convoquer, tout ce qui formait l'objet de leurs désirs <sup>1</sup>.

Le mercredi 41 mai, les visites domicilibires commencièrent sons la direction de Villequire et 00, que le voi avait députe pour cel; a mais les Parisiens étaient résolus à les rendre inutiles; car ces soldats et ces partisans des Guise qu'on roulait chasser de la ville étaient justement des hommes qu'ils considéraient comme leurs défenseurs. Dans chaque maison on avait recours à quelque ruse pour les cacher ou les faire produisit aucun résultat, résolut enfin de dompter les Parisiens par la force. Il donna ordre au maréchal de Biron de faire entrer les Suisses mans Paris, et à d'0 d'y amener les compaguite des gardes, logées jusqu'alors dans les villages cuvironnants. En même temps, les geuils-munes, les arbers, et les solutals de la garde furent consignés an palais; en sorte qu'il comptait le lendemain pouvoir déployer une force impossante?

Mais ce lendemain, jendi 19 mai, devait éclairer la première victoire de la bourgeoisie sur la troupe de ligne. Cette hourgeoisie, il est vrai, était disciplinée et conduite à l'action par les officiers du duc de Guise. De bonne heure ce due avait été averti des projets de la conr. et dès le commencement de la nuit, il avait préparé le soulèvement en faisant annoncer dans tous les quartiers que le roi, an mépris des priviléges de la capitale, allait y faire entrer une garnison, et que son but était d'arrêter et d'y faire monrir le lendemain cent vingt des principaux catholiques. Il en faisait circuler la liste, à la tête de laquelle il s'était mis lui même; puis le président de Neuilly, le président le Maistre, Bussy le Clerc, la Chapelle Marteau, Hottmann, Rolland, Crucé, Compan, et les autres membres du conseil des Seize; puis les principaux curés et prédicateurs, et enfin tous cenx qui avaient un nom dans la ligne. Personne ne songea à révoquer en doute la vérité de cette nouvelle; la fermentation était extrême, et les gentilshommes du duc, présents dans tous les lieux de rassemblement, firent partout prévaloir la résolution de la résistance sur le sentiment de l'effroi 3.

Davila, I. 1X, p. 488, 489. - De Thou, I. XC, p. 186.

<sup>3</sup> Ibid . p. 450.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., p. 491. — Amplification des évén. de Paris, Mém. de la ligue, t. II, p. 317. — D'Aubigné, l. I, c. 19, p. 73.

Pariott la bourgeoisie était sur ses gardes; elle resessait comme un frémissement aniversel; mais on n'entreroyait encore aucun préparatif de résistance, lorsque le j'udi '19 mai, une heure avant le jeur, on enteudit dans la rue Saint-Houoré les fifres et les tambours des Suisses qui entraient dans la ville, précède par lemarchetal de Biron à cheval. Après eux venaient les compagnies des gardes françaises, la cheval. Après eux venaient les compagnies des gardes françaises, la cheval i Après eux venaient les compagnies des gardes françaises, la cheval allocatien, le ra vertisent qu'ils étaient appelés pour maintenir l'ordre dans Paris; aussi ne souffrait-il de leur part aucune cepète d'insolence, en sorte que quiconque outrageait un bourgeois le payerait de sa vie. Il rentra cansoite au Lourre, obs sa garde était sous les armes, et il laissa Biron et d'O chargés d'occupre par divers détachements les lieux les olus importants de la ville.

Le corps d'armée qui entrait dans Paris était composé de quatre mille Suisses et de deux mille Français des meilleures troupes de royaume. Après avoir suivi la rue Saint-Honoré dans toute sa longueur, ils se partagèrent. Les Suisses demeurèrent au nord de la rivière, et occupèrent le cimetière des Innocents, la place de Grève et le Marché-Neuf. Les Français passèrent dans l'île, et se rangèrent sur le Petit Pont, le pont Saint-Michel et le pont Notre-Dame. Autour des places occupées par les soldats, la ville paraissait encore tranquille; mais dans les autres quartiers, des quatre heures et demie du matin, on criait déjà aux armes. Crucé, l'un des Seize, en avait donné le premier l'exemple dans le quartier de l'université, et lorsune quelque bourgeois qui n'était pas de la ligue lui en demandait la cause, il répondait que Châtillon, avec les huguenets, avait surpris le faubourg Saint-Germain 1. Cependant, à mesure que les bourgeois prenaient les armes, ils se rapprochaient, ceux de l'Université, de la place Maubert: ceux du Marais, de la place Saint-Antoine et de l'hôtel de Guise, qui devinrent bientôt les deux fovers de l'insurrection.

Dès le point du jour, la reine mêre avait euroyé son caraiter d'honneur, Losis Davilla, au duc de Guise, pour le complimenter et juger do ses dispositions. Celui-ci, en traversant Paris remarqua que toutes les pottes des missons et toutes les boutiques étaient fernates, quoique co fut alors l'assage de les ouvrir avant le jour; les bourgeois ne dor-

<sup>1</sup> V. P. Cayel, p. 121.

maient pas cependant; Davila entendait retentir les armes on rouler les tonneaux pleins de terre et les pièces de bois avec lesquels chacun fortifiait l'entrée de sa maison. De place en place, Davila rencontrait aussi des attroupements; et tonjours au milieu de chaque groupe, il distinguait quedque gentilhomme, quedque officier du duc de Gaise qui pérorait. Arrivé à l'hôtel de ce deraier, il fut introduit par le gui percent, car les grands porte était soignemement barriedaée. Il trouva la cour remplie de gens armés : le due de Guise le conduisit dans son apridia, où il put voir et de nouveaux amas d'armes et de nouveaux soldats. Il fut renvoyé cependant avec des paroles toutes pacifiques, comme celles qu'il avait apportées de la reine, et il alla rendre as fommes au Louver, où Catherine s'éstait fait conduire pendant et emps-la, avertisant le roi que dans le camp ennemi tout se préparait pour la batsille <sup>1</sup>.

On avait reçu an Louvre avis des rassemblements qui s'étaient formés à la place Manbert et à la place Saint-Antoine, et on se reprochait de n'avoir pas occupé ces deux points importants ; l'ordre fut donné à M. d'O et au maréchal de camp Crillon de s'en rendre maltres; mais ils trouvérent bientôt qu'ils avaient affaire à des hommes qui n'entendaient pas moins bien qu'eux l'art de la guerre. Bois Dauphin avait rassemblé autour de la Bastille tous les bateliers ; le comte de Brissae avait autour de lui, à la place Maubert, tous les écoliers de l'nniversité; l'un et l'autre les mirent aussitôt à l'œuvre pour élever des barricades. Au coin de chaque rue, des chaînes étaient toujours auspendues pour fermer chaque quartier dans les temps de troubles, et y maintenir aiusi la police. Ces chaînes furent aussitôt tendues ; mais derrière elles tous les habitants s'empressaient d'apporter des solives, des tonneaux qu'on remplissait de terre ou de fumier, et tous les objets dont on pouvait former un parapet. Brissae, l'épée à la main, fit élever par les écoliers la première barricade, à peu de distance du pont Saint-Michel. Il savait que le roi avait dit de lni, à son retonr de l'expédition des Acores, où il avait éprouvé un échec : Brissac n'est bon ni sur terre ni sur mer, et il cria aux gardes françaises qui étaient en face de lui : Dites au roi que Brissac a trouvé son élément, et qu'il est bon sur le pacé. Il fut aussi le premier qui fit tirer sur la troupe revole 2. Crillon s'était avancé à la tête de la garde jusqu'à la rue

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D'Aubigné, t. 1, c. 19, p. 74. — Pesquier, t. XII, t. 4, p. 333. — Itist. de Paris, t. XXIII, p. 1168. 
<sup>2</sup> Davile, t. 1X, p. 492.

Galande, et c'est là qu'il fut arrêté par la première barricade; quaud il reconaut l'impossibilité de la forcer, il voulut retouraer en arrière, mais une autre barricade s'était déjà élevée cutre lui et le pont Sain-Michel, et il eut peine à rentrer dans la Cité par le Petit-Pont. Execumple agguait cependant aver rapidité; de tous côtés de nouvelles barricades s'élevaient; tout le quarlier de l'université et tout celui de la Cité forcent barricadés à neuf heures, le reste de la ville ne le fut qu'à midi <sup>5</sup>.

Cependant les barricades n'étaient encore qu'une mesure défensive : bientôt les Parisiens insurgés, prenant plus de confiance en eux-mêmes, commencerent l'attaque contre les troupes royales qu'ils tenaient bloquées dans toutes les places occupées par elles. Le colonel Saint-Paul. arrivant à la tête des compagnies des quartiers de Saint-Eustache et de Montmartre, vint planter ses barricades en face du Louvre, à trente pas seulement de la garde royale. Autour du marché des Innocents, la populace s'eneourageait par des cris furieux à tailler en pièces les Suisses, cette soldatesque étrangère qui prétendait faire la loi aux Français. Les Suisses, accablés de pierres qu'on leur lançait de toutes les maisons, sans communications avec leurs chefs, sans ordres, sans vivres, voyaient tomber leurs camarades sous les conps d'ennemis invisibles dont ils ne pouvaient jamais atteindre un seul. Déjà trente-six d'entre eux avaient été tués, lorson'ils soulevérent leurs armes en signe qu'ils voulaient capituler, criant : Bon catholique, moi l'et montrant leurs chapelets. Ils furent immédiatement dépouillés et menés en prison. Les Suisses qui avaient occupé la place de Grève et le Marché-Neuf, et qui avaient poussé quelques détachements au Châtelet et à la Boucherie, furent également maltraités et contraints à se rendre prisonniers. Le penple montra un peu plus d'égards aux gardes françaises : il exigea senlement qu'ils éteignissent leurs mèches et missent leurs armes en faisceaux 2.

Pour la première fois, le roi éprourait que sea troupers oit françaises, soit première fois, le roi éprourait que sea troupers lui répoider de la populace, étaient saus forces au milieu d'une grande ville, quand tous les habitants étaient contre lui. Pour se dissimuler cette réclié, ses coortissaus accusient tour à tour de faiblesse ou d'impradence ent qui l'avaient dirigé jusqu'alors. De Thou reproche à Catherine

<sup>1</sup> V. P. Cayet. p. 125.

<sup>2</sup> Davila. I. IX, p. 492. - Amplification. p. 319, - De Thou, l. XC. p. 191.

d'avoir mal conseillé son fils, en lui faisant préférer l'adresse à la force, et la patience à la sévérité; il blâme les capitaines de n'avoir pas tout de suite occupé la place Maubert, de n'avoir pas attaqué les insprgés et dissipé les attroupements dès leur entrée dans la ville. Il représente les Seize et tous les chefs des liguenrs comme des seélérats couverts de erimes, on des aventuriers perdus de dettes qui ne se proposaient que le bouleversement et le pillage 1. Certes, la passion qui mettait alors les armes aux mains des bourgeois de Paris est une des plus odieuses qui puisse s'emparer d'un peuple ; ear ee n'était pas l'amonr de la religion eatholique, mais la haine contre les luguenots dont ils étaient animés; ce n'était pas la défense de lenr culte, mais la destruction de celui d'autrui à quoi ils tendaient. Toutefois il n'est point vrai de dire que cette passion ne pouvait naître que dans de mauvais eœurs ; elle était devenne universelle dans la bonrgeoisie, et les hommes qui s'étaient mis à sa tête ponr l'assonvir jonissaient de la considération publique. Quant an plan d'attaque sur Paris, on ne doit point oublier que le parti de la résistance populaire était organisé, armé et dirigé par une main habile : aussi il est probable que si les troupes royales avaient été conduites immédiatement ou vers l'hôtel de Guise, place Saint Antoine, ou vers la place Maubert, elles auraient été plus facilement encore séparées du Lonvre, coupées et désarmées, dans les rues étroites et tortueuses qu'elles auraient eu à traverser, tandis que le roi aurait été exposé à être enlevé dans son palais : et si celui-ci, pour effrayer le peuple, avait permis le pillage on les exécutions militaires, la vengeance de ee peuple demenré victorieux en anrait été plus redontable 2.

La reine mère et Viliequier proposèrent au roi de se présenter laimême au peuple, l'assurant que le respect de tons pour la majesté royal les ferait reutrer dans le devoir. Mais Hienri III ne vouluit point tenter une expérience hasardeuse qui, si elle ne rénssissait pas, le liverrait sans retour aux mains de la populace. Il se contents donc d'envoyer anx premières barricades les maréchaux d'Aumont et de Biron, pour parler au peuple. Ils y furent reçus à coups d'arquebuses, et forcés à se retirer. Dès lors il fallait songer à délendre le Louvre, dont les insurgés s'approchaient de toutes parts, mais dont la garde se trouvait renforcée par plus de cinq cents gentilshommes, Gnise, toutefois, qui

<sup>1</sup> De Thou, I. XC, p. 188 et passim.

<sup>2</sup> Lettres de Pasquier sur les fautes des deux partis, l. XII, nº 5, p. 335.

voulait conserver jusqu'au bout les égards extérieurs pour la majesté royale et l'orde public, ne songeil pas même à l'attaquer. Il receytit, comme il l'écrivait le jour même au ducde Lorraine, pouvoir désormats donner bou compte du Louvre et de tout ce qui était dédans; l'attendait les premières ouvertures que lui l'érait le rui, et se conduisant déjà en vainqueur généreux, il engageait le peuple à relicher tous les soldats qui avaient été arrêtés, et à leur rendre leurs effets .

Guise avait eu raiaon de s'attendre aux avances de la cour; eu effet, après de longs débata dans le cabinet du roi. Catherine de Médicis fit demander le passage aux gardes bourgeoises pour se reudre auprès du duc de Guise. Ou lui répondit qu'elle pourrait traverser la ville en toute sûreté ; mais qu'il y avait impossibilité de laisser passer sou carrosse, puisqu'en abattant pour cela les barricades, la ville se trouverait livrée aux mains des soldats. Il fallut donc qu'elle partit du Louvre en chaise à porteura, accompaguée par Pinart, secrétaire d'État, Bellièvre et un petit nombre de gentilshommes. Ou entr'ouvrait chaque barricade pour la faire passer, et ou la refermait aussitôt après, de sorte que le traiet lui prit denx heures entières. Guise la recut avec respect ; mais dès les premiers mots, il se plaignit à haute voix, et devant tout le monde, de ce que le roi a'abaudounait à des soupçous injustes et contre sa boune ville de Paris, et coutre lui-même; de ce qu'il avait voulu mettre garnison dans la capitale, en dépit de ses priviléges, et avait donné tieu de croire qu'il voulait ravir la vie aux meilleurs catholiques. La reine répondit de même devant tout le monde que le tumulte était né d'un malentendu, que le roi avait seulement voulu faire sortir de Paris des étraugers qui compromettaient la tranquillité publique : aussi ne doutait-elle pas que des que la vérité serait conque, chacun s'empresserait de reutrer dans l'ordre. Ensuite Guise et Catherine passérent dans le jardiu pour y parler hors de la présence de tous les capitaines et aveuturiers rassemblés dans la grande salle. Alors le ducdéclara qu'il voyait bien que le roi, pour plaire à ses miguous, voulait détruire tous les grands : aussi se croyait-il obligé de profiter de l'échec qu'avait éprouvé l'autorité royale pour réclamer les sûretés nécessaires à la religiou catholique et aux princes qui avaieut embrassé sa défense. Il demanda que le roi le nommât lieuteuant général du royaume, comme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Davila, t. IX., p. 498. — Lettre de Guise à Bassompierre, du 21 mai. — Me de tigue, t. 11, p. 516. — Lettres du roi, du 17 mai, jódd., p. 526 et 529. — Lettres de Guise au roi, du 17 mai, p. 535, et à diverses villes, p. 536.

son père l'avait été sous François II; que les états généraux fussent incessamment convoqués à Paris, pour lui confirmer ces fonctions; que le roi de Navarre et tous ses adhérents fussent déclarés déchus de toute prétention à la couronne; que tous les impôts fussent réduits, et que le tanx qui serait fixé par les états ne pût plus être altéré par les caprices du roi; que d'Épernon, la Valette, les maréchaux de Retz et de Biron. d'O, et Alfonse, colonel des Corses, qui s'étaient rendus suspects d'intelligence avec les hérétiques, fussent privés de leurs gonvernements et de leurs charges, et bannis à perpétuité de la cour; que denx armées fassent mises sous ses ordres pour poursuivre la guerre contre les huguenots, l'une en Poitou, l'autre en Dauphiné; que la garde des quarante-cinq fut licenciée; que le régiment des gardes fut ôté à Crillon; que différentes charges du gouvernement qu'on ôterait aux favoris du roi fassent distribuées parmi ses parents ou les champions du parti catholique qu'il désignerait; qu'entin six places de sureté fussent mises entre les mains des seigneurs de la ligue 1.

La reine, après s'être efforcée de faire sentir à Guise combien ces demandes étaient exorbitantes, retourna an Louvre, où elle arriva lorsque la nuit était déià bien avancée. Les délibérations recommencèrent dans le cabinet du roi. Le chancelier Cheverny et Villegnier, qui désiraient l'abaissement des deux frères la Valette, insistaient anprès du roi pour qu'il accédât aux conditions que lui apportait sa mère. Rambouillet, l'abbé del Bene, le colonel Alfonse et d'O, quoiqu'ils offrissent de sacrifier enx-mêmes leurs emplois, déclarèrent qu'à leurs veux, si la royanté cédait à des demandes si injurieuses, elle ne se relèverait plus d'un pareil échec. Le roi paraissait ne pouvoir se ranger ni à l'un ni'à l'autre parti ; cependant il n'y avait an Louvre aucun approvisionnement de vivres, en sorte qu'on ne ponvait songer à y sontenir un siège. Guise, pendant toute la nuit, faisait faire des rondes autour du palais, du côté de la ville, et l'on ponvait craindre one le matin il ne conduisit les milices bourgeoises hors des murs, pour fermer au roi l'issue sur la campagne.

Aussi, le vendredi 15 mai, au matin, d'abord après la messe, la reine mère, après s'être concertée avec le roi, se remit en route, en chaise à porteurs, pour retourner auprès du duc de Guise, traversant les barricades avec les mêmes difficultés et la même lenteur que la

<sup>1</sup> Davila, I, IX, p. 500.

veille. Sur sa route, un bourgeois s'approchant de son oreille, à la portière de sa chaise, lui dit à voix basse que Guise faisait assembler quinze mille hommes pour investir le Louvre du côté de la campagne. Elle en sit donner avis à son sils, et espendant elle arriva à l'hôtel de Guise. Elle y tronva le due plus obstiné eucore que la veille sur les conditions qu'il avait demandées. Mais Catherine ne se rebuta point ; comme elle n'avait intention que de gagner du temps, elle entreprit la discussion de eliacune des conditions l'une après l'antre: tantôt elle élevait des objections qu'elle savait bieu qu'on n'aurait pas de peine à résoudre, ou elle proposait des équivalents qui amenaient des considérations nouvelles. Le traité avançait lentement, et l'entrevue avait déjà duré deux henres, quand Maineville, s'approchant de l'oreille du due de Guise, lui dit que le roi, sorti par la porte du jardin des Tuileries, était déjà bieu loin de Paris. . Madame, s'éeria le due, je snis trahi; » pendant que Votre Majesté cherehe à m'amuser ici, le roi est parti . de son palais avec l'intention de me faire la guerre. . Catherine feignit une graude surprise : elle protesta qu'elle ne ponvait le eroire, puisqu'il aurait fallu que cette résolution soudaine eût été prise an conseil après qu'elle en était partie. Cepeudant elle remonta en hâte dans sa chaise à porteurs, et elle rentra au Louvre saus avoir été insultée, quoiqu'elle eut à traverser tontes les barrieades des ligueurs, après les avoir jonés, ajusi que le due de Guise, avec un calme andacieux 1,

A peine, en effet, la reine était partie pour l'hôtel de Guise, que le orio, selon qu'il en était convenu ave elle, était descendu au jardin pour y faire sa promenade accontamée. En sortant du Loure, il causait d'au ton indifférent avec quelques courtians, et marchait à pas ente. Cependant il s'approchait ainsi de la partie du jardin où étaient ses écuries, et y étaut entré comme pour voir ses chevaux, il fit ferme les portes, et revêtit un habit de campage. Du Hâlde le botts, et lui mettant son éperon à l'envers : « Cest tout un, dit le roi, jen er ais pas toir ma mattresse, j'à un plus long chemin à faire. « Étant à cheval avec seize gentishommes seulement , et suivi par doure valets de pied, il se retourna vers la ville et jura de n'y rentrer que par la brebe. Il prit i chemin de Saitut Cloud, concha tout botté à Rambouillet, et allà dlacr le leudemain à Charters, où il ségonra jasqu'au derrier de mai ". « Ainsi que le vio sortoit par la porte Neuve, ajoute

Davits. I. IX, p. 501, 502. — De Thou, I. XI, p. 194. — V. P. Cayet, p. 126.
 Journal de l'Étoile, p. 560.

- Cayet, quelque quarante arquebusiers, que l'on avoit mis à la porte
   de Nesle, tirérent vivement sur lui et sur cenx de sa suite; le même
- · peuple crioit, du bord de l'eau, mille injures contre le roi, et même
- » comme ils virent que quelques uns passoient le bac des Tuileries.
- pensant qu'il fit dédans, lis en coupérent la corde '. Le peuple de Chartres, ependant, flatté de virie roi chercher un rétinge dans ses murs, le reçut avec tontes sortes de marques d'allègresse. Cheverny, qui était gouverneur de Chartres, s'attribua le mérite de cette bonne réception; de l'hou le réclame pour son neven Nicolas, quiétait évêque de la même ville. L'intérêt des bourgeois y ent probablement plus de part que le crédit de l'un ou de l'autre \*.

Les compagnies des gardes, conduites par Crillon, et les Suisses, conduits par Dampierre et Dinteville, se hâtérent de suivre le roi. Catherine, arrivée au Louvre, leur envoya dire de se presser, et de ne point s'arrêter qu'ils n'enssent mis son fils en sûreté. Pour elle, elle se résigna, ainsi que la reine régnante, à demenrer au Lonvre, au milien de la ville soulevée, encore qu'elle sût bien que Guise, furieux d'avoir été joué, renonçait au respect qu'il avait montré jusqu'alors pour l'autorité royale. En effet, il fit avancer contre la Bastille les canons de l'arsenal, et Laurent Testu, gouverneur de cette forteresse, la lui livra làchement, sans attendre la première décharge. Deux jours après, le château de Vincennes lui fut également livré. D'après ses directions . les bourgeois de Paris s'assemblèrent, le dimanche 15 mai, à l'hôtel de ville; ils déposèrent llector Perrusse de ses fonctions de prévôt des marchands, parce qu'il était trop dévoué au roi, et ils le remplacèrent par Michel la Chapelle-Marteau, maître des comptes. Deux des échevins, le Comte et Lugoli, avaient suivi le roi dans sa fuite ; les bourgeois lenr substituérent Jean Compan et Nicolas Roland. Ainsi, le conseil secret des Seize prenaît possession de l'échevinage, et la révolution commencée aux barricades était accomplie; car la capitale, rejetant l'autorité royale, délégnait elle-même ses pouvoirs à une magistrature toute populaire 5.

<sup>1</sup> V. P. Cayet, p. 127.

<sup>2</sup> Mém de Cheverny, t. L, p. 174 .- De Thou, l. XC, p. 195.

Daviia, I. IX, p. 502. — De Thou, I. XC, p. 197. — L'Étoite, p. 361, 364. — V. P. Cayet, t. LV, p. 129. — Mém. de la tigue, t. II, p. 508-542. — Pasquier, Lettres, I. XII, I. 4, p. 334.

## CHAPITRE XXX.

Négoriations entre le roi et la lique. Édit d'union. Le roi renvoie Éprmon, et change son ministère. Désastre de l'invincible armada. Seconde états de Blois. Affaires des Saluces. Massacre des Guise. Du 16 mai au 24 décembre 1888.

La victoire que la bourgeoisie renait de remporter sur le roi était un évémement is extraordinaire, il choquait tellement et les habitudes et les sentiments mourchiques de la France, il était si contraire à la prévoyance de fous d'après l'estime qu'on faisait des soldates et le méprie des miliose urbeines, que ni l'un il l'autre parti ne s'était préparé pour des circoustances ai nourelles, et que Guise non plus que Henri III n'était encore arrêté sur aucou plan de conduite : aussi l'un comme l'autre, au lieu de profiter des avantages qu'il avait devant lui, manifesta presque aussitoi sou hésitation et son incertitude par des tentatives de négociations.

Quoique Guise, dans les lettres qu'il adressait aux villes de la ligue et à sea anis, représentit comme décisire la victier qu'il veusit d'obtenir ', il est probable qu'il avait seulement l'intention de relever aiusi leur ouerage, car il ue savait point si la soblesse, si les armés ne s'avanceraient pas de toute part au secons du roi; il s'attendit surtout à un effort des royalistes pour l'affiner dans Paris, et il prévoyait que si le peaple de cette grande ville commençait à éponver quelques privations, il oublierait tous seu ressentiments, tout son enthousisme, et ne parierait plus que des soumettre. Il se hita donc de former, aveile gens de guerre qui étiseit venus se ranger sons ses ordres, deux régiments qu'il condusist successivement à l'attaque de tous les châteaux qu'i commandateut alors les rivières par lesquelles arrivaient les appendie manuelles de la condusit successivement à l'attaque de tous les châteaux qu'i commandateut alors les rivières par lesquelles arrivaient les appendie manuelles qu'il commandateut alors les rivières par lesquelles arrivaient les appendients de la châteaux de commandateur les appendients de la châteaux de la ch

<sup>1</sup> Ces lettres rapportées par de Thou, t. XC, p. 200. — Cayet, Chronol. noven., t. LV, p. 132. — Mém. de la ligue, t. II, p. 542. — Satire Ménippée, Preuves, t. III, p. 76,

provisionnements. En peu de jours il se rendit mattre de Saint-Cloud, de Lagny, de Charenton, de Pontoine et de beaucoup d'autres lieux forts. Il y avait expendant à Corbeil une garnison qui aurait pu faire une longue résistance; mais Henri III la retira, par la crainte d'être le premier à commenor les bestilités \*.

Le roi, cu effet, hésitait sur la grande résolution de faire la guerre à la ligne; il retrovait dans son conseil à Chartres les mêmes divisions qui avaiant causé ses hésitations à Paris. De nouvean Villeroi hi disait qu'il se perdait, en semant la division dans le parti catholique; que s'ill le roulait, il était encore à temps de réunir tous cenx qui étaient zélés pour l'ancienne religion, d'écarter les miguous, de donner quelque satisfaction aux Guise, et de recouvrer toute sa popularité pur me àpre persécution des luguenots : d'autre part, d'O, Ramboulet et Alphonse d'Ornano affirmaient que si, après l'affront qu'il avait reçu, il s'abaissait encore devant les Guise, il ne tarderait pas à être déposé par eux et relégée dans un couvent \*

On ponyait cependant remarquer dans le roi un changement qu'éprouvent sonvent les vieux libertins, lorsque l'âge ou les infirmités les forcent à renoncer à la débauche. Une profonde tristesse s'était emparée de lui ; tout lui portait ombrage ; tons cenx qu'il avait aimés lui devenaient suspects. Accontumé dès longtemps à dissimuler ses propres sentiments et à exercer tonte la finesse de son esprit pour discerner les vues secrètes des autres, il était devenu trop clairvoyant pour son propre repos. Aucune des passions que ses courtisans s'efforçaient de lui cacher ne lui échappait; an travers de leurs protestations de dévouement, de leurs pormesses, de leurs conseils, il démélait toujours ce qu'il y avait de méprisable dans leur caractère, et une sorte de sympathie semblait le lui révêler, car aucun n'était plus méprisable que le sien. Il savait fort bien qu'une haine violente mettait anx prises Épernon et Villeroi ; il avait vu dans son conseil même, l'année précédente, Épernon donner un démenti à Villeroi, lui reprocher d'être gagné par les doublons d'Espagne, le traiter de petit coquin, et menacer de lui donner cent conps d'épéron. Le roi avait imposé silence à Villeroi, qui voulait répondre 5. Villeroi raconte lui-même « qu'ayant

Davila, I. IX. p. 503. — De Thou, I. XC, p. 206. — Cayet, Chronol. noven., I. LV, p. 155.

<sup>2</sup> Ibid., p. 504. - Mémoires de Villeroi, I. LXI, p. 213.

<sup>\*</sup> Ibid., p. 505.—Journal de l'Étoile, p. 539, au commencement d'octobre 1587.

supplié le lendemain S. M. de me faire justice de ladite injure ou
 me permettre de me retirer en ma maison, parce que je ne devois

ni ne pouvois la servir, étant injurié, elle me refusa mondit congé,
et se contenta de m'exhorter à la patience, à l'exemple de ceux quo

et se contenta de m'exhorter à la patience, à l'exemple de ceux quo
 ledit duc avoit bafoués, qui faisoient profession des armes, et étoient

encore plus qualifiés que moi... Je portai ee déplaisir plus d'un
 mois, jusqu'à ce que S. M. voulut que ledit duc, en sa présence, me

mois, jusqu'a ce que S. m. vouiut que leait duc, en sa presence, me
 tint, comme il fit, un très-honnète langage sur ce qui s'étoit

tînt, comme il fit, un très-honnête langage sur ce qui s'étoit
 passé s. » Après cette aveuture, le roi se défia de tous les avis qu'il

 passe ... Après cette aveuture, le roi se défia de tous les avis qu'il recevait de Villeroi, croyant toujours que sa senle pensée était de perdre le duc d'Épernon.

Cependant celui-ei, à son tour, n'inspirait plus au monarque ni la même affection ni la même confiance; sa hauteur, ses emportements, son avidité, lui devenaient à charge, et Henri se demandait sonvent si la conservation de ce favori valait pour lui tous les dangers qu'il lui faisait courir. La reine mère ello-même excitait sa défiance; elle dont il avait toujours été le fils favori, et à laquelle jusqu'alors il avait toujours recourn comme à un oracle de prudence et d'habileté politique. Il sonpconnaît que toute la haine de Catherine pour le roi de Navarre procédait ou de ce que ce roi s'était brouillé avec sa fille après l'avoir épousée, ou de ce que la reine mère, voyant mourir tous ses fils sans enfants, désirait transmettre la couronne au marquis de Pont, fils de sa fille la fene duchesse de Lorraine, et était en conséquence jalouse des Bonrhons 3. D'O. Rambouillet, lo colonel Alphonse Ornano, ne paraissaient à Henri III occupés que de la conservation de leurs places. Bellièvre avait perdu son crédit pour s'être laissé tromper à Soissons par le duc de Guise; le chancelier Cheverny traversait pour ses intérêts personnels tous les projets du roi. Ce chancelier était gouverneur d'Orléans, et il v avait établi, pour être ses lieutenants, les frères d'Entragues, qui passaient pour de forcenés ligueurs. Cependant ceux ci traitaient secrètement avec Henri III, qui voulait ôter cette ville importante à la ligue; ils demandaient seulement pour eux-mêmes le gouvernement que Cheverny lenr avait confié, et celui-ei, se défiant du roi et d'enx, se rapprochait des Guise. De toutes parts Henri III ne voyait que des intérêts privés en opposition avec lo sien ; et au fond de son conr il était résolu à n'en ménager aucun, à n'épargner personne et à n'ac-

<sup>1</sup> Mém. de Villeroi, l. LXI, p. 208.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Davila, l. IX, p. 506.

corder à personne sa confiance. Il passait les nuits saus dormir, tantôt consultant tour à tour ses conseillers, pesant leur avis, les opposant les uns anx autres, sans manifester lui-même ses opinions ; tautôt s'enfermant seul pour réflechir, en appelant à lui tour à tour Rambouillet, le maréchal d'Aumont, le maréchal de Retz ou l'abbé del Bene, qui plus que les antres semblaient avoir conservé quelque part à sa confiance. Toutefois il ne s'ouvrait à aucon d'eux sur son plus secret desselu, et c'était seul qu'il métait sans cesse sur l'habileté avec la-quelle son frère Charles IX avait regagoé la confiance de Coligny, et sur cet exemple si graud à ses yeux d'un roi se délivrant d'un sujet trop poissant !

Les ligueurs désiraient cependant savoir ce que le roi faisait à Chartres, et quels étaient ses projets. Le capucin frère Ange de Joyense, auparavant comte du Bonchage, se chargea d'établir entre les denx villes une première communication par nne procession de pénitents. C'était Henri III qui, le premier, avait introduit la dévotion des flagellants en France; sa basse superstition et son goût pour les spectacles et les mascarades étaient également flattés par cette ostentation de pénitence. La plupart des ligueurs étaient eutrés dans quelqu'une des confréries qu'il avait fondées. Le président de Neuilly, l'un des Seize . en était comme les autres ; il se mit à la suite de la procession du frère Ange, et promit de mettre à profit ce saint voyage pour entrer en communication avec les liguenrs cachés dans Chartres. Cette procession était en quelque sorte un mystère ambulant. Frère Auge jouait le persounage du Christ; il s'avançait cutre les gardes, lié et garrotté, revêtu d'une robe blanche, sa tête conronuée d'épines, le visage taché de gouttes de saug ; il portait une longue croix de cartou, sous laquelle de temps en temps il paraissait succomber, en poussant des gémissements doulourenx : Marie et Madeleine marchaient à ses côtés en sanglotant: quatre satellites, qui les suivaient, faisaient à grauds cours de fouet relever le Christ tontes les fois qu'il paraissait tomber. Tout le reste de la procession avait revêtu un costume burlesque; les soldats portaient des marmites renversées sur la tête en guise de casques, des hallebardes et des épées ronillées, et l'on sounait devant eux des cornets à bouquin au lien de trompettes. La sainte mascarade entra dans Chartres le 17 mai, à trois heures après midi ; lorsqu'elle passa devant

17

Davila, l. X1, p. 506, 507.

Crillon, qui était à la tête des gardes, quoiqu'il fût allié à la maison de Joyeuse, il cria anx bourceanx qui fouettaient frère Auge : • Fouettez • tout de bon; c'est un lâche, qui a quitté la cour et endossé le freq

» pour ne pas porter les armes 1. »

Le parlement de Paris envoya, de son côté, une députation au roi pour lui porter des assurances de fidélité et de soumission : on remarqua que Henri III, dans sa réponse, parut plus occupé de s'excuser lui-même que d'assurer ceux qui l'avaient attaqué; il annonça que, pourvu que les Parisiens rentrassent dans le devoir, il oublierait tout ce qui s'était passé. · Il n'y a au monde, dit-il, prince plus catholique ni qui désire » tant l'extirpation de l'hérésie que moi : mes actions et ma vie l'ont » assez témoigné à mon peuple; je voudrais qu'il m'eût coûté un bras, » et que le dernier bérétique fut en peinture en cette chambre 3. « Ces sentiments intolérants, dont Henri III eroyait en toute occasion devoir se parer, autorisaient les atrocités que, de son côté, se permettait le peuple. En ces mêmes jours, nu pédagogue, nommé Mercier, fut arraché de sa maison à Paris, poignardé et jeté dans la rivière, sous prétexte que, quoiqu'il fit profession publique du catholicisme, il était secrètement huguenot. Deux filles de Jacques Foucaud, procureur au parlement, furent brûlées pour le même crime en la place de Grève, les juges avaient eu l'humanité d'ordonner qu'elles seraient étranglées auparavant, mais le peuple coupa la corde pour jouir de leurs tourments, qu'elles supportèrent avec une constance inébranlable. Un autre huguenot, nommé du Belloy, était depuis longtemps aux prisons de la Conciergerie : le peuple s'amenta pour forcer le parlement à hâter

Le Scize cependant, qui se faissient désormais appeler Messiours de la ville de Prais, encouragés par l'aconeil que le roi avait fait aux députations précédentes, voulurent à leur tour enter en communication avec lui; ils dressèrent une requête dans laquelle la nouvelle magistrature justifiait l'insurrection des Barricades, d'après le danger qu'avait coure la religion catholique, et la perressité dont elle accussit en du cf d'Épront ; elle proposait ensuite, a noom du cardinal de

son suppliee 3.

De Thou, I. XC, p. 207, 208.— L'Étoile, Journel, p. 364.— D'Aubigné, t. HI, I. I. c. 19, p. 76. — Gravure d'une procession de la ligue, Satire Ménippée, t. I, p. 214.

<sup>2</sup> Ibid., l. XCl, p. 210. - Mem. de la ligue, t. II, p. 362.

<sup>5</sup> Journal de l'Étoile, p. 365, 367.

Bourbon, des princes et seigneurs lignés de Paris et de toutes les rilles de l'union, les termes d'une réconciliation qui étaient à peu près ceux dont les seigneurs lignés étaient coureuns à Naney, au commencement de cette sancte. Le roi leur donna par écrit sa réponse le 29 mai; il protesta de nouveau de sa haine pour les bérétiques et de son détait els exterminer; il annonce, qu'il s'était déjà occupé de sonlager son peuple, et qu'il avait révoquê trente-six édits bursaux qu'on lui avait assoné être ouéreux à ses sujets. Eufin, il déclara qu'il était résolu à convoquer les états généraux du royaume, à Blois, pour le 43 août suivant 1.

Les motifs de Henri III, pour faire de telles avances aux ligneurs, sont diversement interprétés; et comme il ne confiait son secret à personne, et qu'il s'étudiait à tromper ses amis par de fausses confidences, ce n'est que par conjecture qu'on peut les deviner. Pasquier est persuadé que le roi se eroyait toujours sûr de la grande masse de la population française, et qu'en appelant à lui les députés de la nation il comptait s'appuyer sur une force qui écraserait les factieux ; il ajoute même que le roi aprait sans doute réussi, s'il n'avait pas retiré sa confiance à ses propres ministres au moment où ils apraient pu influencer les élections. Vietor Palma Cayet assure que Henri III résolut de se réconcilier avec la ligue, quand il apprit que la flotte formidable de Philippe II, qu'il appelait son invincible armada, était sur le point de mettre à la mer; il croyait en effet qu'il pourrait être écrasé par un débarquement de troppes espagnoles, que les liguenrs étaient prêts à recevoir à bras ouverts; Davila, enfin, ne doute point que Henri III n'eût dès lors résolu de se défaire de Guise comme il avait vu son frère se défaire du grand Coligny, et que toutes ses démarches ne tendissent à l'endormir dans une trompeuse confiance 2.

En même temps le roi faisait un plus grand sacrifice encore, ou an désir de recouvrer sa popularité, ou à celui de tromper les Guise. Le due d'Épernon avait été moins de trois semaines absent de la cour; car c'était le 3 mai qu'il avait fait son entrée à Ronen, et le 91 il était déjà de retour à Chartres: mais durant est intervalle, son maltre ct son ami ne semblait na moins change dans son cour onil l'était dans ses cér-

De Thou, I. XCI, p. 213-217.—Mém. de la ligue, t. II, p. 365.— V. P. Cayet, t. LV, p. 157. — Journal de l'Étoile, p. 365.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasquier, Lettres, I. XIII, ép. 6, p. 570. — V. P. Cayet, p. 177. — Davila, l. IX, p. 507.

constances extérieures. Henri III laissait entrevoir qu'il regrettait de s'être exposé à tant d'impopularité ponr un homme dont il ponvait se passer; il convenait qu'il avait pent-être accumulé trop de faveurs sur une même tête; il parut même choisir parmi les jennes gens qui l'approchaient denx favoris nouveaux, Montpesat, baron de Longnac, et Bellegarde, comte do Thermes, anquel il accordait assez de confiance pour donner de la Jalonsie à d'Épernon; puis il fit demander à celui-ci, par l'entremise de Bellièvre et de l'abbé del Bene, pour faire taire les murmures, de renoncer à son gouvernement de Normandie, de restituer les forteresses de Metz, de Loches, d'Angoulême, de Saintes et de Boulogne, dont il était en possession : de se retirer enfin auprès de son frère la Valette, dans son gouvernement de Provence, et d'y attendre des temps meilleurs. D'Épernon sentit qu'il fallait se hâter de céder à l'orage : il donna sa démission du gouvernement de Normandie, dans lequel il fut anssitôt remplacé par le duc de Montpensier ; mais avant qu'on le pressat sur le reste, il demanda au roi la permission d'aller visiter les deux gouvernements de Saintonge et d'Angoumois, que le roi lui avait donnés l'année précédente, en apprenant la mort de celui qui les possédait, et il partit avec l'ordre d'y lever des troupes pour combattre les hugnenots 1.

En diant à d'Épernon le gouvernement de la Normandie, le roi avait l'intention d'en faire sa retraite à lin-mème : mais avant de j'é etablir, il lui importait de mieux consulter l'esprit de la province, et il y cavoya l'historien J.-Chi. de Thou pour s'en assurer. Celui-i nous a conserté le précis des discours qu'il adressa aux magistrats d'Évreux, an peuple, puis au parlement de Rouen : il y louait le roi de son intolérance, et protestait que c'était le calomnier que de le représenter comme favorable au roi de Navarre ou aux huguenots; mais de Thou, dans sa vie pablique comme dans son histoire, tonjours plus occupé des mots, avait songé seulement à imiter l'fouquence de Ciéron, non a s'assurer des dispositions des hommes influents dans la protince. Henri III y conya donc essuite le sieur de Villiers, pour traiter avec le président du parlement et le gouverneur du château de Rouen; le dernier fit conduire à la cour son Bls, comme gage desa lôi, et Henri IIII, y nafquiétude, fit son entrée à Ronen, le 11 join \* La

De Thou, l. XCI, p. 223. — Davila, l. IX, p. 508. — V. P. Cayet, p. 453.
 Iid., p. 224 et 236. — Davila, l. IX, p. 5tt. — V. P. Cayet, p. 175.

weille même de ce jour, le cardinal de Gnise, par commission de son frère, s'était emparé de la ville de Troyes, où la populace s'était déclarée pour la ligue, tandis que la bonne bonrgeoisie voulait maintenir l'autorité royale. Le cardinal se saisit de tontes les caises publiques ; il força les fonctionaires publics dévoies au roi à s'enfair; il déposa la municipalité, et en fit nommer nne autre à sa fantiaise, laquelle, avec tous les habitants, prête aussité le serment de la ligne !

La négociation entamée par Messienrs de Paris, an nom des princes et de toute l'union, continnait cependant. Les deux reines, Catherine et Louise, demeurées à Paris au milieu de l'insprrection, paraissaient l'approuver, et promettaient de ramener Henri III dans sa capitale; celui-ci était déterminé à ne point se remettre entre les mains du peuple, mais il se montrait d'ailleurs facile sur les conditions qui lui étaient demandées. Celle à laquelle il répugnait le plus était d'accorder à la ligue, déjà si puissante, de nouvelles villes de sureté : cette négociation était encore compliquée par nne autre qu'il suivait en même temps ponr s'assurer de la ville d'Orléans, et regagner à son parti les frères d'Entragues, qui y étaient maltres. Guise, qui commençait à se méfier d'eux, avait mis Orléans et Bourges an nombre des villes qu'il demandait. Henri III employa tour à tour, dans ces négociations, Miron, son médecin, en qui il placait une grande confiance, Schomberg et Villeroi. Le dernier surtout mettait le plus grand intérêt à réconcilier le roi avec la ligue : aussi fut-il accusé ensuite d'avoir dépassé ses ponvoirs, ce dont il s'efforce de se justifier dans ses mémoires 2. Cependant le traité fut signé sous le nom d'édit d'union; il fut enregistré le 19 juillet an parlement de Ronco, et le 21 an parlement de Paris, et dans cette dernière ville le penple manifesta, par des feux de joie, combien cette victoire lui était chère. Le parlement, quelquesois si jaloux de la conservation de l'autorité royale, avait revêtu les robes rouges, ponr donner plus de solennité à l'enregistrement de l'édit d'union 3.

Dans le préambnle de cet édit, Henri III déclarait, qu'émn de reconnaissance pour la grâce que Dieu lui avait faite de lui mettre en main

De Thou, l. XCI, p. 227.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Et lui et de Thou sont très-prolizes, mais très-embrouillés aur ce sujet. 1bid., p. 252. — Vitteroi, Mém., t. LXI, p. 214-244. — Pasquier, l. XIII, l. 4, p. 368.

<sup>1</sup> Ibid., p. 237. - L'Étoile, Journal, p. 318.

le sceptre du plus noble royaume qui soit au monde, d'un royaume où la pure religion catholique avait toujonrs été préservée par le zèle de ses prédécesseurs et celui de ses sujets, il était résolu de ponrvoir à ce qu'après son décès il ne pût advenir en ce royaume aucun changement on altération au fait de la religion. « Et premièrement, ponrsnivait-il. » nons inrons et renonvelons le serment par nons fait à notre sacre de · vivre et monrir en la religion catholique, apostolique et romaine, promouvoir l'avancement et conservation d'icelle, employer de honne · foi toutes nos forces et moyens, sans épargner notre propre vie, pour extirper de notre royanme, pays et terres de notre obéissance, tons schismes et hérésies condamnés par les saints conciles, et principa-. Icment par celui de Trente, sans faire Jamais aucune paix ou trêve · avec les hérétiques, ou aucun édit en leur favenr 1, . Les autres articles, an nombre de dix, n'étaient en quelque sorte que l'accomplissement de ce premier engagement ; c'étaient les précantions à prendre pour qu'aucun emploi, aucun pouvoir d'ancun genre ne fût iamals confié à un hérétique; tous les bons sujets du roi étaient requis de s'unir par nn serment semblable à celui du roi, ponr se désendre contre les hérétiques, et protéger également les autres (les ligneurs) « qui se » sont ci-devant déclarés associés ensemble contre eux : lesquels nous avens présentement unis à nons, et promettons de conserver et déa fendre les uns et les autres.... Ordonnens et vonlons que tous nos · sujets unis inrent et promettent dès à présent et pour jamais, après · qu'il aura plu à Dieu disposer de notre vie sans nons donner des » enfants, de ne recevoir à être roi, ni prêter obéissance à prince quel-· conque qui soit hérétique ou fauteur d'hérésie.... Vonlons anssi que r tous nos suicts ainsi unis, promettent et jurent... de vivre et mourir on la fidélité qu'ils nous doivent ... de se départir de toutes pnions, » pratiques, intelligences et associations, tant au dedans on au dehora » de cestui royaume...; déclarons rebelles et désobéissants, et crimi-» nels de lèse-majesté, ceux qui refuseront de signer la présente nnion. » ou qui, après avoir icelle signée, s'en départiront .... Et afin de » rendre la présente union durable, et éteindre du tout les étincelles » uni nourroient rallumer le feu de nos troubles... disons et déclarons qu'il ne sera fait aucnne recherche de toutes les intelligences, asso-

Le texte de l'édit dans d'Aubigné, t. HI, l. I. c. 25, p. 461; etRecueil des états généraux, t. IV, p. 90.— Yoyer aussi de Thou. l. XCI, p. 237.— Mém. de la ligue, t. II, p. 368.— Sur la négociation, Mém. de Novets, 4. 1, p. 735.

- ciations.... que nosdits sujets catholiques pourroient avoir fait par
   ensemble.... et semblablement tout ce qui est avenu et s'est passé
- » le douze et treizième de mai dernier...; et depuis, jusqu'à la publi-
- » cation des présentes.... Les prises de nos deniers, en nos recettes
- générales, particulières ou ailleurs.... avons assoupies et déclarées
   comme non avenues <sup>1</sup>.

Cet édit pouvait être soumis à tous les yeux, et son iutolérance même était conforme à ce que l'on croyait alors être l'intérêt publie, comme aux sentiments de la pluralité en France. Mais les ligueurs n'avaient point négligé leurs intérèts particuliers, et un traité secret en trente-deux articles réglait tont ce qu'il ne leur avait pas convenu de soumettre à l'inspection de tous. Un de ces objets était l'adoption du concile de Trente qu'il sallait concilier avec le maintien des libertés gallicanes. Les parlementaires le repoussaient toujours avec la même indignation ; on peut en juger par une lettre écrite à cette époque par Pasquier à Achille de Harlay, premier président du parlement de Paris; ou y voit que le même parti regardait les états généraux avec la plus extrême défiance 1. Le clergé lui-même était loin d'être d'accord sur ce concile, qui supprimait les garanties accordées aux una, tout en augmentant le pouvoir des autres. Il était à craindre que sa publication ne devlot une cause de division dans le parti catholique; des commissaires choisis parmi les prélats et les membres des cours souveraines devaient, dans le terme de trois mois, poser les bases d'un arrangement à cet égard. Les autres articles secrets concernaient les villes de sureté accordées pour six années, et le payement de feurs garnisons; le maintien dans leurs gouvernements des ligueurs qu'on ponvait croire mal vus par le roi, ou celui des nouveaux magistrats de Paris dans leurs emplois 5.

Enfiu le roi accorda an duc de Guise, le 14 août, les patentes de lieutenan-tgénéral du royaume. Guise préteudait à la place de connétable, et il se flattait de l'obtenir des états généraox, ce qui l'aurait rendu plus indépendant de la couronne. Il était déjà grand maître de la maison du roi; il refusa avec une feinte modestie la acuvelle diguifé qui lui était conférrée, quoiquérel eut été l'objet de longues nêgocia-

<sup>&#</sup>x27; D'Aubigné, l. 1, c. 25, p. 101-105. - Recueil des états gén., t. 1V, p. 92-96.

<sup>2</sup> Lettres d'Ét. Posquier, I. XIII, ép. 2, p. 559.

Pour les articles secrets, V. P. Cayet, p. 179. — Mém. de la ligue, t. III, p. 82. — Traités de paix, t. 41, p. 530.

tions entre Catherine et lui; mais le roi lui ordonna de l'accepter : Henri distribua en même temps des grâces anx principanx ligneurs; il promit son crédit au cardinal de Guise pour lui faire obtenir la légation d'Avignon; il appela l'archevêque de Lyon an conseil secret, Maineville an conseil d'État. Il donna, enfin, an duc de Nevers le commandement de l'armée de Poiton, au duc de Mayenne celui de l'armée de Dauphiné, et les destina tontes deux à agir contre les huguenots 1.

Ainsi la ligue, dans les trois mois qui snivirent les Barricades, avait obtenn nn triomphe complet; en vain le roi s'était échappé de Paris, il avait accordé nn acte d'oubli à cette ville insurgée ; il s'était mis à la tête de l'union catholique; il avait ordonné à tous ses sujets d'y entrer avec lpi, et il avait appelé dans son conseil les hommes qui avaient le plus combatta son autorité, ceux pour lesquels il était supposé avoir le plus de haine. Ce triomphe des catholiques ardents n'était pas dù tout entier anx forces des liqueurs : les intriques de l'Espaque et la crainte qu'elle inspirait y avaient aussi contribué. Le duc de Gnise n'avait pas cessé de correspondre avec Philippe II; il en recevait de l'argent, et la promesse qu'au besoin le prince de Parme lui ferait passer des troupes de Flandre. Il ne fant ponriant point supposer nne trop haute influence à cette sonrde intrigue, ou regarder la découverte de la correspondance de Philippe comme nne importante révélation. Les conspirateurs payent toujonrs en flatteries et en confidences exagérées les subsides étrangers qu'ils recoivent, et Guise affectait plus de reconnaissance, plus de déférence pont Philippe qu'il n'en ressentait réellement. L'histoire véritable d'nn pays est dans les grands faits qui s'enchalnent les nns aux antres, et que tont le monde peut saisir, non dans les correspondances secrétes par lesquelles des intrigants cherchent à se tromper les uns les autres, ou dans les proclamations par lesquelles ils venlent tromper le public 3.

Mais un armement de Philippe II, qui occupait, qui effravait l'Enrope entière, avait alors spr les déterminations de Henri III une influence qu'il ne fant attribuer ni anx lettres du monarque espagnol, ni

<sup>1</sup> De Thou, l. XCI, p. 250. - Davila, l IX, p. 513. - V. P. Cayet, p. 186. -Les lettres patentes de Guise, aux Mém. de Nevers. t. I. p. 729. 2 Le cinquième volume de M. Capeligue contient beaucoup de lettres entre Phi-

lippe II et Guise, jusqu'à présent inédites, et beaucoup d'ordres de la commune de Paris, mais qui me semblent apporter assez peu de lumières nouvelles.

anx sonrdes intrigues de son ambassadenr Bernardin de Mendoza. L'expédition formidable que le tyran du midi destinait à écraser l'Augleterre avait mis à la voile du port de Lisbonne le 29 mai de cette année. Daus la grande lutte religieuse qui mettait aux prises l'Europe entière, chaque parti avait fait à son tonr un effort gigantesque, pour lequel il avait rassemblé tontes ses ressonrces, et qu'il n'était pas eu état de répéter. Telle avait été, l'année précédeute, l'invasion de la grande armée des reiters, annoncée deux ans d'avance, et que les protestants avaient crue si formidable qu'elle écraserait sans retour toutes les forces de la ligne ; telle était à son tour cette flotte, ou invincible armada que Philippe II préparait depuis plusieurs anuées, et qu'il jugeait suffisante pour détruire en tons lieux l'hérésie. Toute la partie pacifique des habitants d'un pays, toute celle qui ne s'était pas enrolée dans l'armée, n'avait eucore développé ni valeur personnelle ni confiance en elle-même; inférieure aux soldats par les armes et par la discipline, elle ne savait pas qu'elle pût leur résister : l'Europe n'avait point encore vn de très-nombreuses armées, et trente ou quarante mille hommes de bonnes tronpes inspiraient tant de terreur qu'on les aurait crus capables d'accomplir la conquête de la chrétienté.

Pour endormir Élisabeth, et lui dissimuler les préparatifs faits contre elle, on pour jeter quelque irrésolution dans ses consisis, Philippe II lui avait fait faire, dès l'année précédente, par le prince de Parme, de nouvelles propositious de paix. La reine d'Angleterre voyait dinniener ses resources pécuniaires; ellen l'envisageait pas sans terreur la crise qui s'approchait, et elle avait pressé les états généranx de Hollande de se prêter à la négociation. Mais ces courageux républicains ne se laissérent abattre ui par l'énormité des ascrifices qu'ils avaient déjà faits, ni par les revers qu'ils éprouvaient chaque jour, et ils repous-sérent avec fermeté oute proposition d'accommodement, ils ue voulureut pas même envoyer à Bourbourg des commissaires pour assister aux conférences qu'allaient ouvrir les ambassadeurs d'Élisabeth avec ceux du prince de Parme. Ce cougrès commença, sans eux, au printemps de 1388, et il fut interrompu seulement par le canon de la flotte espaçuole !

Philippe II avait réuni, ponr former cette flotte, des vaisseanx de 

De Thou, I. LXXXIX, p. 111. — Watson, Hist. de Philippe II, t. IV, l. XXI. p. 36.

tous les pays soumis à la domination de l'Espagne. On y comptait plus de cent cinquante bâtimeuts de guerre, portant huit mille hommes d'équipage, vingt mille hommes de débarquement deux mille six cent trente canons, et des munitions de guerre, des armes, des vivres, des approvisionnements de tout genre, dans une riche proportion avec un si prodigieux armement 1. Le roi d'Espagne en avait destiné le commandement au marquis de Santa-Cruz; mais celui-ci étant mort avant le départ de la flotte, le duc de Médina-Céli lui fet donné pour saccesseur. Avec lui s'était embarqué don Martin d'Alarcon, vicaire général de l'inquisition, accompagné de cent soixante et dix moines, qui, comptant sur les victoires de la flotte espagnole, venaient préparer des sentences et des bûchers pour les vaiucus. Un cardinal anglais, Guillaume Allen, avait été nommé, par Sixte V, vicaire du saint siège en Augleterre, et il était porteur d'une buile par laquelle ce pape excommuniait de nouveau Élisabeth, la déchrait déchue de tous ses droits aux royaumes d'Angleterre et d'Irlande, dégageait ses sujets de leur serment de fidélité, et promettait de graudes récompenses à ceux qui, s'assurant de cette femme excommuniée, la livreraieut aux catholiques pour la punir de ses forfaits. Sixte V était, disait-on, convern avec Philippe II, que celui-ci, après avoir conquis l'Angleterre, la tiendrait du saint siège à foi et hommage, selon les traités souscrits autrefois par le roi Henri II et Jean saus Terre. Le duc de Parme avait fait avancer sur les côtes de Flaudre une armée de treute mille hommes de vieilles troppes qui devaieut être transportés en Angleterre par l'invincible armada, et porter aiusi à soixaute mille hommes l'armée destinée à l'invasion 4.

Mais de même que l'année précédente, la ligue avait échoppé, sur France, au choc de cette armée de reiters que les protestauts de tout le nord de l'Europe avait crue suffisante pour l'écraser, et la plus puissaute expéditiou militaire, eutreprise dépuis le commencement des guerres religieuses, n'avit produit que troine et misére pour ceux qui y avaient pris part; de même cette année, la réaction du milit contre te nord demeurs impuissante; le parti autholique vit s'eufuir te céve

Le dénombrement des vaisseaux, des combattants, des armes, des efficis, cosupe un grand espace dans les Mémoires de la ligue, t. 11, p. 403-460, et t 111, p. 60-87. — Be Thou. 1. LXXXIX. p. 194-196.

<sup>2</sup> Ibid., p. 127. - La liste des moines, aux Mém. de la ligue, t. ttt. p. 79.

de l'extermination des hérétiques, et la flotte que Philippe II avait d'avance nommée iuvincible fut dispersée ou détruite par les éléments. Déjà, en vne de la Corogne et dans le golfe de Biscaye, elle avait éprouvé, an commencement de juin, une formidable tempête qui lui fit perdre buit vaisseaux '. Elle ne remit à la voile de la Corogne one le 21 juillet; huit jours après, elle entra dans la Manche, suivant la côte méridionale de l'Angleterre, depuis la pointe de Cornonailles jusqu'en face de Portsmonth. L'amiral anglais Howard Effingham et le vice-amiral sir Francis Drake, qui étaient rentrés dans le port, croyant l'expédition remise à l'année suivante, furent cependant avertis à temps pour reprendre la mer. Le due de Médina s'était flatté de brûler leur flotte dans le port : ce fut le 50 juillet que la flotte espagnole, couvrant sept milles d'étendue et rangée en demi-lune, parnt devant Portsmonth; elle s'avançait lentement, quoiqu'un vent favorable enflat ses voiles, Ses hauts vaisseaux s'élevaient comme des tours au milieu de la mer, tandis que ceux des Anglais , plus inférieurs encore en volume qu'en nombre, semblaient ne pouvoir entrer en lutte avec un tel ennemi 2.

Philippe avait ordonné à son amiral de longer les côtes de France, afin d'éviter tout combat, insou'à ce qu'il se fût réuni, dans les canx de Calais, an prince de Parme. Médina s'était éloigné de ces instructions, parce que, sur la nouvelle de la retraite des Anglais, il s'était flatté de les surprendre dans le port; mais lorsqu'il les vit en pleine mer, il passa devant eux sans les molester. L'amiral anglais, de son côté, demenra immobile, préférant profiter du vent, qui lui deviendrait favorable pour attaquer en quene ses ennemis après qu'ils auraient passé. Cette attaque commença le lendemain, et continna quatre jonrs, tandis que les deux flottes s'avançaient lentement vers le levant. Les vaisseaux espagnols auraient éerasé les petits bâtiments anglais, s'îls étaient venus en contact ensemble. Il y anrait en de la folie à tenter l'abordage contre ses forteresses flottantes; mais, d'antre part, ils étaient lents à se mouvoir, ils obéissaient mal à la manœuvre, leur sen passait presque toujours pardessus la tête des Anglais, qui s'écartaient avec agilité après avoir lâché leur bordee. On aurait cru voir la cavalerie légère des Athanais, aux

De Thou, I. LXXXIX. p. 124.—Relation, aux Mémoires de la ligue, t.III, p. 87.
Rob. Southry, Livres of the British Admirals, t. II, p. 330. Nous suivons le nouveau calendrier, qui n'était pas encore a lopté en Angleterre à cette époque, d'où résulte une constante confusion de dates.

prises avec les pesantes phalanges des Suisses; de temps en temps quelque vaisseau démâté ou à demi incendié était laissé en arrière par les E-pagnols, et tombait entre les mains des Anglais. L'escarmouche s'anima surtout le 5 août; le 6 au soir, la flotte espagnole vint jeter l'ancre en face d'Calais 4.

L'amiral anglais avait été rejoint par Seymour avec la flotte du canal, et cent quarante vaisseaux britanniques étaient à l'ancre, dans les eaux de Calais, en face de la superbe flotte espagnole qui jusqu'alors avait peu souffert, et qui présentait un front redoutable. Déjà le duc de Médina avait envoyé avertir le prince de Parme de se hâter d'embarquer son arméo et de venir le joindre. Mais ces farouches soldats espagnols et allemands, qui avaient fait trembler les Pays-Bas, tremblaient à leur tour quand on leur parlait de la mer; ils resusaient de s'embarquer, et cependant l'amiral hollandais surveillait toute la côte de Flandre, et bloquait Dunkerque, où se trouvaient les bateaux plats préparés pour le prince de Parme. Tandis que Médina attendait l'arméo flamande, qui ne pouvait le rejoindre, les Anglais, dans la nuit du 7 au 8 août, laissaient dériver sur les Espagnols huit de leurs vaisseaux convertis en brûlots. La terreur dans l'invincible armada fut extrême à la vue de ces incendies flottants qui, an milien des ténèbres, s'avançaient sur eux. Tous les navires levèrent l'ancre en confusion; plusieurs s'entreéhoquèrent, quelques-uns échouèrent ou tombèrent aux mains des eunemis : plusieurs jetèrent l'ancre de nouveau devant Gravelines, où ils forent attaqués vaillamment par les Anglais, et où ils firent de grandes pertes. De nouvean ils essayèrent de s'approcher des côtes de Flandre pour dégager le prince de Parme; mais un gaillard vent du sud s'étant levé, ils redoutèrent les bas-fonds de cette côte, et, déployant leurs voiles, ils se laissèrent porter vers la mer du Nord. Les Anglais, qui avaient épuisé leurs munitions, ne les suivirent que jusqu'à la hauteur de l'Écosse; et les voyant alors se diriger vers la Norwège, ils les abandonnèrent aux tempêtes de l'océan Glacial, et revinrent dans leurs perts 2.

Les Espagnols, n'ayant plus assez d'eau pour leur longue navigation, jetèrent à la mer leurs chevaux et leurs mules; pnis, ayant atteint le 63° degré de latitude et passé entre les Orcades et les îles Feroë, à deux

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. Southey, p. 351-356. — De Thou, l. LXXXIX, p. 136.—Mêm. de la ligue, t. III. p. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid , p. 362. - Mem. de la ligue, t. 111, p. 91. - De Thou, p. 137.

cents milles de distance de tont continent, lis requirent de Médina-Céli l'Ordre de regagner par le plus court chemin qu'ils pourraient la côte de Biscaye. Dans ce trajet, plusieurs de leurs vaisseaux succombérent aux tempétes, plusieurs viurent échoure sur les oûtes ou de l'Écosse ou de l'Irlande; en butte en même temps à la haine et à la cupidité des habitants, leurs équipages furent massacrés et leurs dépouilles dispersées. De toute la flute, cinquante-trois vaisseaux seulement regagnérent les portes de l'Espagne; entaire-vingt-um format perdus quagnere mille hommes périrent par les combats, les naufrages on les maladies; un nombre égal rentra en Espagne, doux mille demeurèrent prisonniers des Anglais '

L'Angleterre était sanvée: les religionnaires étaieut dans la joie : ils ponvaient de nouveau espérer des secours d'Élisabeth, tandis que Philippe II, qui, au dire de son ambassadeur Bernardin de Mendoza, avait dépensé 120 millions de ducats pour cette entreprise gigantesque, devait être moins eu état qu'auparavant de payer des subsides à la lique. Mais lorsque les hugnenots reportaient leurs regards sur euxmêmes, ils ne ponyaient se défendre des plus tristes pressentiments : leurs forces s'étaient épuisées, leurs ressources pécuniaires étaient à bout, la masse de la population s'était partont déclarée contre eux. Dans la plupart des provinces, ceux qui n'avaient pas abandonné leur foi la dissimulaient; ils ne songeaient point à rejoindre l'étendard de la religion, parce que sous lui ils seraient morts de faim. Le parti n'avait plus d'armées, mais des bandes où les soldats se comptaient par centaines, non par milliers; il n'avait plus de provinces, mais quelques châteaux forts, quelques villes, d'où les huguenots sortaient pour lever des contributions sur les campagnes environnantes. Toute sa force était concentrée à la Rochelle, où le roi de Navarre était arrivé le 17 mars. avec le comte do Soissons; encore ces denz consins n'étaient point d'accord. Soissons était demenré catholique, quoiqu'il eut combattu à Contras : toute son ambition était d'épouser la princesse de Navarre et de se faire adjuger alors les biens de sou bean-frère. Le roi de Navarre, s'apercevant que son consin ne songeait qu'à s'enrichir de ses dépouilles , refusa de lui donner sa sœur. Les deux Bourbons se brouillèrent. Sur la nouvelle des Barricades, Soissons prit la résolution de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> R. Southey, t. 11, p. 368. — De Thou, t. LXXXIX, p. 138. — Mém. de la tigue, t. 111, p. 92-95. — Rapin Thoyras, 1, XVII, p. 438.

quitter le rol de Navarre, « comme il l'exécuta, dit Sully, quelques » jours après, avec des reproches et autres fort mauvaises paroles des » deux côtés, et s'eu alla tronver le roi, son esprit rempli de grandes · espérances de tout gouverner à la cour. » Il cherchait à débaucher des serviteurs à sou cousin, et le roi de Navarre engagea Rosny à profiter de ce qu'il était assez bien avec Soissons pour le snivre 1; mais Soissons, arrivé le 21 juillet à Mantes, où était alors le roi, y fut fort mal recu. On l'accusait d'avoir fait tuer de sang froid Joyeuse, sous ses yenx, après la bataille de Coutras, et Henri III lui fit dire de ne point reparaître à la cour jusqu'à ce qu'il le mandât 3. Au bout de quelque temps, cependant, Soissons rentra en grâce auprès du roi. Le légat Morosiui, qui n'était ni bigot ni factieux, demanda pour lui et obtint de la cour de Rome un bref qui lui accordait l'absolution du péché qu'il avait commis. La pénitence sut faite secrètement devant le légat ; puis Henri III accorda au comte une patente où il déclarait que ce prince avait été pardonné par le pape et par lui-même, et devait être considéré comme bon catholique. Le prince de Contison frère, qui avait joint l'armée des reiters, mais qui s'était mis moins en évidence, ne voulut pas se soumettre à l'humiliation de tous ces pardons 5.

Une espérance seule restait cependant aux huggenois: la ligue, as lieu de s'attaguer à cux, s'acharanti alors contre le tiers parti des politiques, auquel elle reprochait d'être toujours prêts à pactier arec Dérésie. La haine avec laquelle les Guise et la masse du peuple pour-suivalent les politiques devait les forcer à rechercher l'appui des protestants. En effet, lorsque la Valette, frêre du duc d'Éperann et son illestenant en Provence, apprit que le duc de Mayenne arrivait pour se mettre à la tête de l'armée du roi et de la ligue en Danphiné, l'icessa d'attaguer Lesdiguières, qui lui était opposé; et bieutoit après, le 15 sonts, il condut avec lui un traité d'alliance offensive et défensive \*. Le duc d'Éperano, depuis son arrivée à Auguolème, varui aussi renoués aver relations avec le roi de Navarre: on trouve dans Duplessis Mornay, du mois de mai au mois de septembre, plusieurs lettres confidentielles, plusieurs mémoires enovées par l'un l'alure! ». Mais comme l'accussa-plusieurs mémoires enovées par l'un l'alure! ». Mais comme l'accussa-

<sup>1</sup> Sully, t. T, p. 406.

<sup>2</sup> L'Etoile, p. 368.

<sup>5</sup> De Thou, I. XCII. p. 290.

<sup>\*</sup> Ibid., I. XCI, p. 249.

Duplessis Mornay, t. IV, p. 187, 234, 231.

ubu populaire qui avait mis en dauger Éperuon était justement celle de favoriser en secret les protestants, il apportait la plus grande atteation à cacher cette secrete intelligence, lorsqu'une attaque violente de la ligne mit sa vic en danger, et révéla les affections qu'il s'était efforcé de dissimuler.

Henri III, si tendre pour les amis qui demeuraient près de lui, les oubliait avec une étrange rapidité sitôt qu'ils s'étaieut éloignés; alors il semblait même ressentir coutre eux une sorte d'irritation du jong qu'il avait porté, et vouloir les punir des faveurs qu'il leur avait accordées. A peine avait-il laissé repartir Épernon pour sen gouvernement d'Angonmois qu'il commeuca à regretter de ne l'avoir pas forcé à v renoncer. comme à celui de Normandie. Tous les ennemis du duc s'accordaient à envenimer les accusations contre lui qu'ils avaient jusqu'alors dissimulées, et Villeroi en particulier douuait un libre cours à sa haine. Celui-ci fit entendre à sou maître qu'il y avait du dauger à laisser un favori disgracié maître de forteresses importantes ; il se fit donc autoriser par lui pour écrire à Tagens, lientenaut de la province ; à Norman, maire d'Angoulème, et à des Bordes, gonveruent de la citadelle, qu'il leur interdisait de laisser entrer, sous quelque autorité que ce fût, aucune tronpe dans leur ville. Parmi ceux auxquels ces ordres étaient adressés, le maire était secrètement engagé dans la ligne : aussi il se hâta de les communiquer à Aubeterre, Méré, Messelière, et à d'autres geutilshommes de la province qui tenaient le premier rang parmi les ligueurs. Ceux-ci persuadèrent au maire d'envoyer son beau-frère à la conr , pour savoir si l'intention du roi était d'ôter le gouvernement à d'Épernon, car ils se faisaient forts on de l'arrêter ou de le chasser de fear ville 1.

Le négociateur s'adressa d'abord à Villeroi, qui saisit avidement best assentiment seul lui était demandé, pour faire, rentrer sous son sustorité les forteresses de Loches, de Saintes, d'Auguolème, de Metz et de Boulogne, qu'il se reprochait d'avoir laissées daus des maius pen sibres. Henri se définit de Villeroi, qu'il torquit vendu à la ligue, mais il se définit en même temps de tout le monde; il ainsait encore Éperson, mais il se phisait à mettre ses favoris dans une situation dangereuse, pour qu'ils s'eu démêlassent avec audace. Il recherchait toutes les émo-

<sup>1</sup> De Thou, I. XCII, p. 259.

tions ; et celle de l'intrigue, celle de la crainte, celle même de la douleur, uiu praissait préférable à la langueur habituelle de sa vie ; il donna au négociateur d'Angoulème l'autorisation qui lui était demandée. Tontes les communications furent verbales cependant, et celui-ci revint sans raporter aucun écrit :

Le maire Norman, avec les gentilshommes ligueurs de l'Angoumois, n'en demandèrent pas davantage; ils résolurent d'arrêter Épernon dans son appartement, an risque de le tuer, s'ils ne pouvaient autrement se rendre maîtres de lui ; ils choisirent, ponr l'exécution de leur complot, le 10 août, fête de Saint-Laurent, voulant profiter de ce qu'Épernon avait envoyé Tagens , son lieutenant , à Saintes , avec les soldats en qui il avait le plus de confiance. Parmi les fanatiques prêts à braver la mort pour renverser le chef des politiques, le maire Norman fit choix de quarante hommes armés sous leurs habits. Il invita d'abord des Bordes, commandant de la citadelle, à se rendre chez lui , ponr y prendre connaissance d'ordres qu'il prétendait avoir reçus de la cour, et il l'enferma sous elef dans une chambre forte, comptant ainsi s'assurer de la neutralité tout au moins de la citadelle. Averti ensuite que d'Épernon était rentré de la messe au château, bâtiment distinct de la citadelle, et qui n'est point fort, tandis que la duchesse était restée aux Jacobins pour entendre la messe, il chargea quelques gentilshommes d'arrêter celle-ci, et il se rendit au château avec ses quarante satellites; il en laissa trente à la porte d'en bas, avec ordre de se rendre maîtres du corps-de-garde ; avec les dix autres , et deux hommes déguisés en courriers, il monta au cabinet du duc, annoncant qu'il lui portait les dépêches qu'il venait de recevoir de la cour.

Dans ce moment, d'Éperson s'était enfermé dans son arrière-cabinet, arec Darivaux et l'abbé del Bene, et il changeait de chemise; quelques gentilshommes l'attendaient dans la première pièce. Nomens voult profiter de ce qu'ils étaient ainsi séparés pour se détaire d'abord de ceux-ci, et s'approchant de Sorlin, chirorgien du due, il lui tira un coup de pistolet, et le manqua; Sorlin à l'instant riposta par an coup de sabre qui blessa le maire à la tête, pais il s'échappa pour appeler aux armes les domestiques. Les conjurés se Jetèrent ensaite sar Girolami, gentilhomme florentin, qui en tan ou blessa trois avant d'être

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Thou. p. 202. — Davita, I. IX, p. 515. — V. P. Cayet, p. 197. — D'Aubigné, t. III, t. II. e. 4, p. 126. — Relation de la conspiration d'Angoulème, Mém. de la ligue, t. II, p. 512.

tué lui-même. D'Épernon s'était barricadé dans son cabinet : à son tour le maire avait fermé la porte de l'antichambre, en sorte que les domestiques ne pouvaient arriver à l'aide de leur maître. Les trente conjurés restés en bas n'avaient pu se rendre maltres du corps de garde; les soldats du duc avaient fermé la grande porte, résolus à la défendre; mais déjà le tocsin sonnait dans tonte la ville, et la bonrgcoisie, prenant les armes à l'appel des ligueurs, commençait à attaquer le château, Chacun assiégeait et était assiégé à son tour : bientôt cependant les conjurés se réunirent dans nne chambre, où ils se barricadèrent. D'Épernon alors sortit de son cabinet, avec Mariyaux et l'abbé del Bene. tous trois armés de sabres et de pistolets. Dans ce moment une servante accourut à lui, et l'avertit que le frère du maire, suivi par quelques bourgeois, montait au château par un mur ruiné. D Épernon courut au-devant d'eux, tua le premier, pnis un autre, et laissa du monde pour garder le passage. Il revint à la grande porte, et la fit murer par derrière. Le maire avait entr'ouvert le guichet de la chambre où il était enfermé, pour voir ce qui se passait au dehors ; un coup d'arquebuse l'abattit aussitôt. D'Épernon avait assez de monde ponr garnir tous les postes, et quoique le château fût faible, il espérait s'y désendre. Mais il s'y trouvait absolument sans vivres ; d'ailleurs il était fort alarmé, tandis que le tocsin sonnait, et que le sous-maire conduisait les bourgeois à l'attaque, de ne point entendre le canon de la citadelle, en sorte qu'il craignait qu'elle ne fût tombée an ponvoir des insnrgés.

Ceux-i étaient maitres seolement de la personne de des Bordes, le commandant, et ils menaçaient de l'exposer au premier boulet qu'on iterait de son fort. Ils arreiterent de même la duchesse d'Épernon, et jurèrent qu'ils la mettraient à la place d'un gabion, s'ils étaient forsé d'atquer le château. L'un et l'autre opposèrent un conrage indomp-table à ces menaces; creendant il s'était établi quelques conférences, soit entre d'Épernon et les conjurés enfermés dans leur chambre, soit entre l'abbé del Bene et les insurgés de la ville, par une canonnière; elles n'àbontirent qu'à des menaces réciproques de se faire pendre. Alors d'Épernon fit allumer un grand fen contre la porte de la chambre des conjurés; elle tomba cufin, et il déclara que les prisonniers sersient peignardés dès qu'on tirerait sur le château. Quant au maire Norman, qui respirait encore, il le fit mettre à la torture pendant son agonie, pour savoir de lni quelle part Villeroi avait eu à la conquiration.

Le danger des otages que chaque parti tenait entre ses mains fit suspendre les hostilités et recommencer les négociations ; de part et d'antre on voulait gagner du temps. D'Épernon attendait les secours de son lieutenant de Tageus, qui en effet, averti à Saiutes de la sédition d'Angoulême, accourait avec un corps de cavalerie ; mais de leur côté, les ligueurs comptaient sur le barou d'Aubeterre, qui, porteur d'un ordre de Villeroi, devait faire avancer cinq cents hommes de pied et trois cents chevaux de l'armée qui se formait eu Poitou. Pendant trente heures, d'Épernon et les sieus se maintinrent dans le château sans manger ni boire. A deux reprises, les attaques des assaillants furent suspendues par des négociations, mais chaque fois elles recommencèrent avec un redoublement de fureur, et la citadelle commençait à tirer sur la ville. Tagens était arrivé aux portes d'Angoulème avec son corps de cavalerie, mais les bourgeois lui en interdisaient l'entrée. La Case, lieutenant d'Aubeterre, était arrivé de son côté, et il promettait pour le lendemain l'entrée des troupes royales. Ni l'un ni l'autre parti ne paraissait prêt à céder, lorsque l'approche de la Rochefouçauld et de Beanpré, avec un corps de huguenots, les ramena l'un et l'autre à la raisou. Le roi de Navarre, alors occupé de fortifier un château près de l'embouchure de la Loire, avait été instruit de l'insurrection d'Angoulême, et il avait fait partir à l'instant tout ce qu'il avait de troupes disponibles, moins pour secourir Éperuon que pour mettre à profit les circonstances. Épernon ne craignait guère moins l'assistance des huguenots que les bourgeois d'Angoulème leur attaque. De part et d'autre on convint de mettre en oubli tout ce qui s'était passé, de rendre à la liberté tous les prisonniers, et de ne laisser entrer dans la ville aucune troupe étrangère. Les bourgeois promirent d'obéir à leur gouverneur, et tout rentra dans l'ordre accoutumé 1.

Henri III ne laisas point percer quelle impression il avait reçue de la conspiration d'Augoulème; il était devenn toujours plus défant, tonjours plus dissimulé, et les premiers qu'il désirait tromper, c'étaient précisément ses miuistres. Il avait eu à Mantes nue conference avec la reine sa mêre, puis de nouveau à Chartres, où celle-ci lui présenta te duc de Guise. Mais l'on n'aurait pu deviner à ses manières qu'il eôt plus de confinence oplus de resentiment pour l'un que pour l'autre. Ses ministres n'avaient entendu de sa bouche auœun reproche, et ils se



De Thou, I. XCII, p. 263-269, — Davila, I. IX, p. 516. — Conspiration d'Angouléme, aux Mém. de la ligue, t. II, p. 512-525.

préparaient comme lui à se rendre à Blois pour les états généraux. Il leur conseilla de profiter de ce que la cour était en voyage, pour aller faire un tonr chez enz, et il leur donna un congé de quelques jours pour aller régler leurs affaires privées; puis, des qu'ils furent loin, il lenr fit dire qu'ils pouvaient se dispenser de revenir, qu'il n'avait plus besoin de leurs services, tontefois qu'il n'avait aucun lieu de se plaindre d'enx. De cette manière, il congédia tout à la fois le chancelier Chiverny, Villerei, Pomponne de Bellièvre et des deux secrétaires d'État Claude Pinart et Pierre Brûlart. Ancane intrigue de conr n'eut de part à la nomination de leurs remplaçauts : il choisit, sur leur réputation d'hommes de bien, François de Montholou pour garde des sceaux, Rusé de Beanlieu et Révol ponr secrétaires d'État ; mais ceux-ci étaient si étrangers à la cour que quand Montholon înt introduit devant lui, l'ayant trouvé entre Longnac et Bellegarde, il demanda lequel des trois était le roi. Personne n'eut le secret de ce brasque changement, qui étonna les courtisans autant que les ministres. Peut-être le roi voulut-il se présenter aux états généranx séparé d'un cortége qui avait excité les clameurs nationales, et se flattait-il de se dégager ainsi de tonte responsabilité ponr le passé ; peut-être vonlait-il essayer de se jeter entièrement entre les bras du parti des Guise; en effet il montrait une confiance illimitée au duc de Guise, à l'archevêque de Lyon et à la Châtre, au point même d'exciter contre eux la jalousie de sa mère; peut-être, au contraire, préparant le rôle double qu'il vonlait joner, s'occupait-il surtout d'écarter d'auprès de sa personne des surveillants qui le convaissaient trop bien, et ne voulait-il plus être entouré d'hommes assez habiles pour le deviner. Toutefois le maréchal d'Aumont, Alphonse d'Ornano et Rambouillet, semblaient toujours posséder sa confiance : mais eux-mêmes ne savaient point si le roi ne les trompait pas, et ne se préparait pas à les renvoyer à leur tour 1.

La grande éspecure des états généraux, d'après laquelle Henri III commende le système qui il ni coureant de asivre, allait enfin commencer. Le roi était arrivé à Blois dès le 4" esptembre 3". Les états étaient connequés pour le 18. Depais le traité de Nemours, de juillet 1883, tous les édits de tolérance ce favour des huguenots étant révoqués, lis ne ponvaient ni être élus comme députés, ni se présenter aux

Lettres de Pesquier, I. XIII, nº 1, p. 357. — De Thou, I. XCII, p. 270. — Davila, I. IX, p. 517. — V. P. Cavet, p. 210.

<sup>\*</sup> L'Étoile, Journal de Henri III. p. 371.

assemblées comme électeurs ; aussi les bailliages où ils dominaient n'essaverent pas même d'envoyer des députés anx états généraux : la lutte électorale ne s'étendait qu'aux denx partis des liqueurs et des politiques : mais quoique le roi eût mis son espérance dans les derniers. il n'avait point osé se placer ouvertement à leur tête, tandis que les liguenrs avaient agi avec ensemble et avec courage pour faire triompher leur parti dans toutes les élections 1. Les Seize de Paris avaient fait circuler dans toutes les provinces un écrit intitulé : « Articles pour pro-» poser aux États, et faire passer en loi fondamentale du royaume, » qui contenait les points sur lesquels les ligueurs étaient d'accord, et que les candidats devaient promettre de maintenir s'ils vontaient obtenir les suffrages de tont bon catholique. L'adoption du concile de Trente, l'incapacité prononcée contre tont hérétique de specéder à la conronne, on de la conserver, si déjà roi il abandonnait l'Église ; l'interdiction de toute alliance avec les infidèles ou les hérétiques; la nécessité, ponr les rois, d'être sacrés avant d'exercer aucune des prérogatives royales, étaient les conditions imposées par la théocratie : mais la faction populaire avait aussi fait les siennes. L'autorité des rois devait demeurer soumise à celle des états généranx, auxquels était réservé le droit de faire la guerre on la paix, de voter tous les impôts, de sanctionner on révoquer toutes les grâces accordées par la couronne, de nommer une chambre dans chaque province, pour faire respecter les droits populaires, de nommer enfin des syndies dans chaque bailliage, relevant de syndics provincianx uni eux-mémes correspondaient avec un syndic général à la suite de la cour, pour veiller à la réforme des abus et à la poursuite de ceux qui s'enrichissaient du sang du peuple \$.

Lorsque les députés commencèrent à arriver à Blois, on pat bientôt recomunitre que presque tous avaicnt été nommés par la faction qui leur avait imposé ces engagements. Le roi leur assigua, pon elur lien d'assemblée, an elergé, le couvent des Cordeliers, et plus tard celui des Jacobins; à la noblesse, le palais de justice; an tiers état, l'hôtel de Julie. Les députes commencieral s'y réunir des le milieu de septembre; mais comme ils a'arrivaient à Blois que fort lentement, la séance royale d'ouverture fut différée jusqu'au milieu d'octobre. On ne nous a point conserré de procès-verbal du clergé, et ses délibérations, qui se

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guise rendait compte à Mendoza de son succès dans la lutte électorale. Capefigue, t. V, p. 110.

<sup>2</sup> V. P. Cayet, p. 193-197.

rapportèreut surtout aux modificatious que devaient subir les décisions du coucile de Trente avant d'être publiées en France, ue nous sont guère couuues que par les lettres de Pasquier <sup>1</sup>.

Le procè-rechal de la noblesse ne nouis pas été couserré non plus; mais le jourual de Guyeacourt, député de la noblesse de Paris, y supplée jusqu'à uu certaiu point ". Nous sommes en état de suivre beaucoup mieux les opérations du tiers état; nous avous, d'uue part, le volumineux procès-rerhal de toutes ses séauces; de l'autre, le jourual personnel de l'avocat Bernard, député de Dijon, l'uu des plus zélés ligueurs et des hommes les plus actifs et les plus influents de l'assemblée ".

Le matiu du 16 septembre, Henri III fit publier à son de trompe, dans la ville de Blois, que les députés étaient invités à se réunir le même jour dans leurs chambres; ils s'occupérent ce jour-là même et les snivants de la vérification de leurs pouvoirs; mais, sur la demaude du roi, ils différèreut jusqu'au 3 octobre la nomination de leurs présidents et secrétaires, pour douner le temps d'arriver aux députations qui étaieut en retard 4. Jusqu'après ces nominations, les chambres ne pouvaient se considérer comme constituées ; cependant elles commençaient déjà à disputer sur la prérogative royale. Le tiers état demanda au roi des garanties coutre tonte attaque des hérétiques ; il se plaignit du retard de la nomination de ses officiers; enfin le 27 septembre il supplia le roi de révoquer tous les édits par lesquels il avait créé de nouveaux offices ou institué de nouveaux impôts depuis les précédents états de Blois; les trois ordres protestèreut aussi coutre la préteution du roi de s'attribuer le jugement des élections contestées. Le roi leur fit répoudre que, jusqu'à ce qu'ils susseut constitués, il ne pouvait voir en eux que des particuliers qui u'étaieut pas revêtus de pouvoirs politiques, et que c'était comme particuliers qu'il les recevait. Il reconnaissait cepeudant à ces démarches l'esprit qui animait les trois ordres, et l'espoir qu'il avait eu d'abord de s'appuyer sur eux était déjà évanoui 5.

S'il lui restait quelquo illusion à cet égard, elle fut dissipée dans la séance du luudi 5 octobre, à l'élection des officiers des états. La

<sup>&#</sup>x27; Œuvres d'Ét. Pasquier, t. II, l. XIII, lettr, 1, p. 359 et suiv.

Au Recueil des états généraux, t. IV, nº 67, p. 109-155.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid., Procès-verbal, t. IV, p. 1-233. - Journal de Bernard, t. V. p. 1-192.

Proces-verbal, p. 43.

<sup>1</sup> Ibid., p. 37, 41, 43, 44. 49.

veille, le roi, les reines et toute la cour avaient traversé toute la ville en procession solennelle, de l'église Saint-Sauveur à l'église Notre-Dame ; tous les députés des trois ordres qui se trouvaient à Blois faisaient partie du cortége 1. Cette procession était considérée comme une invocation de l'aide du Saint-Esprit dans les élections qui allaient avoir lieu; mais les trois ordres consultèrent moins l'esprit divin que les snggestions de la ligue. Le cardinal de Guise fut porté à la présidence du clergé, et son substitut fut l'archevêque de Bourges, qui passait pour être tout dévoné à la lique; le comte de Cossé-Brissac, commandant des Barricades, fut choisi par la noblesse ; la Chapelle-Martean, l'un des Seize, que la même jonrnée avait fait prévôt des marchands, fut le président du tiers état 2. Il fut convenu en même temps, comme cela s'était pratiqué aux précédents états, que dans chaque ordre on délibèrerait, non par tête, mais par province : que chacune des douze provinces se nommerait un président; que dans la délibération des provinces on prendrait les voix par bailliage, et que lorsque les deux députés d'un même bailliage ue seraient pas d'accord, leurs voix s'anunleraient l'une l'autre, en sorte que le bailliage ne compterait pas. En même temps, comme les députés de chaque bailliage apportaient des cahiers, il fut convenn qu'on les fondrait les uns dans les autres, de telle sorte que de tous les cahiers, on en fit d'abord donze, un pour chaque province; puis des douze on ferait ensuite le cahier gé-

Mais quelle serait la valeur de ce cahier général? Déià on exprimait à cet égard, dans les états, des opinions alarmantes pour l'autorité royale. . A quoi servira, dit on, selon Cayet, cette assemblée d'états,

- » si les remèdes pour restaurer la France, que nons présentons en nos » cahiers, ne sont point publiés ainsi que nons les résondrons sans y
- » rien changer? Ne savons-nous pas tons qu'aux états de l'an 1577, la
- » France espéroit qu'il seroit pourvn, sur toutes les remontrances qui
- y furent faites, et tontefois on n'en tira le fruit que l'on en auroit
- » espéré, à cause de la longueur que le conseil du roi tint à
- » en arrêter une partie, sans rien ordonner sur la plupart de nos
- » plaintes. Le conseil du roi en pourra faire autant encore à présent,

<sup>&#</sup>x27; De Thou, l. XCII, p. 275. - Journal de Guyencourt, t. IV, p. 115. Pasquier, l. XIII, l. 1, p. 509. - Journal de Guyencourt, t. IV, p. 115. -Procès-verbal du tiers, t. IV, p. 54.

Journal de Guyencourt, t. IV, p. 110, 114, 118.

» et par ainsi, cette présente assemblée d'états sera infructueuse » aussi bien que celle de 1577. C'est pourquoi il est très-nécessaire

· que les remèdes que nons proposerons ponr la restauration de l'État » ne passent pas par les longnes délibérations du conseil du roi, et

» que ce qui sera résolu par l'assemblée des états soit incontinent pn-» blié. Ne sont-ce pas les états qui ont donné aux rois l'autorité et le

» pouvoir qu'ils ont? Pourquoi donc faut-il que ce que nons aviserons

» et arrêterons en cette assemblée soit contrôlé par le conseil du roi? » Le parlement d'Angleterre, les états de Suède, de Pologne, et tous

» les états des royanmes voisins étant assemblés, ce qu'ils accordent

» et arrêtent leurs rois sont suiets de le faire observer sans y rien · changer. Ponrquoi les Français n'auront-ils pareil privilége? Et

» quand bien il faudroit que nos cahiers fussent répondus et arrêtés » au conseil privé du roi, il y devroit donc au moins assister nn

» nombre de députés de chacun ordre 1. »

Si la prétention de refuser au roi le véto, même suspensif, alarmait à bon droit Henri III sur sa prérogative, elle n'offensait pas moins les parlementaires, qui avaient adopté en France la doctrine de l'autorité illimitée des monarques, en même temps que dans la pratique ils l'arrétaient quelquefois par une opposition assez obstinée. Une profonde jalousie du pouvoir naissant des états fortifiait encore leur répugnance pour de telles prétentions. Pasquier écrivait à Achille de Harlay, premier président du parlement de Paris : « Je ne vis jamais tel désordre » comme est celui que l'on apporte pour donner ordre à toutes les affaires

» de France. La première résolution que l'on a mise sur le burean en

» la chambre du tiers état a été si on besogneroit par résolution on par » supplication envers le roi, c'est-à-dire s'il fandroit qu'il passat, bon

» gré mal gré, par tout ce qui seroit par eux arrêté, ou bien que l'on

» usât d'hambles remontrances envers lui, pour en arrêter puis après » ce qu'il trouveroit le meillenr, ainsi que d'ancienneté on l'avoit tou-

» jours observé. Il s'y est tronvé du ponr et du contre ; enfin la plus » grande partie, et non pour l'honnenr qu'elle lui portat, mais de

» honte, a été d'avis qu'il ne falloit rien monvoir en cet endroit. Ce

» pas étant avec telle liberté ouvert, vous ponvez presque juger quelle » est toute la snite. En tont ce qui se présente contre le roi , le

» chemin est aplani et sans épines 1. »

V. P. Cayet, p. 246.

<sup>2</sup> Pasquier, l. XIII, ép. 5, p. 361,

Il s'élevait sur les élections nn grand nombre de contestations ; tantôt sur l'observation des formalités requises et la nature des pouvoirs, tantôt et plus sonvent sur le droit des bailliages à être représentés, et spr la province de laquelle ils relevaient. Le conseil du roi avait prétendu connaître de tons ces différends; mais dès que les chambres furent constituées pour l'élection de leurs présidents, elles évoquèrent à elles toutes ces décisions. L'archevêque de Bonrges, dans une conférence entre les ordres, conseilla « d'exhorter tons ceux uni avoient · des différends, de se sonmettre à leur compaguie, comme il étoit accontamé faire aux coprs sonveraines, colléges, etc.; que s'ils s'v » soumettoient , il n'y aproit point de doute que les états n'en pussent ordonner; que s'ils ne s'y vouloient sonmettre, ils seroient trop · imprudents de vonloir entrer en une compagnie contre l'avis et con-» sentement d'icelle; et néanmoins tous arrêts et jugements qu'ils apporteroient d'ailleurs, on les en pourroit rejeter 1. . Un grand nombre de séances fut en effet des lors employé à juger ces différends, et les chambres s'y montrèreut habituellement disposées à restreindre la représentation nationale.

La séance d'ouverture approchait cependant. Le roi, pour l'entourer de toutes les solennités religieuses, avait voulu que le 2 octobre, premier dimanche du mois, les états en corps assistassent à la procession pour l'invocation du Saint-Esprit; que le dimanche 9 octobre ils communiassent tons ensemble : et il avait annoncé la séance royale pour le troisième dimanche, ou 16 octobre 3; mais des le 12 octobre, il y eut à plusieurs reprises des conférences entre les trois ordres , pour sapplier le roi de jurer dans la séance d'onverture, et faire jurer par tons les députés, l'édit d'nnion avec la ligne, qu'il avait donné au mois de iuillet précédent, afin qu'il demeurât désormais la foi fondamentale du royaume. Le roi envoya, le 14 octobre, des commissaires anx chambres, pour témoigner son mécontentement de la demande qu'on lui faisait. et qu'il regardait comme injuriense, puisque c'était révoquer en donte son intention d'observer le même serment qu'il avait si récemment prêté. Cependant des le lendemain il céda anx instantes sollicitations qui lui forent adressées, renvoyant tontesois cette cérémonie à une autre séance qu'à celle d'onverture 3.

- Journal de Guyencourt, t. IV, p. 122.

Procès-verbal du tiers état, p. 54.
 Journal de Guyencourt, t. IV, p. 115.
 Procès-verbal du tiers état, p. 119-129.
 Journal de Bernard, t. V, p. 51-70.

La même salle du châtean dans laquelle c'étaient rassemblés les premiers états de Blois avait été préparée pour la séance du 16 octobre. Au fond on avait élevé une plate-forme, lougue de trente piées et legde vingt-quatre, au milieu de laquelle s'en élevait nue seconde plate petite, puis une trusiséme plus petite encre, pour le trêne du roi. A sex côtés, mais plus has que lui, étaient les deux reines, puis les princes du sang, les cardinaux, les grands officiers de la courance, et enfiu les membres des divers conseils. En face de cette triple estrade, occupée par les plus grands personnages de l'État, étaient rangés, selon leurs trois ordres, les députés de la nation.

Les députations attendaient dans la cour du château; un huissier les appelait de la fenêtre, les hérauts d'armes de Normandire, d'Alenon et de Valois les recevaient au bas de l'escalier, et les conduissient la barrière de l'entrée de la salle, où les hérants d'armes de Bretagne et de Dauphiné les accueillaient et les conduissient aux maîtres des cérémonies qui leur assignaient leurs places 4.

A la séance d'onverture assistèrent cent trente-quatre députés du clergé, parmi lesquels on distinguait quatre archevêques, vingt et nn évêques et denx chefs d'ordre : quatre-vingt-seize députés de la noblesse. bien que plus tard il s'en tronvat cent quatre-vingts ; et cent quatrevingt-nn députés du tiers état, dont le nombre fut porté plus tard jnsqu'à cent quatre-vingt-onze. En parcourant la liste de ces noms, on ne peut s'empêcher de remarquer combien pen d'entre eux ont acquis aucune célébrité. Il semble que les plus grands seigneurs dédaignaient de paraître comme députés de la noblesse, et ne voulaient entrer dans la salle que comme grands officiers de la couronne. Dans la liste de la noblesse, on remarque les noms de Rabntin, Beaufremont, la Guiche, Cossé-Brissac, d'Escars, Saint-Aulaire, la Valette, Estourmel, Bonfflers, Saint-Simon , Béthune (frère de Rosny), Castellane , d'Aubusson , d'Angènes, qui devaient grandir par la snite, plutôt qu'ils ne rappelaient alors de grands sonvenirs. Dans celle du tiers état, on tronve la Chapelle-Martean 3, le président Neuilly et Compans, députés de Paris, tons trois de la faction des Seize; Coussin et Bernard, députés

Cérémonial français, t. II, p. 322 et suiv. — Recueil des états généraux, t. IV, 56, p. 57.

<sup>2</sup> M. Capeligue paralt croire que Marteau est le même nom que Marcel, t. V, p. 183. Mais il n'ey avait aucune relation et michel Marteau, sieur de la Chapelle, et l'ancien Étienne Marcel des états de 1557.

du bailliage de Dijon, et Vincent Leroy, du bailliage d'Amiens, qui se firent un nom dans ces états par leurs talents ou leur influence. Tout le reste demeure dans l'ombre, et l'on est forcé de convenir que la France est le pays le plus pautre de l'Europe en illustration historique.

Pendant que l'assemblée se formait, le duc de Guise, en qualité de grand maître, était assis devant le trône, anquel il tourauit le dos, et en face des députés. » Eu sa chaire, habillé de satin blanc, la cape retrousée à la bizarre, perçant de ses yeux toute l'épaisseur de l'assemblée, pour recounoltre et distinguer ses serviteurs, et d'un seul elaucement de sa vue, les fortifier en l'espérance de l'avaucement de ses desseins, de sa fortune et de sa grandeur, et leur dire saus parler, je vons vois. Essuite ils eleva, et aprés avoir fait une grande révérence, suivi de deux gentilshommes et capitaiues des gardes, il alla quérire l'oi, lequel eutra pleiu de majesté, portant son grand ordre a u col 3 .

Le roi adressa à l'assemblée des trois ordres un long discours, trèsrempli d'expressions dévotes, très modeste et presque humble , lorsqu'il lenr demandait leur coopération pour rétablir l'ordre daus sou royaume. Mais ses justifications et ses plaintes semblaient plus faites pour exciter la pitié que la confiance. Il rappela qu'il n'avait point usé de brigues on de menées pour influer sur les élections, non plus que sur la composition des cahiers provinciaux ; c'était à d'autres de rougir d'avoir usé une si indique façon, et violé l'entière liberté des électeurs. Il invoqua le témoiguage de plusieurs des membres des états » sur le zèle et bou pied dont il avoit marché à l'extirpation de l'hérésic et des » bérétiques. » Il protesta qu'il y sacrifierait sa vie, car il ne pourrait s'ensevelir sous un plus superbe tombeau que les ruiues de l'hérésie. a Se trouvera-t-il donc, ajouta-t-il, des esprits si peu capables de la » vérité, qu'ils puissent croire que nul soit plus enslammé à vouloir » leur totale extirpation, ne s'en étant rendu de plus certains effets que » les mieus? ... De qui est-ce que les hérétiques occupeut et dissipent » le patrimoine? de qui est-ce qu'ils épnisent les rentes? de qui aliènent-ils les snjets? de qui méprisent-ils l'obéissance? de qui est-ce · qu'ils violent le respect, l'autorité et la diguité ? Et je désirerois moins qu'un autre leur ruine ! Dessillez vos yeux, et que chacun de

vous juge de l'apparence qu'il y a....
 Recueil des états gén., t. IV; les trois listes, p. 1 à 34. — V. P. Cayet, p. 220.
 I Dist., p. 42.

- " La juste crainte que vous anriez de tomber, après ma mort, sous
- » la domination d'nn roi hérétique, s'il arrivoit que Dien nons défor-
- s tunât tant que de ne me donuer lignée, n'est pas plus enracinée
- adans vos cœnrs que dans le mien... C'est pourquoi j'ai fait mon saint dit d'union..., et le suis d'avis que nons en fassions nue des lois
- a fondamentales du royanme, et qu'à ce prochain jour de mardi, en
- » ce même lieu. et en cette notable assemblée de tons mes états, nons
- a la jurions tons.... mais par mon saint édit d'union, toutes les autres
- ligues ne se doivent sonffrir sons mon autorité, et quand cela n'y
- seroit assez clairement porté, ni Dieu ni le devoir ne le permettent....
- seroit assez ciairement porte, ni Dieu nile devoir ne le permettent....
   ie mets, pour ce regard, tout le passé sous le pied, mais le déclare
- que je confirme dès à présent... atteints et convaincus du crime de
- lèse-majesté ceux de mes snjets qui ne s'en départiront pas, on y
- · lese-majeste ceux de mes snjets qui ne s'en departiront pas, on
- tremperont sans mon aven. Il exprimait ensuite son regret de devoir imposer de nonvelles charges à non pengle; il exposait publication tles réformes qu'il avait déjà accomplies par lui-même, et il protestait solennellement de son empressement à exécuter toutes celles qu'il oi sersionnel présentées par les états, et qu'il navait arrêtées, sans se réserrer à lai-même la licence de s'en départir à l'avenir, pour quelque cause, nréteate ou occasion que ce soiet. •

Il y avait, dans ce plaidoyer du roi, pour se justifier des accusations avancées centre lai par la ligue, plusieurs phrases qui choquèrent vivement le duc de Guise et ses partisans. Le premier fit demander à Henri III, par l'archevêque de Lyon, de ne pas publier ce discours et a de l'al l'avait prononcé, car il y proclamait la rancune qu'il consonnée, ar il y proclamait la rancune qu'il consonnée anit dans son cœnt contre cenx à qui il avait accordé une amnistie. Les antres historiens du temps prétendent qu'après une longue résistance, le roi se crut obligé de céder; mais Davila assure qu'il était rapache du roi pendant que celui-ci parlait; qu'il ne prononce pas nu mot de plus que ce qui se tronsre imprimé, quoique use paroles, animées par le geste et par l'accent, parussent beaucoup plus chaudes et plus pie quantes qu'on ne le retrouva en les relisant dans le calme 2. Les discours qui suivirent furent beanoup plus empreints que celui

dn roi de cette pédanterie du temps qui détrnisait toute éloquence. On

Le texte au Recueil des états généraux, t. IV, § 58, p. 43-57; et Mém. de la ligue, t. II, p. 481.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Thou, l. XCII, p. 274-287. — L'Étoile, Journal, p. 573. — V. P. Cayet, p. 223-229. — Davita, l. IX, p. 519, 520.

est souvent amené à regretter que les hommes éminents du moven âge aient connu les Grecs et les Romains, ear c'est justement la prétention de les imiter qui les rend si dissemblables. S'ils avaient bien voulu ne penser qu'à eux-mêmes, ne parler que d'après leurs sentiments, ou la raison ou la passion auraient quelquefois animé leur langage, taudis que leur érndition ne produit que dégoût et qu'ennui. Le garde des sceaux Montholon, après avoir pris son exorde du devoir d'un roi, d'imiter le solcil, en luisant sur les petits comme sur les grands, passa en revue tout ce qu'il put trouver dans sa mémoire, sur les assemblées d'état des rois mérovingiens et carlovingiens, sur les assemblées du penple des juifs, sur celles des Assyriens, des Perses, des Grees et des Romaius, sur les conciles du Bas-Empire ; mais après cet étalage de savoir, il est impossible de deviner ce qu'il vent conclure. L'archevêque de Bourges parla an nom du clergé; car il semble que le cardinal de Gnise regardait commo au-dessous de lui ses fonctions de président. Son discours ne fut ni moins bas, ni moins vide de sens, ni moins chargé de fatigantes allusions historiques que celui du garde des seeaux. Le baron de Senecy, au nom de la noblesse, et la Chapelle-Martean, au nom du tiers état, eurent du moins le mérite de parler brièvement, et de savoir ee un'ils voulaient dire 1.

La séance royale annoncée pour le mardi 18 octobre, dans la mêmo sallo du château, fut remplie en grande partie par un discours non moins insignifiant de l'archerèque de Bourges; mais on nous a conservé aussi nn discours adressé an roi, au nom de la noblesse, apparemment par le contre de Brissac, où la majesté royale est moins ménagée qu'elle ne l'arait encorc été dans aucune occasion publique. Après avoir annoncé - que le roi et les nobles avoient été ordonnés de Dieu pour la lamière des peuples, commu lo soleil et la lune dans le ciel, tellement

- a que, quand advient éclipse d'entre eux, tonte la terre en demeure
- obscure, il l'avertissait que le peuple est merveilleusement re-
- froidi en l'amonr qu'il portoit jadis à ses princes; « il en assigne ponr cause la tolérance de l'hérésie et le triomphe du vice. « La maladie est
   extrème, dit-il, et la possibilité d'y remédier est limitée à fort peu
- de temps; car si cette assemblée est rendue illusoire et ne produit un
   fruit certain et très-apparent, vons perdrez le reste de la foi et de
- . l'amour que le peuple a encore pour vous. Or, sire, si vous voulez
  - <sup>1</sup> Le texte des discours au Recueil des états généraux, t. IV, p. 58-89. Mém.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le texte des discours au Recueil des états généraux, t. IV, p. 58-89. — Mém. de la ligue, t. 111, p. 96-151.

ouvrir vos seus, et déployer les dons que Dieu a mis eu vous, je suis
 en espérance très-grande que vous sauverez le péril de ce trop émiueut

naufrage.... Le premier moyen qu'il convieut tenir, c'est qu'il faut
 vous adjoindre à Dieu...; le second, c'est qu'aux guerres que vous

 eutreprendrez, vous ayez en objet perpetuel de veuger, non les injures à vous faites, mais l'honneur de Dieu..... Il ne faut plus dissi-

jures à vous taites, mais i nouneur de Dieu.... Il ne faut plus dissi muler les injures faites à l'houneur de Dieu, pour lesquelles seules

» venger, vous êtes roi. Vous peusez par là détouruer le mal qui est

en Frauce, et vous y courez de droit fil.... Voyez-vous pas que depuis
 que l'hérétique n'est plus puui eu Frauce, il s'eu preud à votre État?

Cette maxime est toujours vraie, que, où le crime de lèse majesté
 diviue ne sera puui, là le crime de lèse majesté humaiue vieudra à

u'être plus crime... Jadis vos prédécesseurs rois sont allés chasser

les hérétiques et méeréants jusques eu Afrique, jusques eu Asie,
 jusqu'au bout du moude, et out prospéré. Voulez-vous aujourd'hui
 souffrir au milieu de votre royaume, à votre porte et à vos yeux, la

plus pestilente hérésie qui oucques ait été?....

Pour le regard de votre police et déportement civil envers les
 hommes, deux grosses fautes vous rendeut comptable et sujet à l'ire

de Dieu. L'uue est que les évêchés et prélatures ecclésiastiques sout
 possédés par des femmes, par des hommes mariés, par des geus de

guerre, et même suspects d'hérésie. C'est uue horreur qu'aujourd'hui
 le peuple est saus conduite de pasteur ni de berger..... L'autre est

» qu'ou vend les puissauces de judicature, et quicouque vous donne ce

conseil vous trahit..... Eufin, je vous avertis, sire, que le plus grand
 fléau de ce royaume, après l'hérésie, a été l'étranger italien. Il a

butiué et butine cruellement toute la France. Vous le favorisez par
 trop; il se rit de notre ruine et s'eu agrandit. Il vous a déjà fait dé-

piter uue partie de votre peuple, et fera révolter le reste. Si vous ne

» le chassez bientôt, il sera chassé par fureur et sédition populaire,

avec graudissime dauger de tous ceux qui le favoriseut..... Longue
 patieuce méprisée est cause de rigueur sans pitié <sup>1</sup>. •

Qu'ou n'oublie point que le roi, auquel l'assemblée des trois états du royaume, dans une séauce publique, reproche si durement sa tolérauce, n'est pas seulement le vaiuqueur des hugueuots, à Jaruac et à Montconforr, mais eucore le principal auteur du complot pour le massacre

Pièces justificatives des états de Blois, t. 1V, § 64, p. 97 à 107.

de la Saint-Barthélemy. Or c'était de nouveau du sang et des supplices que la nation lui demandait. Pour lui, il répondit senlement : « Vous » avez oui la teneur de mon édit, et entendu la qualité d'icelui, et la grandeur et dignité du serment que vous allez présentement rendre. . Et puisque je vois vos justes désirs tous conformes anx miens, je » jurerai, comme je jure devant Dieu, en bonne et saine conscience, » l'observation de ce mien édit, tant que Dien me donnera la vie » ici-bas. Veux et ordonne qu'il soit observé à jamais dans mon · royanme ponr loi fondamentale. Et en témoignage perpétuel de la » correspondance et conseutement universel de tous les états de mon · royaume , vons jurerez présentement l'observation de ce mien édit · d'union, tous d'une voix, mettant, pour les ecclésiastiques, les » mains à la poitrine, et tous les autres levant les mains au ciel 1. » Puis, un acte authentique en fut dressé, portant : « Aujourd'hui, . 18º d'octobre 1588, le roi, séant à Blois, en pleine assemblée des · états généraux de son royanme, a juré, en sa foi et parole de roi, de · tenir et observer la présente loi, en tout ce qui dépendra de sa ma-» jesté : et MM, les cardinaux de Bourbon , de Vendôme , comte de » Soissons, duc de Montpensier, cardinanx de Guise, de Lénoncourt, . de Gondi, dues de Guise, de Nemours, de Nevers et de Reiz , M. le s garde des sceaux de France, et plusieurs antres seignenrs, tant du » conseil de sa majesté que députés des trois états de ce royaume, ont » juré de garder et entretenir inviolablement ladite loi, tant en lenrs . noms propres et privés que pour l'État et les provinces qui les ont . députés pour se tronver en cette assemblée générale des états : · moi, Rusé, secrétaire d'État et des commandements de sa majesté

 présent.
 Ce fait, sa majesté témoigna le grand désir qu'elle avoit de mettre fin à cette assemblée, et pourvoir à ses sojets sur leurs jostes plaintes et doléances; pour cet effet, promit ne se départir de la ville de Bois jusques à l'emiter parachèrement de la tenue desdits

états, ordonnant pareillement à tous cenx de ladite assemblée de ne
 s'en départir aucunement, dont sa majesté fut remerciée de toute

» l'assistance, et se retira accompagnée du commun consentement et

- voix générale du peuple criant : Vive le roi\* ! »

Pièces justificatives, § 65, p. 107.
 Ibid., § 66, p. 108. — Procès-verbal du tiers état, p. 134. — Journal de

Les députés se réunirent ensuite dans leurs chambres respectives , pour travailler, soit au jugement des élections contestées, soit à la confection de leurs cahiers. Malgré une décisjon du couseil du roi, le tiers état ne voulut point admettre du Verzier, député de Bordeaux, parce qu'il avait été hérétique, et qu'il n'avait point fourni des preuves autheutiques de aon abjuration. Puis le premier objet qui ae présenta, le 3 novembre, à l'ouverture des cahiers, fut un article de celui de Paria, qui demandait que « M. de Soissons fût déclaré iudigne de la cou-» rouue, pour avoir aidé le roi de Navarre contre les catholiques, et » avoir assisté à la mort de M. de Joyeuse, faite de saug-froid. » Quatre gouvernements adhérèreut à ladite requête; quatre autres furent d'avis que ledit article fût communiqué aux deux autres chambres; quatre, eufin, à ce que l'article fût rayé du cahier : car ce prince avait înré l'édit d'union ; il avait eu l'absolution de Sa Sainteté, et il était en cour, faisaut aete de bon catholique. Ce dernier avis fiuit par l'emporter 1.

Puis, le 4 novembre, l'archevêque d'Embruu, l'évêque de Bazas, et d'autres prélats, vinreut à l'assemblée du tiers état, de la part du clergé, · pour l'inviter à se joindre aux prières que l'on entendoit faire au » roi, d'envoyer armée au pays de Guienne, qui étoit le plus désolé par

- . les hérétiques; et afin que le tiers état eût à aviser si le roi de Na-» varre, avant les armes au poing, ne devoit être déclaré criminel de
- lèse-majesté divine et humaine, ses états confisqués, déclaré relaps. » indigne, lui et sa postérité, de la succession et de tous droits au
- » royaume, suivant que le clergé l'avoit résolu; et que le leudemain
- » ils eu feroient pareille ouverture à la noblesse. Mais le samedi 5,
- » l'évèque de Bazas, accompagné d'autres ecclésiastiques, entre lesquels
- · étoit M. de Citeaux, nous perta propos de la part du clergé, que - cejourd'hui matin M. l'archevêque d'Embruu avoit été mandé par le
- » roi, legnel lui avoit dit qu'il seroit bien aise et lui viendroit à plaisir,
- » qu'avant que de rien résoudre pour le fait du roi de Navarre, il fût » de nonveau sommé et requis de se remettre à l'église catholique ; et
- » queiqu'il sut assurément que telle semonce n'y serviroit de rien pour
- · le couvertir et rappeler, néanmoins, que cette formalité gardée, il

Bernard, t. V, p. 77. - Journal de Guyencourt , t. IV, p. 126. - V. P. Cayet, p. 229. - De Thou, l. XCH, p. 290. - Davita, l. IX, p. 520. I Journal de Bernard, p. 89.

 y anroit occasion de rendre la guerre plus juste, et détonrner le seeonrs d'Angleterre 1.

Le caractère de Henri III et celui de ses états se manifestèrent à cette occasion. Le premier, faible et fanx, mais habituellement modéré, désirait regaguer le roi de Navarre et s'en faire nn allié, mais n'osait pas l'avoner. Il prétendait ne vouloir qu'accomplir des formalités, tandis qu'au fond il gémissait d'être privé de l'appui d'un pareut qu'il aurait pu opposer aux Gnise, ses ennemis les plus détestés; d'ailleurs il éprouvait du scrupnle à changer la loi salique, qu'il s'était accoutumé à regarder comme la coudition foudamentale de la monarchie. Les états, d'autre part, malgré leur division en trois chambres, avaient les défauts des assemblées et le caractère des démocraties, où la majorité ne ménage jamais la minorité, et où la délibération, prenant l'apparence d'un combat, n'a pour cri de guerre que Malheur aux vaincus! La majorité qui, anx états d'Orléans et de Pontoise, avait été réformatrice, avait, aux premiers états de Blois, passé aux catholiques, et malgré le roi et ses édits, elle avait interdit tout antre culte que celui de l'ancienne église. Aux seconds états de Blois, cette même majorité n'avait pas même voulu souffrir dans son sein un seul député soupçonné d'avoir été huguenot. Bien plus, elle voulait écraser le parti catholique de la tolérance; elle voulait interdire de parler de paix, et elle ne permettait plus au roi même d'espérer la conversion d'un grand hérétique.

de Navarre portant encore les armes contre Dieu et son église, ayant été excommunité, l'on ne pouvoit et ne devoit lipiu suer de recherche... Le tiens éta fut d'avis de déclarer le roi de Navarre oriminel de lèse-majesté dirine et humaine, cu la même forme que messieurs du clèrge on fit entendre que messieurs du clèrge de divine de l'apputé du clèrge de després du clèrge de després du clèrge de l'apputés de l'ap

Cela ayant été rapporté au clergé, continue Bernard, il y avoit
 été résolu d'une même voix que l'édit d'union ayant été juré, le roi

de la chambre des nobles délibéroient de s'achemiuer vers Sa Majesté.

Nos députés partirent aussi à l'heure même.

Et iceux de retonr, le sieur de Neuilly rapporta que le propos
 avoit éjé tenu et porté par M. l'archevêque d'Embrun, tant pour le

fait du roi de Navarre, que pour inviter Sa Majesté d'envoyer armée
 en Guienne, afin que cette pauvre province fut pargée du chef des

Journal de Bernard, t. V, p. 90, 91. — Procès-verbal du tiers, t. IV, p. 178.
 De Thou, t. XCIII, p. 510. — V. P. Cayet, p. 280.

- · hérétiques. Que, sur cette proposition, le roi auroit répondu qu'il » eut désiré que son intention eut été suivie, pour, par une dernière
- » sommation, inviter le roi de Navarre à se reconnoltre ; quant à l'ar-
- » mée de Guienne, qu'il y avoit un bou lientenant, bien catbolique, et . qui lui avoit toujours fait fidèle service. Cependaut qu'il seroit par
- » lui avisé de conserver ladite province. Que le sieur d'Embrun avoit
- répliqué que les trois ordres étoient ià résolus de pe plus rechercher
- » le roi de Navarre : que c'étoit un membre ponrri : qu'étant excom-
- » munié, il ne pouvoit être par enx en rien reconnn. Sur quoi le roi
- lui auroit répondu : Eh bien! si vous craignez l'excommunication, le
- » légat du pape est en la cour, ponr vons absoudre et délier. Et néau-
- » moius, ne pensez pas que si j'étois d'avis de le rappeler ce fût pour
- » le rendre babile à me succéder, car quand Dieu ne me donneroit
- » lignée, le pourvoirois en telle sorte au royaume, que jamais roi, ayant
- » été bérétique, ne vous gouvernera : ce qu'il désiroit être commu-
- » niqué aux chambres. Sur ce, l'avis pris, il fut résolu que l'on persis-
- » teroit à la première résolution 1. » Eu effet la résolution contre le roi de Navarre fut insérée au cabier général. Il fut aussi question de condamuer la mémoire du prince Lonis de Condé, afin de déclarer tons ses enfants également exclus de la conronne; toutefois, le roi ayant demandé une exception en faveur de ceux qui étaient catholiques. les états consentirent à supprimer cet article et à s'en tenir à l'édit
- Le roi cherchait cependant à gagner l'amitié des députés qu'il croyait influents dans le tiers état, et en particulier celle de l'avocat Bernard, auteur du journal que nous consultons, et qui, le 25 octobre, avait été choisi pour orateur de sou ordre. Bernard fut introduit avec Coussin, son collègue, dans le cabinet du roi, le 9 novembre après diuer. « Il nous dit qu'il s'étoit dûment informé de nos déportements.
- et de ceux de toute la province, qui lui étoient si agréables qu'il
- » nous en remercioit, ct qu'il les sauroit très-bien reconnoltre en » temps et lieu. Après, il nous fit part de toutes ses bounes volontés,
- » et du regret qu'il avoit d'avoir été si mal servi ; qu'il étoit à présent
- » si bieu disposé que nous ne partirions jamais sans conteutement ;
  - » qu'il ne désiroit rieu plus que de laisser une bonne mémoire à la » postérité de l'amour qu'il portoit à son peuple; qu'il avoit offensé

d'uniou 2.

<sup>1</sup> Journal de Bernard, p. 91-95. - Procès-verbat du tiers, p. 178. 2 Ibid., p. 96, 103, 106. - Davila, l. IX, p. 523.

- » Dieu, lequel savoit combien de fois il lui avoit dit peccavi. Il nous
- · reçut avec tant de respect qu'il se mit à deviser fort particulière-» ment de la suppression des offices, des partisans, des dons immenses,
- » de la misère des villageois; et par discours interrompu fut ce propos
- » continué plus d'une heure 1, «

Mais ces prévenances du roi, quoiqu'elles flattassent momentauément les députés, ne les détournaient point de la poursuite de leurs projets. Ils avaient demandé l'état des recettes et déneuses du royaume: cet état leur fut apporté le 10 novembre par MM. de Rambouillet, d'O, de Rose et Chenaille. Cenx-ci exposèrent qu'ils comptaient , pour l'aunée suivante, sur une recette de neuf millions d'écus d'or on de livres (ces deux mots paraisseut employés iudifféremment l'un pour l'autre); que sur cette somme trois millious étaieut destinés à l'eutretieu de la maison duroi, de la reiue, au payement de la gendarmerie (consistant en soixante compagnies d'hommes d'armes), des garnisons, des galères et de l'artillerie : que les six millions restants suffisaient à peine pour le payement des gages et rentes (traitement de tous les fonctionnaires publics et intérêts de la dette); que ponr la guerre qu'il

comptait faire aux hérétiques, il lui fallait au moins deux millions de Les états de finance avaient été renvoyés à une commission; et au nom de celle-ci, le président Neuilly rapporta, le 18 octobre. « que

I Journal de Bernard, p. 98.

plus 3.

Le domaine était évalué annuellement à 513,783 liv.; mais il ne restait de net que 2,549 liv. - On estimait qu'on pourrait l'affermer de nouveau 

Les ventes de bois annuelles auraient pu monter à 200,000 Liv., et n'étaient évaluées que. 50.000 Les aides, huitièmes et vingtièmes, à 550,000 liv., au lieu de 481, 036 Le subside de 5 sous par muid de vin, 65,000 liv., au lien de 54,000 liv. 359,833 Les cinq grosses fermes, sujcites à nombreux abus, rendaient La gabelle et greniers à sel ; l'adjudication de la ferme avait été

suspendue le 5 octobre. 433,835 Décimes du clergé. . . . . . . . .

Plusieurs autres impôts restent en blanc, et aucun résultat général n'est présenté.

Procès-verbal du tiers état. p. 193. - Journal de Bernard. p. 99. - Journal de Guyencourt, p. 151 et suiv. Ce dernler donne sur l'ensemble des finances quelques détails dont nous présentons ici l'extrait.

ees états étoient du toet défectueur pour le regard du domaine; que toat y étoit si obsourément couché que l'on n'y possoit rien enlendre. » On eavoya en poste à Paris pour prendre de nouveaux némoires à la chambre des comptes 3. Cependant le premier expédient auquel rocourreut les députés, pour réabilir les sinauces de l'États, fat un acte de rongeauce. De même que l'enfant s'achsarce contre les rerge qui l'achiés, le peuple tournait toutes socière contre les finauciers que le roi svait employs à la torée des impôts; et la noblese, jalouse de leur richesse, se plaisait à les voir ruines, oublisat que cette richesse était la garantie des deniers publics qui leur étaient confiés, et que leur crédit était accessaire au crédit de l'État. » Le 21 novembre . fut apporté a uties état, de la part de la noblese, un billet pour ériger une chambre cumposée de six de chacan ordre, qui servient tirés des haubres des états, avec six commissiers que le roi nom-

meroit, pour faire la recherche et procès aux fluanciers, partisans, courtiers d'offices, et autres de ladite qualité. Il fut avisé que le roi seroit supplié dy mettre deux présidents, l'un qui seroit par lui nommé, l'autre par les litsts. Qu'aussi la nomination d'an procureur général seroit faite par les trois ordres, pour faire cheixt d'un bomme roide et enfier, qui auroit un substitut en chacune des provinces de la France, pour être mémorié et instruit des partis faits, commissions exémetrés, sans qu'il fait losible d'entre et composition avec

 leadits partissass. M. Duret, qui présidoit au gouvernement du Lyonnais, fut commis pour en porter le propos au clergé, lequel à son retour rapporta lesdits sients du elegé étre de pareil s'ats... La noblesse se coulorma aussi à l'avis du tiers état, et avoit ajouté que

ladite chambre se dresseroit à Blois, et seroit déambolatoire. L'on mit aussi eu terme de requérir par même moyen Sa Majesté de surseoir toute levrée de deuiers et réduire les tailles; ce qui fut résola. - Un orateur du clergé, Cocquelay, conseiller au parlement, vint ensuite dire au tiers, de la part de son ordre, e que cétoit la où il falloit frapper, sans nous arrêter à de petits articles de réformation, les-frapper, sans nous arrêter à de petits articles de réformation, les-

 frapper, sans nous arrêter à do petits articles de réformation, lesquels, quoiqu'ils fussent ntiles, ne faisoient maintenant à propos, vn l'état du royaume, qui tomboit de tont côté; et que si le peuple étoit soulagé, et que pour le surolus on établit ringt-cânq ou trente

» bous articles que l'on proposeroit comme règles d'État, que cela » suffiroit en attendant un siècle plus doux 3. »

suffiroit en atlendant uu siècle plus doux 3.

Journal de Bernard, p. 105. \* Ibid., p. 109-111.

Indépendamment du soulagement du peuple, les états se sentaient appelés, pour maintenir leur propre importance, à repousser comme illégales toutes les augmentations de la taille, de même que toutes les créations de charges qui avaient eu lieu depuis les états de Blois de 1576, en violation directe de l'autorité de ces états. Aussi, dans la requête présentée au roi le 25 novembre, au nom des trois ordres, trouvonsnous, après l'exposition de la misère croissante du peuple, ces mots : » Pour ee, vos très-humbles et très-obéissants sujets, les députés des » trois états de votre royaume, vous supplient , sire , en toute humi-· lité, qu'il vous plaise, en effectuant vos saintes et lonables intentions, · déclarées en l'ouverture de vos états, ordouner, conformément à la » requête des trois ordres, que les tailles seront réduites au taux qu'elles » étoieut en l'an 1576; et révoquer tous subsides, subventions, impo-» sitious, levées de eloehers, et toutes autres taxes imposées depuis · ladite aunée, le tout par provision, et jusqu'à ce que vos finances · étaut réglées par l'avis de vos états, y ait moyen de faire, par Votre · Majeaté, plus ample décharge, selon que les suppliants sont chargés » par tous leurs cahiers vous en faire très-humble requête 1. » Bernard racoute la présentation de cette requête. « Tous eu corps allames les trois ordres au château, où le roi en reçut la plus graude » partie en son autichambre, savoir, tous ceux qui eurent moven d'y · entrer, ear elle étoit toute pleine. M. de Bourges (orateur du clergé) · commença son propos fort disertement, et le poursuivit avee la charge » qui lui fut dounée de ne rien éparguer. Il se mit sur les misérables · inventions d'aides, parties et subsides, sur les richesses des parti-» sans, sur la misère du peuple. Il dit qu'il ne falloit pas écorcher la » brebis : que les conseillers du roi , ou par malice ou par ignorance , » l'avoient poussé en de damnables et pernieieux desseius, avoient rujué » ses sulets, et comme mauvais couturiers, lui avoient rogné et taillé » sa robe trop courte, pour avoir de grandes lanièrea; que nous n'en-. tendions nos requêtes leur être communiquées, comme à gens sus-» peets et pernieieux à l'État... M. de Brissac (président de la noblesse) » parla en peu de mots; M. de la Chapelle, président du tiers état, de » même... Après que le rol eut répondu qu'un chacun seroit content, · et qu'il nous feroit droit sur nos requêtes, l'archevêque de Bourges ajouta encore que si le roi nous faisoit refus de nos demandes , il ne

Au Journal de Guyencourt, t. IV. p. 132. - Procès-verbal du tiers, p. 217.

- tronvât pas manvais si nons demandions notre congé. Et le roi fit
   réponse qu'on lni faisoit tort, et que nons étions trop bons Français
- » ponr cela 1, »

Loin de se laisser intimider par ce reproche, le tiers stat résolul de déclarer au roi que l'archevêque n'avait rien dit qui n'eût été conclu et délibéré par l'ordre, et que le président de chaque province l'affirmerait à son tour; il fut convenu aussi que les députés de chaque haillisge cértiaient sur un bulletin les noms de ceux qu'ils estimaient dommageables à l'Etat, pour être traduits devant la chambre d'enquête qu'on avait résolu d'instituer. Ces bulletins étaient déposés dans un sont que tenait le président; et telle était la riolence de la rancune one sur les financiers que lo billet donné par Davinet, député de Rouen, s'étant trouvé blanc, on voulut le chasser de l'assemblée, encore qu'il s'excusât en disant qu'il ne connaissait unen prévariaceur.

Le roi, ionjours plus alarmé de la direction hostilo que prenaient les chambres, essaya de nouveau l'influence personnelle qu'il pourrait exercer sur les membres qui avaient du crédit dans leur ordre. Le 37 novembre, il fit appeler au château Bernard et Coussin, avec d'autres députés du tiers, au nombre de ringet-quatre. Le sieur de Marie,

- maître des cérémonies, viut nons prendre, dit Bernard, et entrâmes
   en la chambre du roi, lequel nons trouvâmes senlement accompagné
- a de M. de Lyon et du président de Nouilly. Il nous commença à dire
- » la volonté qu'il avoit de nous sonlager ; qu'il vonloit régler sa maison
- » et la réduire an petit pied; que s'il avoit trop de deux chapons, il
- n'en vouloit qu'un ; qu'il avoit trop de regret d'avoir vécu de la façon
- » du passé, et qu'avant de partir, il nous promettoit un très-grand
- contentement. Mais que de lo contraindre à réduire les tailles au
   pied de l'année 1576, il étoit impossible que ce ne fût à la ruine
- pied de l'année 1576, il ctoit impossible que ce ne lut à la ruine
   de sa maison et de son État; qu'il falloit considérer la guerre contre
- » les hérétiques, où il vouloit hasarder sa personne ; qu'il étoit néces-
- · saire d'avoir fonds pour ce regard, et que ce n'étoit pas lui donner
- . du courage pour le faire que de lui retrancher ses movens... Son
- » propos fini , M. Coussin parla le premier ; après lui , le roi voulnt
- a que je parlasse, ce que je fis longuement, avec tonte franchise et
- · respect ; je lui déduisis tont an long les causes de notre requête,
- » le désordre de ses finances, l'abus qui se commettoit à la face des
  - 1 Journal de Bernard, p. 116, 117. Pasquier, l. XIII, lett. 3, p. 563.

<sup>\*</sup> Ibid., p. 120.

<sup>10</sup>m-> b- 120

570 mayora

états, le blâme que neus emporterions, si le peuple n'étoit déchargé,
 le peu d'occasion de bienveillance qu'il laisseroit à ses sujets... Et

» lors il reprit ses premiers discours qu'il dilata davantage...: que des

· deniers il n'en seroit plus si mauvais ménager; qu'il ne les em-

» ploieroit plus en dons immenses, ni à des bagatelles, comme il avoit

fait , qu'il en sentoit sa conscience chargée, et s'en repentoit tous les
 jonrs. Cependant que l'on tronvât bon d'entrer en conférence sur le

 jonrs. Cependant que i on tronvat non d'entrer en conterence sur le fonds qu'il demandoit, car de révogner les tailles, sans lui donner

» moyens assurés , c'étoit le perdre , et qu'en le perdant , nous nous

» perdions tous 1, »

Le tendemain, londi 38 novembre, le roi envoya une députation à le chambre du liers état; l'archevèque de Lyon porta la parole : il représenta que la rupture des états plongerait le royaume dans l'assrehie; 
que le roi demandait de surseoir seulement à la suppression des taillés 
jusqu'à ce quin fondés suffiant lot troué pour les remplacer; que tout 
an moins était-il essentiel de pourroir aux trois millions pour la maison 
royale, dans lesquels se trousvaient comprises es soldes de toute la 
gendarmerie, et anx deux millions pour la guerre; qu'il abandonnerait 
le surplus à la libre et entière disposition des états, la foi publique toutefois gardée pour le payement des rentes, dettes et agges d'officiers \*.

Ces propositions causèrent de violents mormures, et après la retraite des commissires, la chambre déclara qu'elle persistait dans ses requées. Cependant la Chapelle-Martean invità à souper tous les présidents de chaque province; le duc de Guise s'y trours : il exposs les besoins du roi, la misère de l'Esta, et il press les députés de faire quelque chose pour son soulugement. Le lendemain, Gnise recommença ses inatances auprès d'eux, et il déclara qu'il le faisait par exprès commandement du roi. Il chircha à leur faire sentir que leur menace de se séparer, s'ils n'obtensitent pas l'abolition des tailles, pourrait bien acommancement d'tre agréshé su peuple, mais que s'isi l'éfectusient, ce serait la ruine de l'État; que les luguenote en triompheraisent, qu'ils l'en accuseraient lai-même, duc de Guise, à cause de l'indiaence qu'in l'avaient aucom moyen de faire revenir leur assemblée de ser résolutions. Le mémo jour, en étité, et le clergé et la noblèses déclarèrent

<sup>1</sup> Journal de Bernard, p. 121, 122. - Procès-verbal du tiers état, p. 227.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journal de Guyencourt, p. 134. — Ibid., p. 229.

Journal de Bernard, t. V, p. 125.

qu'ils s'unissaient pleinement au tiers état. Brissac, accompagné de six autres gentilshommes, vint dans la salle de cet ordre, protester · qu'en ce qui regardoit le bieu de l'État, ils nous assuroient de leurs · vies, armes et personnes 1, »

Le 50 novembre, le roi fit de nouveau invitor en son cabinet les députés du bailliage de Dijon, Coussin et Bernard : » Il nous dit qu'il » nous mandoit comme ses bons sujets et serviteurs, pour continner

· ses plaintes et regrets qu'il avoit que ses bonnes volontés n'étoient » pas connnes; qu'il se délibéroit de vivre do tonto antre facon qu'il

» n'avoit fait du passé ; que tant s'en faut qu'il eût intention et moyen · de continner ses dons immenses, qu'il n'avoit pas un sol; que c'étoit

» une honto; que dans son conseil l'on tiroit la langue d'un pied de

 voir ses nécessités ; que les dépèches de ses plus importantes affaires de-» meureroient, faute d'avoir cent écus pour payer les courriers. Par

» ainsi, que parlor d'uno réduction à l'année 1576, c'étoit le perdre, · et l'État avec ; qu'il avoit appris que l'on disoit que ses promesses

» n'étoient que paroles, que vent et artifice, mais qu'il en feroit pa-» raître les effets; et qu'on ne crût pas le bruit semé qu'il donnoit

 tont à deux hommes qu'il avoit pris de nouveau près de lui \*, mais , qu'il juroit en son âme que depuis le mois do mai, il ne leur avoit

· donné quatre mille écus ; qu'il no les tenoit que pour s'eu servir et » non pas pour les enrichir, et qu'il so donneroit bien de garde de

· faire comme il avoit fait du passé à d'antres. De ces autres, l'un » étoit mort avec honneur; quant à l'autre, on savoit bien ce qu'il

· faisoit ; qu'ils avoient fait leurs affaires, mais très-mal celles de leur » maître 5. » Onant à la chambre à créer pour la recherche des traitants, le roi se plaignit de ce que les états usurpaient sur son autorité en voulant la nommer enx-mêmes. Pendant lo temps qu'il s'entretenait avec les députés, il achevait de s'habiller, et il en prit occasion do lenr dire « qu'il n'étoit point dépeusier en habits, qu'il eu portoit » un toujours trois mois, » avec antres paroles communes 4.

Lo cardinal et le duc de Guise, les prélats et les seigneurs, plus influents dans le parti de la ligue, s'efforçaient de persnader aux états que le projet an'ils annonçaient de se dissoudre, si on ne leur accordait leurs

<sup>1</sup> Journal de Bernard, p. 126, 127.

<sup>2</sup> Apparemment Montpezat, sieur de Longnac, et Bellegarde, comte de Thermes. 5 Journal de Bernard, p. 128,

<sup>4</sup> Ibid., p. 150.

demandea, était le plus peraicieux do tous, puisque tous les abus subsiteraient, tous les impôts coutinucraieut à se percevoir, tous les mauvais muistres demeureraieut eu place, à moins qu'on n'eût recours au reméde plus désastreux eucore de la guerre civile. La province de Bourgegne se rangea à leur avis; mais il fut impossible de faire enteudre raison à toutes les autres, qui déclarèrent suspendre leurs travaux jusqu'à ce qu'elles eussent obteau une réponse favorable '. Le roi, cependaut, prit le parti de céder; le samedi, 5 décembre, il appela tous les ordres, eu corps, daus sa chambre. L'archerèque de Bourges rélètre ses remontratees au toun des trois ordres, et racouta le trait de la bonne vieille s'adressaut à l'empereur Adrien, Noil ergo imperare, « Si tu no veux pas être juste, refuse-toi donc à régner. » Le roi, cu réponse, fit un discours d'une voix fort haute sur sou amour pour son peuple, puis, continue Bernard, il nous dit : » Je vous a accorde vos requêtes. Alors cheau se mit à crier vive le roi, sans

accorde vos requêtes. Alors chacuu se mit à crier vive le roi, sans
lui donner le moyen de parachever; mais le bruit fiui, il uous dit :
C'est à la charge que vous fassiez des fouds, et que vous donniez des

moyens assurés pour l'état de una maison, et le fouds de la guerre,
suivant vos promesses; ce qui lui fut accordé en grande ioin et

» allégresse <sup>9</sup>. »

Le roi et les états paraissaient d'accord; le leudemain, dimauche dédembre, un Te Deum fut chauft pour célèbre rette réconciliation. Gependant le théologal do Senlis, qui précha deraut les états, déclara dans son sermon qu'à la réserve de l'abolition des tailles rieu ue s'était fait de bon; car le roi retienait toujours à la vue des états ses maurais conseillers, ses harpies, ses fluanciers corrompas, lesquels il falliait courageausement classer; et il les désigna les uus après les autres par des jeux de mots sur leurs soms qui provoquéreut les éclats de rire de toute l'assemblée °. Des lo S, les états so remireut à travallier à leurs cahiers; ils étaieut demeurés d'accord de les réduire à une treutaine d'articles qui forneraient comme la base de la réformatio du voyaune; mais quant aux expédients pour trouver les ciuq millions d'écus d'or que l'ou avait promis d'assurer au roi, maigré la réduction des tailles, di ue se faissit pas dans le soite des états une seule proposition raison-

Bernard, p. 134. - Proces-verbal du tiers état, p. 253.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> fiil , p. 136 — Proces-verbal du liers étal, p. 228. — De Thou, l. XCIII, p. 318. — Davila, l. 1X, p. 523.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bernard, p. 137.

nable; les crues faites par le roi depuis 1576, et qu'il abandonnait, montaient à plus de denx millions d'écus; la perception de tons les autres impôts demeurait en quelque sorte suspendue. Les états s'étaient opposés, le 5 octobre, à une nouvelle adjudication de la ferme de la gabelle, et en même temps ils pressaient la suppression de tous les offices et de indicature et de finance, que le roi avait vendus depuis l'année 1376, sans offrir aucun remboursement à ceux qui les avaient achetés 1. Les trésoriers, que cette suppression aurait ruinés, et qui voyaient en même temps qu'on les voulait déférer à une chambre d'enquête pour rendre compte du passé, se présentèrent au nombre de trente-cinq le 5 décembre à la salle du tiers état ; mais an lien de se justifier avec modestie et de faire valoir leurs titres, ils déposèrent sur le boreau une protestation fort injurieuse, dans laquelle ils affirmaient · que les députés étoient pleins de passion et animosités, qu'ils avoient » été élus par monopoles et brigues, et que les trésoriers prétendoient se réserver, sur les biens des députés eux-mêmes, le remboursement » du prix de leurs charges. « La chambre, irritée, exigea que chaque

à mille écus d'amende et à la prisso 3. Le roi avait reça nouvelle de l'état de détresse où se trouvait l'armée de Poitou et celle de Dauphiné, fante d'argent : il en donna avis anx chambres, et leur fit savoir en même temps la détresse plus grande encore que ressentait sa propre maison. » Elle étoit réduite à telle e artrémité que cipiurd'hui 7 décembre, son pourropeur lui avoit

trésorier lacérat lui-même sa protestation, après quoi elle le condamna

- . déclare qu'il quitteroit l'entretien et sonniture de sa table, et que
- » ses chantres lui avoient aussi dit qu'ils quitteroient le service et ne
- chanteroient plus qu'ils n'enseent leurs gages 3. Le roi fit de nonveau venir Bernard et d'autres députés dans son cabinet, le vendredi 9 décembre. Il nous juroit et promettoit, dit celai-ci, ne vouloir 5. ci-après rien mettre sor son peuple; ce qu'il disoit si assurément,
- · qu'il aimeroit nieux tont perdre que d'y contrevenir, et en répétant
- son premier serment il dit : One Dieu m'abime et me damne si j'y
- > contreviens... Il est bien vrai que quelques-uns de mon conseil ne
- sont pas de cet avis, et disent que ce seroit me régler sur le duc de
   Venise et rendre mon État à demi démocratique; mais je le ferai ,

Guyencourt, Journal, t. IV, p. 136. - Pasquier, Lettres, l. XIII, l. 3, p. 563.

Journal de Bernard, p. 141, 143. — De Thou, I. XCIII, p. 519.

Bernard, p. 145, 146.

ar je veux être tont bon on tent manvais 1... Comme ils sortoient

d'anprès du roi, l'archevêque de Lyon leur dit : En bien! messienrs,
 voici deux gentilshommes qui disent que la marmite du roi est

renversée, si vous ne mettez ordre de la faire bouillir. Monseigneur

» renversée, si vous ne mettez ordre de la faire bouillir. Monseigneur » de Guise lui dit en riaut : Qu'avez-vous affaire de leur dire cela 2?»

Cependant le litera état sentit qu'il était nécessaire de pourvoir tout an moins au service du mois courant. M. de Marle, maître des cérimonies, introduit, lo 9 décembre, dans cette chambre, avait demandé qu'elle euvoyât trois ou quatre de ses membres, pour, de concert avec quelques membres du conseil, faire un arrangement avec les traitants de la gabelle, et pourvoir ainsi au besoin le plus pressant. Alors le président de la chambre proposa « de prendre à constitution de rente la

somme de cent vingt mille livres, pour laquelle quatre ou six de cet
 ordre se rendroient principanx constituents, auxquels seroit pro-

» mise tonte indemnité par les députés du tiers état ; que ladite somme

seroit prise sur les premiers deniers qui se lèveroient en la présente
 ou la prochaîne année sur le peuple ou autres ; enfin que ladite somme

seroit distribuée par lesdits constituants, à M. de Nevers ciuquante

seroit distribuce par lesuits constituants, a m. de Nevers cinquante
 mille, à M. de Mayenne quarante mille, pour nécessités desdites

mille, à M. de Mayenne quarante mille, pour nécessités desdites
 denx armées, et trente mille à sa majesté, pour la remercier de sa

» bonne affection ? ». Tontefois les députes qu'on avait désignés comme les plus riches refusèrent de s'engager, à moins qu'ils ne fuseent au moins vingt-quatre pour partager la solidarité; pois, quand les nus siguérent, les autres refusèrent de signer; pois, par une nouvelle délibération , on destina cent mille écas au duc de Mayenne, vingt mille seulement an roi, et rien au duc de Nevers: la négociation n'était pas terminée

ses autres retuserent de agner; puis , par une nouverte entseratou, on destina cent millé cèus au duc de Mayenne, vingt mille seulement an roi, et rien au duc de Nevers: la négociation n'était pas teruniée le 29 décembre, et l'argent d'était pas teruniée, cependant les étate mirent en délibération s'ils laisseraient entrer dans lenr saile Rambesillet, ministre de roi, parce qu'ils le tenzient pour suspect ainsi que tous ses collègues, et ils ne parlaient plus que de les mettre en jugement par devant la chambre d'enquêtes qu'ils avaient résoln de former .

Ainsi le roi s'était humilié en vaiu, il avait en vain confessé ses fantes et fait la cour à ses sujets, aux députés même du tiers état, que

<sup>&#</sup>x27; Journal de Bernard, p. 148.

<sup>2</sup> Ibid., p. 150.

<sup>\*</sup> Proces-verbal du tiers état, p. 237. - Journal de Bernard, p. 151.

Journal de Bernard, p. 157, 159, 168.

les Valois étaient accoutamés à traiter avec tant d'orgueil. On l'arais poussé majgré lui dans la guerre éville; non-seulement on lui avait fait attaquer les hoguenots, annaier tous les traités conclus avec et proroquer lenrs aillés d'Allemagne et d'Angleterre; on lui avait fait prendre les engagements les plus présis den eleur accorder aucus tolérance, de ne faire aucune paix avec eux, et de les tons exterminer. Bien plus, ou vensit de nouveau de le jeter daus une guerre étrangère qu'il éroyait des uniquements aux întrigues des Guise.

Le duc de Savoie, Charles Emmaunel, prince guerrier et habile politique, voyait avec impatience les garnisons françaises qui occupaient encore les forteresses du marquisat de Saluces ; ellea enchalnaient en quelque sorte son pays, en assuraut un passage au travers des Alpes aux armées françaises, au momeut où le roi pourrait être teuté de recommencer les guerres d'Italie, ponr mettre fin aux guerres civiles, Ce duc, par son mariage avec une fille de Philippe II, s'était assnré l'appui de l'Espagne; il favorisait les intrignes de cette couronne avec la ligue, et il affectait un graud zèle pour la foi catholique. On assure qu'il fit offrir sou assistance an duc de Guise, sous conditiou que, dans le démembrement de la France qui lni paraissait inévitable, il aurait pour sa part la Provence et le Dauphiné; on ajoute que ses demandes avant été reponssées par Guise, il dénonca lui-même an roi ce chef des liguenrs, et lui communiqua nne partie de leur correspondance. En même temps, il l'avertit aussi que Lesdignières, chef dea protestanta en Dauphiné, avait quelque intelligence avec les officiers français stationnés dans le marquisat de Saluces, et il lui déclara que le senl moyen d'empêcher l'hérésie de passer les Alpes et de répandre sa contagion dans toute l'Italie, c'était de lui accorder à lni-même le gonvernement du marquisat de Saluces 1.

Mais le roi refusa, tout comme le due de Gnise, de favoriser l'ambilion due de Savie, et celli-ci résolut alors de recourir à la force. Le 1º novembre, son général, Saint-Sorlio, se reudit maître, par amprise, da bourg de Carmaguole, et entreprit le siège de la cistelle, qui capitala au bout de peu de jours. Cétait l'arsenal des Français pour l'Italie, et le dépôt de toute l'artillerie qu'ils en avaient retirée après lens longues guerres, en sorte que quatre conts pièces de canon et m prodigieux dépôt de muiltons tombbrent avec Carmagnole aux

De Thou, l. XCII. p. 291, 293. - Davila, l. IX, p. 525.

mains du duc de Savoie. Cette conquête fut immédiatement suivie de celle de Saluces, Cental, Ravel, et de toutes les autres petites places la marquisat. En pou de jours, les derniers Frauçais pressèrent les Alpes et rentrèrent par capitulation en Dauphiné, qualre-vingt-seize aus après l'époque où Charles VIII les conduisit pour la première fois en Italie. 4.

Le duc de Savoie, nou content de s'attaquer à la France et d'enlever de force à ce puissaut royaume une province à sa convenance, sembla encore insulter à sa faiblesse ; il fit frapper une médaille où l'on voyait un centaure foulaut aux pieds une couronne, avec ce mot seul, opportune. Cette audace excita d'abord une indignation violente : la noblesse avait eugagé les deux autres ordres à s'unir à elle, pour envoyer au roi une députation chargée de le prier de tourner toutes ses forces contre ce petit prince, s'il ne restituait immédiatement les places qu'il avait occupées, les nobles offrant pour cet effet leurs vies, leurs armes et leurs chevaux. Cette députation avait été reçue par le roi, le 14 novembre. De belles déclarations furent faites de part et d'autre; mais tont ce ressentiment s'exhala en vaines paroles; l'armée du ducde Mayenne était absolument désorganisée faute d'argent, et loin de pouvoir passer les monts nour châtier le duc de Savoie, elle était exposée en Dauphiné même à de fréquents revers, dans sa lutte avec Lesdiguières, appnyé désormais par la Valette<sup>9</sup>.

L'armée royale, chargée de la guerre de Poiton, n'était pas plus rodutable. Le duc de Nerers, qui la commandait, adressait tour à tour, au roi et aux états, demande sur demande pour obtenir quelques renforts. Il est vrai que l'ennemi qui lui était opposé, le roi de Navarre, et disti de son où té réduit au dernier degré de faibbese. Vers le litte du mois de juillet, il avait reconquis sur les catholiques la petite du mois de juillet, il avait reconquire de mess s'. Il avait ensuite pas que de mass s'. Il avait ensuite pris le château de Beauvoir, vis-à-vis de l'île de Noirmoutiers, et c'est à ces deux petits faits d'armes que se bordereut ses exploits de l'anoie, quoique les huguesous fissent circuler de nom-



De Thou, I. XCII, p. 294. — Mém. de la ligue, t. II. p. 461. — V. P. Cayet, p. 254. — Davila, t. IX, p. 525. — Guichenon, t. 11, p. 288.

<sup>2</sup> Procès-verhat du tiers état, p. 195-206. - De Thou, l. XCII. p. 297.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> De Thou. I. XCI, p. 241, 248. — Relation de Marans, Duplessis Mornay, t. IV, p. 212. — Mém. de la tigue, t. II, p. 378. — D'Aubigné, l. II, c. 1, p. 107. — V. P. Cayet, p. 171.

breuses relations de ces moindres combats pour soutenir l'espoir de leur parti. Le roi de Navarre conropas enuite à la Rochelle une assemblée des églises protestantes : c'étaient en quelque sorte les états des lugacuous ; ils prolongèrent lenrs délibérations du 14 novembre au 17 décembre, tandis que le duc de Neres leur enlerait successirement Mauléon et Montaigu, après quoi il entreprit le siège de la Garnache <sup>1</sup>.

Henri III attribnait la condition aussi humiliante que doulonrense où il se trouvait aux intrignes senles du duc de Guise. Il est dans les habitudes des monarques de croire tonjours qu'ils ont à lutter contre les artifices d'un bomme, et non contre les passions d'une multitude, d'expliquer leurs embarras par l'effet de sourdes meuées ou du plau concerté d'un rival, non par l'explosion des sentiments de tous. Ils supposent toujours qu'un adversaire ne met de bornes à lenr pouvoir qu'avec l'intention de s'asseoir sur lenr trône, et qu'un complot lenr est toujours révélé par une opposition. Henri III était persuadé que Guise était rentré en correspondance avec le duc de Savoie, et avait approuvé l'usproation de Saluces 3. Il crovait, comme le dit Pasquier, e qu'on » ne résolvoit rien aux états, que premier on n'eût pris langue du duc · de Guise; les principaux le visitoient soir et matin, et il n'étoit pas » de jonr qu'il n'envoyât conrriers à un tas de mutins à Paris 8. » Anssi le rendait-il responsable, dans son cœur, de la réduction des tailles, de la poursnite contre les traitants et de la lésinerie des états. On prétendit aussi que les complots du duc de Guise contre lui, lui furent dénoncés et par la duchesse d'Anmale, et par le duc de Mayenne lui-même 4. Ce fut probablement un artifice de Heuri III pour semer des bronilleries dans la maison de Lorraine.

D'après les jonrnanx des états, tontesois, et d'après le caractére des assemblées publiques, il semble probable que le duc de Guise voulut,

De Thou, I. XCII, p. 506, et l. XCIII, p. 512, 515. — Davita, I. IX, p. 528. — Duplessis Mornay, t. IV, p. 272. — Mém. de la ligue, t. II, p. 509-533. — D'Aubigné, l. II, c. 7, p. 129. — V. P. Cayet, p. 242.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., p. 298. — Davita, l. IX., p. 526. — Guise fut, au contraire, très-dérangé par cette attaque. Capefigue, t. V, p. 452.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pasquier, l. XIII, l. 6. p. 370.

<sup>\*</sup> Relation de la mort de MM. de Guise, par Miron, médecin du rol, à la suite de l'Ekolie, p. 436. — Toute cette relation, très-circonstanciée et très-peu exacte, est empreinte de l'esprit des courtisans, qui cherchent le dessous des cartes et me voient pas les faits importants. p. 448-477. — Mém. de la ligne, t. III. p. 148.

de très-bonne foi, rétablir l'ordre dans les finances, et qu'il employa vainement son crédit, d'abord ponr empêcher la réduction des tailles, puis ponr trouver quelque autre ressource pécuniaire. Mais les chambres, et particulièrement celle du tiers état, agissaient sons l'empire des majorités populaires qui se sentent dégagées de toute responsabilité. Elles veulent fortement, passionnément, des choses contradictoires, et elles ne se mettent point en peine de concilier ces volontés, parce qu'elles ne demenrent point chargées de faire que la machine du gonvernement marche ensuite. Le penple vonlait avec passion, avec fureur, la destruction des hérétiques, et par conséquent la guerre ; mais avec une égale impatience il vonlait l'abolition des impôts, et surtont de la taille, celui de tons qui lui était le plus odienx; sa rancune pour les vexations du fisc était si violente qu'il voulait la punition des traitants et des trésoriers de province, et il ne voulait pas écouter quand on lui disait que pour les détruire il tuait tout ce qui restait de crédit. Il regardait la vénalité des offices comme nne canse constante de corruption, et son vœu exprimé dans tous ses cahiers était l'abolition de toute survivance, de tonte vénalité, et de la plupart des places qui avaient été achetées par les titulaires. Il détruisait donc avec acharnement la ressonrce financière qu'avait trouvé le roi en les vendant, en même temps qu'il le faisait manquer à ses engagements. Son zèle pieux pour les sanctuaires et les fondations ecclésiastiques s'était ranimé, et nonseulement il ne voulait plus toucher à l'argenterie des églises, ou vendre les biens du clergé, il accordait, par ses représentants, à celui-ci la faculté de racheter à prix coûtant, pendant les cinq années à venir, tout ce qu'il avait été forcé d'alièner pendant la fureur des gnerres civiles ; il desséchait donc cette source abondante où, pendant tout le siècle, tous les rois de France avaient puisé. Sans cesse il votait des dépenses et point de revenus. Jamais chaque député ne se disait : Qui vent la fin veut les moyens, car les moyens ne le regardaient pas; il ne prétendait pas gouverner, et dans chaque question il ne voyait que la question même sans en prendre sur lui les conséquences.

Tontcios, le résultat de ces votes contradictoires était désespérant pour le roi; il sentait les étreintes de la misère, e m même temps qu'il voyait peser sur lui nue responsabilité croissante; il était ponsé en avant par le penple avec nue force irrésistible, et il se brisait contre les obstacles que lui oppossient de toutes parts et les ennemis, et l'armée, et la magistrature, et le ministère, et ses anis mômes. Aussi, lorreqe, dans sa pensée, il rapportait toutes ces difficultés, toutes ces angoisses, toutes ces humiliations, non à une multitude, mais à l'homme qui la dirigeait; à l'homme qui, depuis le commeucement de sou règue, l'avait contrarié, l'avait bravé, l'avait blessé dans ses affectious, l'avait convert de confusion devant son penple, par son mépris et ses sarcasmes, il ne faut pas s'étouner si sa haine contre cet homme s'était exaltée jusqu'an deruier degré de fureur. Aux yenx de Heuri III, se délivrer du duc de Gnise, ce n'était pas seulement écarter un censeur incommode, un sujet qui ue voulait plus obéir, mais c'était faire disparaître l'homme qui voulait lui enlever son trône; c'était reutrer dans la pléuitude de la pnissance royale, et anéantir l'opposition et des états, et de la ligue, et des Seize de la ville de Paris ; c'était même se délivrer de tous les sonvenirs de honte et de remords qui pesaieut sur sa couscience; car ils semblaient tons s'être personnifiés dans le duc de Guise, parce que c'était lui qui les entretenait, les réveillait dans le peuple, et qui semblait les avoir reudns si poignants pour le roi.

De petites offeuses journalières, des déboires de cour, des prétentions arrogantes étaient eucore venus aiguillonuer le monarque irrité, et exciter eu lui nne fureur concentrée. La plupart des princes logeaient an châtean, et quoiqu'ils parnssent unis, on les divisait en deux classes : les cardinaux de Bourbon et do Vendôme, le prince de Conti, le comte de Soissons et le duc de Montpensier, étaient raugés sous le nom des Bourbons : le duc de Gnise et son fils le prince de Joinville, les \* dues de Nevers et d'Elbenf, et les duchesses de Nemonrs et de Montpeusier, étaient nommés les Guisards. Leurs pages s'étaient livrés, les nus envers les autres, à une haine que leurs maîtres ne ressentaient pas on n'avonajent pas : tons ces pages restaient assemblés sur l'escalier et dans la cour du château, taudis que leurs princes étaieut chez le roi. Tonjonrs armés et excités à faire preuve de valeur des lenr sortie de l'enfauce, chacun d'enx croyait plaire à sou maître, en se signalant entre les autres par son insolence et son audace. Le soir du 50 novembre, une querelle entre eux se changea en bataille rangée; dans la forent de combat, ils pénétrèrent jusqu'à l'autichambre de roi : celui-ci, à l'ouïe de ces cris, avait endossé la cuirasse et rassemblé quelques vaillants hommes pour se défendre. Crillon, à la tête de la garde, sépara les combattants, mais senlement après qu'un page, nn gentilhomme et plusieurs gardes eurent été tués. Le combat se livrait précisément au-dessus du salon où la reine mère recevait alors la cour,

et celle-ci raconta à son fils quo le duc de Guise avait para si calme poudant ce vacarme, dont il avait tout de suite devine la cause, avait ne s'était pas même levé du tabouret sur lequel il était assis, et qu'il u'avait pas tourné un regard vers ses gentilshommes qui l'interrogacient des yeax. Le roi n'en crut pas moins que c'était un guet-apeus préparé par le duc; que lui-même devait être massacré par les pages, et que l'immobilité de Guise tenait à la crainte d'accepter la responsabilité d'un si grand forait. L'alarme était aussi répandue dans la ville; le cardinal de Guise, qui y logeait, rassembla en armes ses partisans pour reuir au secours de son frère; le maréchal d'Aumont et le duc de Longueville appelèrent de même les amis des Bourbous; les deux troupes marchérent au château, mais avant d'arriver elles apprirent que tout était reutré dans fordre !

Lors de la paix qui avait suivi les Barricades, Guise vasti demaude pour villes de shreté Bourge et Orléans. Il avait été mis en possession de la première; il requérait qu'on lui consignât aussi la seconde. Le roi, qui ne pouvait se résoudre à livrer cette place importante, prétendit avaiv jamais centenda parler que de Douleas, près d'Amieus. Par ce honteux subterfuge, il évita d'acécuter sa couvention, mais il ustada pas à être informé que deiuse le qualifiait comme il le meit-tait ". Ce due veuait eucore d'arracher au roi deux grâces que Heuri III u'avait accordées qu'à la craiute; j'un était le pardon de la Mothe Serrent, gentilhomme, accosé d'avoir fait peirri de faim ou dans des supplices horribles un grand uombre de hugereuts, qu'il faisait prisonniers dans le seul but de les torture j'usqu'à ce qu'ils payassent une rauçon exribitante; l'autre était une décision injuste en faveur de l'évêque contre la ville de Langres, qui réclamait son droit de garder elle-même se remparte s'.

Le roi, pousé à bont, résolut enfiu de se défaire du due de Guise, comptant que d'un même coup il glacerait d'effroi tout le parti de la ligue. Il est probable qu'il en avait déjà formé le projet des la journée des Barrieades, et que l'espoir de cette rengeauce était le motif secret des avances qu'il avait faites à l'homme qu'il haïssait le plus. Mais il cachait ce dessein daus le plus profond de son cœur; il l'avait dérobé

<sup>1</sup> Davila, l. IX, p. 529. - De Thou, l. XCII, p. 303.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Thou, l. XCIII, p. 327. — Davila, l. IX, p. 511. — Pasquier, l. XIII, lett. 5, p. 363.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid., p. 337.

à la reine mère, alors retenne au lit par un violent accès de goutte ; il avait écarté tous ses anciens ministres pour ne pas le lenr laisser deviner. D'ailleurs, il n'aurait peut-être jausais trouvé la résolution de l'exécuter, si des offenses journalières n'étaient venues allumer toujours plus sa colère.

Gatherine venait de conclure le mariage de sa petite-fille, Christine de Lorraine, avec Perdinand de Médicis, grand-duc de Toscane; et le dimanche 17 décembre elle avait rassemblé toute la cour dans ses appartements pour fêter Horace Ruccellai, ambassadeur du grand de '. Ce fut le moment que choist Henri III pour appeter dans on cabinet le maréchal d'Aumont et Ramboullet, et leur demandre leur aide contre un ambitieux qui en voulait à sa conronne et à sa vie. Tous deux entrérent pleinement dans les vues du roi, et jurièrent qu'ils étaient prêts à se dévoner pour lui. L'un, cependant, propesa de joger le duc de Guise, et de faire tomber sa tête sur l'échafud, l'autrerépondit qu'il ne restait pas un doute que Guise ne fût criminel de lèse-majesté, mais qu'il n'y avait ni sûreté ni même possibilité de le traduire en justice. De Thou attribue le premier avis à d'Aumont, Thomme de guerre, tandis que Davila en fait bonneur à Rambouillet, le magistrat. \*\*

Beauvis Nangis, d'Angennes, frére de Rambouillet, et le colonel Ornano, furent le lendemain admis à la déliberation sercête. Il fut convenu que le due serait fué dans l'antichambre du roi. En arrivant par le grand escalier du château, on trouvait d'abord un grand salon, dans lequel, d'ordinaire, s'arrêtait la saite des princes qui entraient chez le roi; mais lorsqu'il y avait conseil, c'est là qu'il se tenalt, et les grans de la suite étaient alors obligés de redescondre l'escalier pour attendre, dans le vestibule d'en bas, qu'on nommait le Porche anx Bettons. Il convenait donc de choiri, pour le meurtre, l'heure du conseil, pont séparer complétement le due d'avec le cortége qui l'accompagnait. En traversant la saile du conseil, on trouvait, en face de soi, l'antichambre du roi, puis, toujours dans la même direction, la porte de son cabinet; à d'roite, sa clambre à coucher, à gauche, la garde-robe; au delà du achinet téaient me galerie et un escalier secret

<sup>2</sup> De Thou, l. XCIII, p. 528. — Davits, l. IX, p. 532. — D'Aubigné, l. II, c. 14, p. 148.

XII.

<sup>1</sup> Davila, l. 1X, p. 531. — De Thou, l. XCII, p. 302. — Gelluzzi, Hist. du grandduché de Toscane, t. V, p. 24.

par lequel le roi ponvait introduire, sans qu'ils sussent remarqués, les meurtriers dans sa garde-robe 1.

Le roi avait destiné à porter les coups le mestre de camp de sa garde, Crillon, homme d'une grande force de corps, d'une bravoure éprouvée, et dont il connaissait la haine pour le due de Guise : mais Crillon répondit qu'il était prêt à le défier à un combat singulier, non à l'assassiner. Il promit cependant de garder lo secret sur la proposition qui lui était faite, et de pourvoir à ce que Guise ne pût être secouru. Le roi s'adressa alors à Montpezat, sieur de Longnac, gentilhomme de sa chambre, qui avait été placé auprès de lui par le due de Joyeuse, et qu'on regardait comme destiné à devenir bientôt un autre mignou. Le roi lui parla le 21 décembre; Longnae se chargea de l'exécution, et du choix de ceux qui l'assisteraient, avec un zèle qui plut à son maître. C'était entre les quaraute-cinq que ce choix devait se faire. Ces gentilshommes, désignés ponr la garde persounelle de Henri III, en raison de leur force de corps, de leur audace et de leur dévouement, étaient tous également prêts à tout faire. Longnae en choisit huit, qui furent introduits, le dimanche 25 décembre, de grand matin, par le roi lui-même, dans sa garde-robe 2.

La veille, samedi 92 décembre, le roi avait tenu un conseil où le duc de Guise avait assisté; et le capitaine des gardes, Larchant, l'avait suivi, comme il montait l'escalier, en lui présentant une pétition au nom de la garde, qui, de même que toute la troupe, n'avait point otuché de solde depuis longtemps, et qui démandait instanment à être payér. Un nouveau couseil avait été convoqué pour le lendemain de grand matin, sons prétente que lo roi voulait ensuite se mettre en certaite, pour se préparer aux fêtes de Noël 3. Corsque le duc de Guise y arriva, Larchant se présenta de nouveau à lui, suivi de tons ses soldats, qui le sollicitaient, de la manière la plus humble, de pourvoir à leur misére. Guise leur promit son appui; et entrant dans la saile,

Davila, I. IX, p. 532. — De Thou, I. XCIII, p. 337. — Relation du médecin Minn, l'Étoile, I. I, p. 466. — Relation de Durand, Mém. de la ligue. t. III, p. 144. — Le même. Satire Ménipoée. t. III, p. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Miron prétend que le roi admit tous les quarante-cinq à son secret, et choisit ceux qui se trouvérent ararés de poignards. Je ne crois ni à cette circonstance, ni aux discours qu'il prête à Henri, ni à plusicurs autres détails de cette relation, où l'on sent l'artifice.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pasquier, Lettres, l. Xtt1, l. 3, p. 366.

il les laissa sur l'escalier, qu'ils occupérent en force, de manière à séparer absolument le duc de son cortége, qui était demeuré dans le vestibule en bas 1.

Il n'était pas encore jour lorsque les eardinaux de Vendôme et de Gondi, les maréehaux d'Aumont et de Retz, Rambonillet, d'O et le garde des sceaux Montholou, entrèrent au conseil ; le eardinal de Guise et l'archevèque de Lyon y arrivèrent plus tard ; le duc de Guise arriva le dernier, qu'il était plus de huit heures. On assure qu'il sortait d'un rendez-vous de galanterie avec madame de Marmoutiers. Il s'approcha de la cheminée; il paraissait pâle et défait, il se plaignit d'un frisson. il fut pris par un saignement de nez ; il se fit apporter quelques confitures, on quelques prunes de Brignoles pour se restaurer. On crut que ponr la première fois il se sentait absolument aux mains du roi, et qu'il eut l'idée de son danger. Jusqu'alors il avait repoussé avec dédain tous les avis qu'ou lni avait donuès ; la veille il avait trouvé, sous sa serviette, un billet pour le prévenir que le roi voulait lui jouer un mauvais tour ; Guise écrivit au bas ; Il n'oseroit, et le rejeta sous la table. Mais dans ce moment, il se voyait séparé de tous ses amis ; il l'était plus encore qu'il ue le croyait ; car Crillou venait de faire fermer la porte du ebâtean, et d'en doubler la garde \*.

Au bout d'un moment, Louis de Revol, scerétaire d'État, parut à la portière et avertit le duc de Gnise que le roi le demandait. Le duc se leus, salua le consoli, et s'avanç vers la chambre du roi. Dès qu'il eut passé la porte, l'Anissier la referma, comme cela se faisait toujours; les huit hommes, eloisis d'entre les quarante-einq, étaient dans l'anti-ehambre; comme auœun d'eux ne s'empressait à lever le rideau qui fermait le eabinet du roi, Gnise avança la main pour le prendre. Ce fut le noment do Sainte-Maline le frappa d'un comp de poignard derrière la téte. A l'instant, les sept autres se jetérent sur lui, et le percèrcut de toutes parts; espendant il se soutenait encore, lorsque Longnac et de Thermes, qui étaient dans le cabinet du roi, se prés-saiternai à lui; et le premier le ponssant de son épée, qui était dans le fourrean, le teurers. Goise tomba sur un tais de pied qu'était à la porte de la revrers. Goise tomba sur un tais de pied qu'était à la porte de la

De Thou, I. XCIII. p. 340. - Davila, I. IX, p. 534.

Ibid., p. 341. — Davila, I. IX, p. 533. — Journal de l'Étoile. p. 575. —
 V. P. Cayet, p. 252, 254. — D'Aubigné, I. II, c. 15, p. 151. — Relation de Miron, p. 473. — Relation de Durand, p. 146, 147.

garde-robe, et expira sans parler. Le roi, sortant anssitôt de son cabinet, fit renverser le tapis sur lui 1.

Au bruit qu'ils entendirent, le cardinal de Gnise et l'archevêque de Lyon cournrent à la porte de l'escalier, pour appeler à leur aide le cortége qu'ils avaient laissé an bas; ils la trouvèrent fermée, et les maréchanx d'Aumon et de Retz leur annoncèrent qu'ils étaient prisonniers, et qu'ils devaient se soumettre. On les entralua aussitôt par l'escalier secret, jusqu'à une chambre de l'étage supérieur, où on les enferma sous bonne garde. En même temps on arrêta, an château, le cardinal de Bourbon, qui était encore an lit, le prince de Joinville, fils du duc de Guise, Anne d'Este, mère de ce duc, et les ducs d'Elbœuf et de Nemours. François Duplessis de Richelieu, grand prévôt de l'hôtel, fit alors ouvrir les portes du château, et, suivi de ses archers, il se rendir à l'hôtel do ville de Blois, où s'assemblaieut les députés du tiers; les soldats, armés de piques, de hallebardes et d'arquebuses, se précipitèrent avec fureur dans la salle, en criant : Tue, tue! tire, tire! on a voulu tuer le roi! Puis, comme les députés étaient glacés d'effroi, Richelieu appela, sur un rôle qu'il tenait à la main, la Chapelle-Marteau, le président Neuilly, Compans, Cotte-Blanche, Vincent Leroi d'Amiens, et quatre autres qui n'étaient pas encore arrivés, on qui se sanvèrent. Il conduisit les premiers en prison 2. Les évêques de Bonlogne et de Cominges, qui devaient être arrêtés dans la salle du clergé, s'évadérent; dans celle de la noblesse, Bois Dauphin et le comte de Brissac eurent les arrêts chez enx. Le colonel Alphonse d'Ornano fut dépêché en poste, à Lyon, pour s'assurer du duc de Mayenne; mais l'ambassadeur espagnol, Bernardin de Mendoza, lui avait envoyé un courrier, qui devança Ornano de quelques benres, en sorte que Mayenne se mit en sùreté3. Ce ne fut que le lendemain que le roi envoya le capitaine du Guast aux deux prélats, prisonniers dans des combles du châtean. Du Guast appela le cardinal de Gnisc, et l'ayant fait passer dans une autre chambre, lui dit de se préparer à la mort. Le cardinal se mit à genoux, fit une courte prière, convrit sa tête de son manteau, et fut tuéà coups d'arquebuses par quatre soldats 4.

Blois, 27 décembre, 1. XIII, t. 5, p. 368. - V. P. Cayet, p. 271.

De Thou, I. XCIII, p. 342. — Davila, I. IX, p. 555. — Journal de l'Étoile, p. 377. — V. P. Cayet, p. 258.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journal de Bernard, t. V, p. 169. — Procès-verbal du tiers état, t. IV, p. 242. De Thou. l. XCIII, p. 345. 

<sup>4</sup> De Thou, l. XCIII, p. 545. — Davila, l. IX, p. 547. 4 Davila, l. IX, p. 554. — Lettre de Pasquier, de

Heuri III, d'abord après le meurtre du duc de Guise, le fitaunoncer au légat du pape et à l'ambassadeur de Venise; puis, ayant fait quelques tours dans sa chambre pour se calmer, il fit introduire les seigneurs du conseil et les autres qui se trouvaient au château, et il leur dit d'une voix élevée : « Qu'il vouloit que ses sujets apprisseut désormais à le · reconuoltre et à lui obéir; car s'il avoit su châtier les chefs des sou-» lèvements, il n'épargneroit pas leurs fauteurs; que chacun donc se gardat désormais de la résistance ou de la rébellion, car il vouloit être o roi, non de paroles, mais d'effets, et ce n'étoit pour lui une chose ui nouvelle ni difficile de tirer l'épée. » Il descendit ensuite l'escalier pour passer à l'appartement de sa mère; son visage était alors altéré et presque farouche. Catherine, qui était au lit, accablée par un accès de goutte, avait entendu au-dessus d'elle le bruit qui se faisait daus l'appartement du roi, et en avait en vain demandé la cause; personue n'osait lui répondre. En eutrant, le roi lui demanda comment elle se sentait, et lorsqu'elle répoudit qu'elle se trouvait mieux, « Moi aussi, · reprit le roi, je me trouve beaucoup mieux; car ce matin je suis » redevenu roi de France, avant fait mourir le roi de Paris. - Ouoi · donc, reprit la reiue, vous avez fait mourir le duc de Guise? Dieu veuille que vous ne sovez pas devenu ainsi roi de néant! Vous avez » taillé; mais il faut coudre. Avez-vous prévu tous les malheurs qui · peuvent survenir? - J'ai tout prévu. - Deux choses vous sont né-» cessaires : promptitude et résolution. » Et ayant aiusi parlé, elle rabaissa la tête sur son coussiu, accablée par les douleurs de la goutte et l'auxiété de son esprit 1.

Davila, l. IX, p, 536, 537. - De Thou, l. XCIII, p. 545.

## CHAPITRE XXXI.

Soulévement de Paris et des provinces contre Henri III. Il se voit contraint de rechercher le roi de Navarre. Leur réconciliation. Avantages qu'ils remportent sur les liguenrs. Henri III assassiné à Saint-Cloud. — Du 24 décembre 1588 au 2 août 1889.

Il semble que Henri III, lorsqu'il fit tner le duc de Guise, ne crnt point avoir commis une action déshonorante en attirant son spiet jusqu'à la porte de sa propre chambre, pour le livrer aux coups des assassins qu'il y avait cachés; au contraire il se figura qu'il avait donné nne prenve d'énergie aussi bien que de haute habileté politique. Il était glorienx de ce qu'il venait d'accomplir; il reprenait dans sa cour des airs de maître, et il s'attendait à ce que chacun reconnût en lui le vainqueur de Jarnac et de Montcontour, qui se réveillait dans sa vigneur première. Il fant en convenir, les opinions de tous ceux qui l'approchaient, les opinions de son siècle semblaient alors s'accorder avec les siennes. Ancun de ceux qui s'élevèrent avec le plus d'énergie contre lui n'aurait songé à le faire s'il avait choisi ses victimes dans un autre parti. On ne disputait guère au roi, ou sa souveraine puissance sur ses sujets, ou son droit d'administrer lui-même la justice, quand il ne déléguait pas cette fonction aux tribunaux. On admettait de même que le roi étant bien certain du crime de ceux qu'il accusait de lèse-maiesté, n'avait ancun besoin de les en convaincre par les formalités de la justice : c'était un acte tout simple de la prérogative royale que de hâter le supplice d'un grand conpable, quand le monarque le tenait entre ses mains, tout comme il aurait pu mettre sa tête à prix si le prévenu avait quitté sa cour. D'ailleurs se défaire de son ennemi était en quelque sorte le droit commun; les tribunaux cherchaient bien à enlever aux faibles ce droit, mais on l'exercait sans honte ni remords dès qu'on ponvait échapper à leur juridiction, ou par l'éminence de sa dignité, ou par la

puissance dont on était temporairement rerêtu, on par l'habileté avec laquelle on s'était dérobé aux preuves juridiques : il était trop vrai qu'alors on ne voyait de houte que dans l'échafaud, uon dans le orime.

Moins d'une heure après le menttre du duc de Guise, Henri III, en sortant de l'appartement de sa mère pour se reudre à la chapelle où il devait entendre la messe, rencontra le cardinal François Morosini, légat du pape ; il se promena longtemps avec lui devant l'église, pour lui expliquer ses motifs, exposer les crimes du duc, et l'impossibilité de trouver des juges assez puissants pour le inger. Le légat parnt entrer dans les raisons du roi, et il l'assura que le pape, père commun des fidèles, y entrerait aussi, pourvu que Henri III prouvât sa sincérité en continuant à protéger l'église catholique et à extirper l'hérésie. Cette facilité de Morosini à approuver la mort du chef de la lique coûta probablement la vie au cardinal de Guise, que Henri n'aurait pas osé sacrifier le lendemain s'il avait rencontré moins de souplesse dans le représentant de Rome 1. Ce second acte de vengeance cepeudant le mettait dans une position tout autrement fâcheuse. Ceux qui no contestaient point le droit royal de Henri sur son suiet laïque, affirmaient qu'il n'eu avait ancun sur la personne sacrée d'nn prélat, d'un cardinal prince de l'Église, et, en cette qualité, justiciable seulement du pape. Le clergé tont entier était révolté de ce que l'inviolabilité de ses chefs n'était pas reconnuc; et quand la nouvelle en fut portée à Rome, le bonillant Sixte Quint, qui, six mois auparavant, avait accusé de lâcheté le-roi, pour avoir laissé sortir vivant de ses mains l'auteur des Barricades, regarda comme une injurc faite à lui-même le meurtre du cardinal de Guise, l'arrestation du cardinal de Bourbon et celle de l'archevêque de Lyon 1.

On svait rapporté à Heari III des propos du cardinal de Guise qui le lui vaient fait juger plus redoutable encore que son frère : aussi aurait-il eru n'avoir rien fait sil ne l'avait pas euveloppé dans le même sort. Il avait aussi fait arrêter Péricard, secrétaire du duc de Guise, et soisir tous ses papiers; toutefois il a'était révolu à ne pas pousser, plus loin ses rengeauces. Lo haron de Lux, neven de l'archevèque de Lyon, a'étant jeté à ses pirels pour le supplier d'épargner son oucle, il lui rerocha vierent la conduite de co ruétat, puis il le charges d'aller

<sup>1</sup> Davila, I. IX, p. 537 à 539.

<sup>2</sup> De Thou, l. XC, p. 194.

l'assurer qu'il n'aurait d'autre mal que la prison. La duchesse de Nemours, mère des Guise, vint aussi se prosterner devant lai, en lui demandant le corps de se enfants, pour leur accorder la sépulture; mais il craignit la fermentation que causerait cette pompe funèbre; en sorte que Richelieu, prévôt de l'hôtel, fit briller ces corps dans la chanx vive. Il fit remettre en liberté le comte de Brissac et Bois-Dapphia. Il ne voulot pas recevoir, toutefois, la députation du tiers état, qui resuit intercéder pour le président et les députés capits. Il lui fit répondre, par le maltre des cérémonies : - Qu'il détenoit ceux pour lesquels on vouloit le supplire, pour cause importante à son état; et que éétoit à loi d'en arrêter en qu'il gografi hon 1. -

La reine Catherine de Médicis, qui, en apprenant la mort des Guise, avait exprimé des doutes, non sur la moralité de cette action, mais snr sa prudence, n'eut pas le temps de les voir réalisés. Fidèle à son système de ménagement pour tous les partis, et voulant jusqu'au bont se faire médiatrice dans toutes les querelles, quoiqu'elle se sentit fort malade, elle alla consoler, dans sa captivité, le cardinal de Bourbon , précisèment comme elle était allée plenrer avec les deux frères de ce cardinal, Antoine, roi de Navarre, et Louis, prince de Condé, lorsque, vingt-huit ans auparavant, son fils ainé, François II, les avait fait arrêter. A cette époque, les deux princes captifs s'étaient plaints à elle de ce que le cardinal, leur frère, les avait entraînés dans le piége, et causerait probablement leur mort3; cette fois ce fut le cardinal qui l'accusa elle même d'avoir, par ses décevantes earesses, attiré à la boucherie le duc et le cardinal de Guise, avec lui-même, et nombre d'autres bons catholiques. Ce prélat captif, également déponrvu de vertus, de talents et d'empire sur lui-même, s'abandonna d'autant plus à sa passion que sa terrenr était plus grande. La scène entre lui et la reine fut violente. Catherine en fut si troublée que la fièvre la prit en rentrant chez elle : e'était le commencement d'une inflammation de poitrine ; bientôt elle perdit connaissance, et elle expira, le 5 janvier 1589, n'ayant pas encore accompli sa soixante et dixième année 3. Son fils ne la quitta point pendant sa dernière maladie. Au moment où il vovait les dangers les plus effrayants se multiplier autour de lui, où chaque jour lui apportait

<sup>&#</sup>x27; De Thou, l. XCIII, p. 548. — V. P. Cayet, t. LV, p. 274. — L'Étoile, Journal de Henri III, p. 378. — Procès-verbal du tiers état, p. 244.

<sup>2</sup> Foyez ci-devant, t. XI, p. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Elle était née le 13 avril 1519. — Mém. de la ligue, t. III, p. 150,

quelque nonvelle désastrense, il n'appréhendait pas sans effroi la perte d'une mère qui l'avait toujours préféré à tous ses frères, d'une amie , la seple dont il fût sûr, d'nne conseillère, qui avait acquis le renom de la plus haute habileté, et qu'il regardait comme maltresse dans cette science politique qu'il avait lni-même tant étudiée. Le corps de la reine fut déposé à l'église de Saint-Sanvenr, à Blois, en attendant qu'il pût être transporté an tombean qu'elle s'était fait préparer à Saint-Denis, près de son mari. Par son testament, elle appelait à son héritage Charles d'Angonlème, fils naturel de son fils Charles IX, et Christine de Lorraine, fille de sa fille. Elle les chargeait d'acquitter des legs considérables, qui ne furent point payés, car elle avait dissipé, par son désordre et sa magnificence, tons les trésors qui avaient passé par ses mains, et elle laissait ponr plus de 800,000 écus de dettes. La ligne et les hugnenots avaient à l'envi déchiré sa réputation, se plaisant à accuser une étrangère, plutôt que lenrs rois, de tons les malheurs qui frappaient l'État, de tous les crimes qui se commettaient. Son habileté supérienre et sa finesse leur inspiraient la même vagne terreur qu'aurait fait la magie. Mais au moment où elle disparaissait de la scène qu'elle avait occupée si longtemps, le ponvoir avait déià échappé à la couronne; on ne ponvait plus gnére craindre on espérer d'elle, et on donna à peine quelque attention à un événement qui, quelques années plus tôt, aurait parn si important. - La reine mère est morte, dit, le 8 janvier, le » prédicateur Lincester, à son auditoire, à Paris, laquelle, de son vi-

- » vant, a fait beauconp de bien et de mal, et je crois qu'il y a encore
- » plus de mal que de bien. Aujourd'hui se présente une difficulté, sa-
- » voir si l'église catholique doit prier pour elle, qui a vécu si mal, et
- soutenn sonvent l'hérésie; encore que sur sa fin elle ait tenu, dit-on,
   pour notre droite nuion et n'ait pas consenti à la mort de nos bons
- pour notre droite nnion et n ait pas consenti a la mort de nos nous
   princes. Sur quoi je vous dirai que si vons vonlez lui donner à l'aven-
- princes. Sur quoi je vous dirai que si vons vontez lui donner a l'aven ture un Pater et un Ave, il lui servira de ce qu'il ponrra. Je vons
- » le laisse à votre liberté 1. »

Quelque affligé que fût Henri III, il n'ent point le temps de plenrer sa mère: son royaume lui échappait, en effet; son existence même était en danger. Le peuple n'examinait pas si le monarque avait eu le droit de faire tuer les Guise sans jugement; ce n'était pas un abus de pouvoir

Journal de l'Étoite, p. 580-582. — Davila, l. IX, p. 541. — De Thou, l. XCIV,
 p. 567. — Pasquier, l. XIII, tett. 8, p. 577. — V. P. Cayet, Chronol. novemaire,
 l. p. 502-520.

qu'il lai reprodaist, mais une attaque peride contre la religion. Des longtemps, Henri III s'était rendu assepte de ménagements pour les bérétiques, en faveur desquels il avait signé plusienrs édits de tolérauce; il avait formé ce parti odiera des politiques, aquel le penple no pouvait pardonner sa tiécleur dans ce qu'on nommait la cause de Dieu. Il vensit enfin de se démasquer en faisant tuer les champions de Pfiglise, les Guise, qui ne roulaitent point de pacte aver l'hérésis. Sans donte il voulait permettre de nouveau un culte særilége; mais par son attentateontre l'êtu et le favori du peuple, et contre le prince de l'Église, it avait rompu tout lien entre la France catholique et lui; désornés il avait rompu tout lien entre la France catholique et lui; désornés il y aurait autant de honte que de crime et de danger à lui obèir davantaise.

Par un malheur signalé, tous les princes, seignenrs et villes de la ligue reçurent les nouvelles de ce qui s'était passé à Blois, avant les officiers du roi, qui auraient pu parer au désordre. Rossieux, serviteur du duc de Mayenne, arriva de Blois à Orléans, sa ville natale, le soir même du 23 décembre; il fit assembler le penple à la maison de ville; il le souleva en lui contaut le meurtre du duc, commis le matin même, et le conduisit à l'attaque de la citadelle, où d'Entragues venait d'entrer par ordre du roi. Chartres s'était également soulevée dès le même jour 1. A Paris, la même nouvelle fut apportée le soir du 24 décembre, veille de Noël. A l'instant l'on ferma partont les bontiques, comme si on s'attendait à un piliage : les bourgeois, s'appelant les uns les antres et se répétant la triste nonvelle, se précipitèrent en foule vers l'hôtel de Guise, pour exprimer leur douleur anx deux duchesses, et demander leur conseil. Catherine de Clèves, duchesse de Guise, était, depuis peu de jonrs, revenue de Blois à Paris, pour y faire ses couches, et ce fut dans ce moment de désolation que la ville lui offrit d'être marraine de son enfant, comme elle le fut un mois plus tard. La duchesse de Montpensier, sœur des Guise, que les Parisiens nommaient la sainte veuve, ne le cédait à ses frères ni en audace ni en baine et en mépris pour le roi. Elle était alors malade et forcée de garder le lit; elle fit entrer cependant dans sa chambre plusieurs chefs de la multitude; elle les échauffa par ses discours, et les iuvita à rappeler de la Chartreuse, où il faisait ses dévotions, Charles de Lorraine, duc d'Aumale, son cousin, pour le

V. P. Cayet, l. I, p. 276. — Davila, l. X, p. 545. — De Thou, l. XCHI, p. 356, note.

nommer gouverneer de Paris \*. Deux senls échevins, Roland et Després, étaient restés à Paris; les deux autres, avec le prévôt, étaient prisonniers à Blois. Dès minuit, les premiers, au buereau de la ville, écrivirent des circulaires aux princes de la maison de Lorraine, et aux villes de l'union, les invitant à se tenir prêts pour la défense de la religion; en même temps ils ordomeèrent, pour le lendemain, un service funchre en l'honneur des Guise; puis une assemblée en l'hôtel de ville, du les bourgeois remplecèrent leurs magistrats capità. Pouvart, avocat, fut nomme pour suppléant à la Chapelle-Martean dans les functions de prévôt des marchands; Crucé et Bordeaus firent substitués à Compans et Cotte-Blande dans celles d'échevins \*.

La rage populaire se seruit peut-être épuisée après quelques vaines démonstrations, si les prédicateurs, qui presque tous appartenaient à la ligne, n'avaient pris à tâche de l'entretenir. Le doctenr Lincester, théologien gascon, que le peuple avait mis en possession de la cure de Saint-Gervais, en en chassant l'ancien desservant 3, osa lo premier annoncer an people, dans son sermon du 29 décembre, qu'il ne devait plus regarder comme son roi Henri de Valois, que par l'apagramme de son nom il appelait Vilain Hérodes. . Eu égard an parjure, dé-» loyautés et tueries, par lui commises envers les catholiques, » il exigeait de tous ses auditeurs le serment « d'employer jusqu'à la dernière » gontte de leur sang, et jusqu'au dernier denier de leur bourse, pont · venger la mort des deux princes lorrains , massacrés par le tyran, » dans le château de Blois, à la face des états. » Et s'adressant à Harlay, premier président du parlement qui était assis dans l'église, en face de lui : « Levez la main, monsieur le président, lui cria-t-il, . levez-la bien hant, encore plus hant, afin que le peuple la voie 4. .

(1889.) Cette démonstration de la chaire ne suffisait pas : la ligue avait besoin de la faire confirmer par une autorité que respectait toute l'église de France. Le nouveau prévôt des marchands et les échevins de la ville de Paris s'adressèrent, au nom de tous les civiques eathefiques de cette cité, « à la 1ré-sainte faculté de théologie do Paris,

<sup>1</sup> Davila, t. X, p. 546. - V. P. Cayet, t. 1, p. 286.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. P. Cayet, I. 1. p. 286.—Capeligue, d'après les registres de l'hotel de ville, t. V. c. 77, p. 185-194.

Journal de l'Etoite, p. 572.

<sup>\*</sup> L'Etoile, Journal de Henri III, p. 379, 580. - Y. P. Cayet, t. I, p. 288. - Mémoire aux prédicateurs de Paris, pour exhorter le peuple contre le tyran. Capefigue, t. V, p. 225.

592 . HISTOIRE assemblée au collége de Sorbonne, « pour connaître quels étaient les droits du peuple vis-à-vis du roi; et cette faculté, assemblée le 7 janvier 1589, au nombre de soixante et dix maîtres, après supplications publiques, et célébrations de la messe du Saint-Esprit, prononca : » Pre-» mièrement, que le peuple de ce royaume est délié et délivré du » serment de fidélité et obéissance prêté au susdit roi Henri. Eu après » que le même peuple peut licitement, et en assurée conscience, être » armé et qui, recueillir deniers, et contribuer pour la défense et · conservation de l'église apostolique et romaine, contre les conseils » pleins de toute méchanceté, et efforts dudit roi et de ses adhérents, » quels qu'ils soient, depuis qu'il a violé la foi publique, au préjudice » de la religion catholique, et l'édit de la sainte union, ainsi que la naturelle liberté de la convocation des trois ordres de ce royaume 1, » · Après que cette conclusion fut publiée, dit Cayet, ce ne fut plus dans Paris que placards attachés par tous les carrefours de la ville. » pleins d'injures et de villenies contre l'honneur du roi; ils tournèrent » son nom en anagramme, et l'appeloient en chaire Vilain Hérodes. Ils » défendoient de prier Dieu pour lui, pour ce, disoient-ils, qu'il étoit » excommunié ipso facto, que l'on ne lui étoit plus sujet, et crioient » tont baut en chaire : Nous n'avons plus de roi. L'on faisoit faire » aussi des processions de petits enfants, avec des chandelles allnmées, » lesquelles ils éteignoient avec les pieds, marchant dessus, criant : Le · roi est hérétique et excommunié. Partout où ils trouvoient de ses » portraits, ils les déchiroient, rayoient son nom, ôtoient les armes o de Pologne, jointes avec celles de France, aux lieux de la ville où on » les avoit mises. Les tombeaux et effigies de marbre des sieurs de » Quélus, Saint Mégrin et Maugiron, que S. M. avoit fait faire, il » y avoit déjà plus de dix ans, dans le chœur de l'église Saint-Paul, » furent rompus, cassés, et du tout ôtés, pour ce que ces seigneurs » avoient été autrefois des favoris du roi ; le grand tablean des Au-» gustins, où S. M. étolt peinte, ainsi qu'il faisoit les chevaliers du » Saint-Esprit, fnt effacé <sup>2</sup>. »

Avant que Paris eut ainsi secoué l'autorité royale, la ville avait député le président le Maistre, au roi , à Blois, afin de demander l'élargissement de ses magistrats prisonniers. Henri crut calmer le peuple

L'acte est aux Mém. de la tigue, t. III, p. 181. - Davila, t. X, p. 547. - De Thou, I. XCIV, p. 374. - V. P. Cayet. I. I, p. 289.

<sup>2</sup> V. P. Cayet, l. I. p. 290. - L'Étoile, Journal de Henri III, p. 380.

en lui donnant quelque satisfaction; il rendit la liberté à la duchesse de Nemours, mèro des Gnisc, et la chargea d'aller à Paris, pour exhorter ses enfants et ses parents à l'obéissance. Il renvoya, sous parole de revenir dans quinze jours, les échevins Compans et Cotte-Blanche, avec le président le Maistre, les chargeant en même temps de faire connaître au peuple et de faire vérifier en parlement la déclaration qu'il avaitrendue, le 51 décembre, sur le forfait des Guise, leur punition et le pardon qu'il accordait aux ignorants séduits par enx : mais les uns et les autres ne furent pas plus tôt arrivés à Paris qu'ils s'unirent publiquement à la ligue 1.

Le parlement de Paris ne voyait pas sans effroi prendre des résolutions aussi hardies contre l'autorité royale, dont il avait été si longtemps le champion. C'était au nom de la toute-puissance des monarques qu'il avait combattu tour à tour les grands fendataires, le elergé, la cour de Rome, et même les états généraux. On ne rencontrait plus, il est vrai, an parlement, comme on faisait trente aus auparavant, aucun magistrat qui penchât secrètement pour la réforme. Le corps était tout entier catholique ; il avait adopté , comme lois de l'État, les édits de persécution, et il les faisait exécuter à la rigueur. moins par zèle pour l'unité de la foi que par haine contre la désobéissance. Cependant il n'avait pas abandonné toutes ses anciennes doctrines sur les libertés gallicanes; il repoussait toujours le coneile de Trente, et il cherchait à opposer une dique aux usproations de la cour de Rome. Son vrai système était celui des politiques ou du tiers parti. dans lequel s'étaient signalés l'Hospital , les de Thou, du Faur de Pibrae, et le premier président de Harlay. Le conseil des Seize résolut de se délivrer de la censure d'un corps puissant, que le peuple était accoutamé à respecter. Jean le Clere, proenrenr au parlement, que Guise, depuis les Barricades, avait établi gouverneur de la Bastille, et qui, des lors, se faisait nommer Bussy le Clerc, entreprit d'éliminer tous les conseillers suspects à la ligue. Le lundi 16 janvier , il investit le palais avec la compagnie de l'écheviu Compans ; après avoir laissé des gardes à toutes les issues, il entra dans la grande chambre, armé d'une cuirasse, le pistolet à la main, et suivi de quelques spadassins. . Jai bien du regret, dit-il, de devoir mener en prison des personnes

aussi respectables que celles dont les noms sont sur cette liste;

<sup>1</sup> V. P. Cayet, l. I, p. 291. - Journal de Henri III, p. 385.

· mais il faut suivre mes ordres. • Et il commenca l'appel par le premier président de Harlay. . De qui sont ces ordres? dit celui-ci. -» Obéissez et suivez moi, en vous ponrriez vons en trouver mal. » Le premier président se leva de son siège, et alla se mettre parmi les soldats, les présidents Pottier et de Thou, firent de même; tons les autres s'écrièrent alors : « Il est inutile de lire la liste, nous les sal-» vrons tous. » En effet, cinquante ou soixante conseillers, qui n'étaient pas tons sur la liste, descendirent avec Bussy le Clere, et se laissèrent conduire à la Bastillo, an milien des insultes et des huées de la populace. Bientôt, erpendant, les conseillers ligueurs, et ceux qui étaient trop faibles do caractère pour se dévoner à leurs principes, furent relachés. Ils se réunirent sous la présidence de Barnabé Brisson, qui, pour sa sûreté personnelle, fit une protestation secrète de son dévouement an roi et de la contrainte qu'il éprouvait. Dès le lendemain, 17 janvier, ou plaida, à huis ouverts, devant lui, à la grand'chambre, et dès lors le parlement de la ligue, composé de cent soixante conseillers, continna de s'assembler. Il sanctionna la révolte, le 50 janvier, en prétant le serment de la ligue, et confirmant le décret de la Sorbonnesur la déchéance du roi 1.

La révolte n'était point renfermée dans Paris; elle aganti aver arpidité dans les provinces, et le décret de la Sorbonne, sanctionné par lo parlement, la légitimait en quelquo sorto aux yeux du peuple. Le bureau do la ville, à la place de Grère, était entré en orrespondance arce toutes les villes voisines : aussi Mavau, Grespy, Corbeit, Melun, Saint Denis, Pontoise, Seulis, d'après l'impulsion recue, acomplient en peu d'ibeures leur révolution; toute l'Île-de France fut bientôt rangée sons l'autorité de la ligue, à la réserve du château de Vincennes, que le capitaine Saint-Martin, avec une constance admis rable, défendit on an entier contre les attaques de la grande ville dont il n'est qu'à une liene \*1. Les autres parlements imitérent celui de Paris; dans tons, quelques conscillers demueriern fidéles à l'autorité royale, et furent contraints à émigrer on à se œeber, tandis que le plus grand nombre, embrassant la ligue, continua ses fouctions sons la protection de ce parti. Le parlement de Rouen fut des premiers à

Mém. de la ligue, t. III. p. 178. — L'Étoite, Journal de Henri III. p. 183, 188. — Davila, t. X. p. 548. — De Thou, I. XCIV, p. 375. — V. P. Cayet, t. 1, p. 235 et 357. — P. Saquier, I. XIII, 4p. 9, p. 379.

<sup>2</sup> V. P. Cayet, t. I. p. 295.

se déclarer pour la ligue. La bonrgeoisie de cette grande ville et de toutes les villes normandes, si zélée auparavant pour la réforme, avait. été ou ruinée, ou exilée par les persécutions, ou forcée de se cacher : les ligueurs seuls demeuraient en évidence, et avec eux se rangeait toute la populace que les prédications des moines avaient fanatisée: la noblesse normande au contraire avait en général embrassé les opinions politiques et royalistes, et se rattachait au due de Montpensier, gouverneur de la province. Rouen se déclara pour la ligue le 9 février, et cet exemple fut bientôt suivi par Louviers, Mantes, Vernon, Lisieux, Pont Audemer, le Havre de Grace, Honfleur, Évreux, Fougères, Falaise, Argentan, Montivillier, Dreux, toutes les villes enfin de la province, à la réserve de Coutances et de Caen, où se retira la portion royaliste du parlement. Les villes de Picardie suivirent l'exemple de celles de Normandie et de l'Ile-de-France; Amiens et Abbeville s'étaient même par avance engagées dans une étroite alliance avec Balagni, fils de l'évêque Montluc, gouverneur de Cambrai, qui cherchait à se faire nne principauté de cette ville autrefois impériale, et qui, pour faire sa cour auroi d'Espagne et au prince de Parme, se signalait parmi les plus fnrieux ligueurs 1.

La ville qui se déclara avec le plus de violence pour la ligue, fut Toulouse, dont la populace toujours fanatique et féroce était irritée encore par la domination du maréchal de Montmorency sur une partie da Languedoc, par les guerres civiles entre lui et le maréchal de Joyense, et par le voisinage des capitaines huguenots. L'évêque de Cominges et l'avocat Tournier, députés aux états où ils s'étaient signalés parmi les plus ardents liqueurs, s'échappèrent de Blois au moment du massacre des Guise, et sonlevèrent la populace de Tonlouse. Celle-ei, dès le 5 janvier, renonca à l'obéissance du roi, et nomma pour la gouverner un conseil choisi des dix-huit, six ecclésiastiques, six conseillers an parlement, et six bourgeois, auquel toute l'antorité fut déférée. Les villes de Narbonne, Albi, Lavanr, Cahors, Castelnaudary, Gaillae et plusieurs autres suivirent le mouvement de Toulouse, et s'engagèrent dans la lique de Languedoc. Le parlement lui-même était ardent eatholique : cependant il répugnait à aller aussi loin qu'on voulait l'entrainer. Quand la question de la déchéance du roi fut élevée, à la demande des ligueurs de Paris, le premier président Duranti et l'avocat

<sup>1</sup> lie Thou, l. XCIV, p. 403. - Davila I. X, p. 549. - V, P. Cavet, I. I. p. 545.

général Daffis s'efforcèrent de la renvoyer à la décision du pape. Les ligueurs de la populace voulaient un décret immédiat du parlement : les deux magistrats résistèrent avec courage; le 27 janvier , le parlement n'avait point encoro pris de décision, quand le peuple impatient so souleva, arrêta Duranti et l'enforma dans le couvent des jacobins, Les liguenrs craignaient toujours l'influence de sa vertu sur le peuple; ils suscitèrent une seconde insurrection le 10 février, durant laquelle les deux magistrats furent massacrés avec des circonstances atroces 1. On pouvait craindre des scèncs non moins violentes à Bordeaux où les jésuites avaient ameuté le peuple, et signalaient à sa vengeance le maréchal de Matiguon; mais celui ci attaquant avec sa cavalerie et quelque noblesso les barricades qu'on commençait à élever contre lui, et saisaut en même temps tirer le canon du Châtean-Trompette, dissipa l'attronpement, s'assura do tons les postes importants, chassa les jésuites de la ville, et maintint Bordeanx, avec une grande partic de la Guicane dans la dépendance du roi. Les seules villes d'Agen et de Périguenx dans cette province se déclarèrent pour la ligue 2.

Le duc de Mayenne reçut à Lyon la première nouvelle du massacre de ses frères avant que l'autorité royale en fût avertie. Mandelot, le gouverneur du Lyonnais qui s'était signalé à la Saint-Barthélemy, était mort depuis un mois, et il avait été remplacé par le duc de Nemours, fils de la mère des Guise. Mais Nemours était prisonnier à Blois, et la ville de Lyon, enrichie par le commerce, avait appris les avantages de la tolérance par la résidence de beaucoup de marchands étrangers. Mayenne désespéra donc de l'entrainer pour lors dans la ligue. Il crut devoir avant tout s'assurer de son propre gouvernement, la Bourgogne. et de celui de son frère, la Champagne. Dès le lendemain de Noël, il se rendit à Màcon, puis à Châlons, Beanne et Dijon; il sonleva bientôt presque toute la province : toutefois Guillaume de Tavannes, qui s'était mis à la tête des politiques, se maintint dans les villes de Flavigny et de Semur, où il accueillit ceux des membres du parlement de Dijon qui demeurérent fidèles au roi 5. Le duc de Guisc avait dès longtemps fait entrer dans la ligne tons les gouverneurs de ses villes de Champagne; à la nonvelle de sa mort, tous se rendirent maltres de leur ville et la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist, génér. de Languedoc, l. XLI, p. 428-433. — V. P. Cayet, l. I, p. 364. — De Thou, l. XCV, p. 412-417.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Thou, I. XCIV, p. 410. - Davila, t. X, p. 550.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. P. Cayet, I. I, p 207. - Mem. de Tavannes, t. XLIX, I. III, p. 265 à 313.

tiurent à la dévotion de l'union, à la réserve de Châlous-sur-Marne. Les bourgeois de Châlons, conduits par leurs échevins, forcèreut de Rosne, lieutenant du duc de Guise dans la Champagne et la Brie, à sortir de leurs murs à l'instant où ils apprirent la mort de son maître, et ils se maintinrent des lors toujours pour le roi 4. Le Dauphiné échappa à l'orage, grace à l'union de la Valette, lieutenant de son frère d'Épernon. avec Lesdiguières et le parti puissant des huguenots; en Provence, au contraire, le parlement d'Aix, plusieurs mois avant la mort des Guise, s'était déclaré coutre les deux frères la Valette et d'Épernou, et avait supplié le roi de les destituer. Les denx partis étaient déjà sous les armes; le baron de Vins s'était mis à la tête des liguenrs; presque chaque ville de Provence fut le théâtre de quelque combat sauglaut ou de quelque veugeauce atroce, et le parlement d'Aix dépassa tous les autres dans son déchainement contre l'autorité royale 2. Dans le centre de la France, ou voyait aussi chaque jour éclater de nouveaux soulèvements; Bourges, le Mans, les villes de l'Auvergne, les châteaux de la noblesse catholique, arborèrent successivement les drapeaux de la ligue, et le moment semblait approcher où la prédiction de Catherine serait accomplie, où Henri III, par le meurtre des Guise, demenrerait roi de néant 3

Lorsque ces nouvelles désastrenses commencèreut à arriver au roi, il essaya de s'appuyer sur les états généraux pour résister au soulèrement de son peuple. Le 94 décembre, croyant les députés frappés de terreux, il leur avait fait douver l'ordre de hiter la coufection de leurs cahiers, de maibre qu'ils fusseut terminés le 8 javière, et qu'ils pusseut lui être présentés le 9. La mort de la reiue mère lui fit eu suite retardre ces époques. Le 92 décembre, comme il était déjà iustroit du soulèrement d'Orléans, de Chartres et de Paris, il leur euvoya un second message pour leur recommander trois choses qu'il jugeait esseutielles au rétablissement de l'ordre : d'lusérer dans lens cahiers la demande d'une loi plus complète sur le crime de lèse-majeté, afit de réprimer ceux qui de toutes parts ébranisient l'autorité royale; de nommer des commissaires pour rédiger, de couvert avec les siens, l'ordoussou qu'il etatriarit des cahiers; d'autorier et ufiu la veute de lordoussou qu'il etatriarit des cahiers; d'autorier et ufiu la veute de le ordoussou qu'il etatriarit des cahiers; d'autorier et ufiu la veute de le ordoussou qu'il etatriarit des cahiers; d'autorier et ufiu la veute de le deur de la comme de le comme de le comme de l'entre de l'un de l'entre et une la veute de l'entre de l'entre et une la veute de le contrait de l'entre et de la veute de l'entre et de la veute de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre et de l'entre de l'entre de l'entre et de l'entre de l'entre et d'entre et d'entre et d'entre et d'entre et d'entre

V. P. Cayet, p. 299.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nostradamus, Hist. de Provence, p. VII, p. 862-871. — Bouche, Hist. de Provence, l. X, p. 706-718.

Davils, l. X, p. 550. — De Thou, l. XCIV, p. 407.

l'ancien domaine de la couronue, et d'en former un nouveau par la réunion de tous les biens confisqués sur les huguenots. A mesure qu'il arrivait au roi des nouvelles plus alarmantes, il adressait de nouveaux messages aux états pour les presser sur ces divers points. Despesses, avocat du roi, et la Guesle, son procureur, présentèrent aux chambres le projet d'une pouvelle loi sur les crimes d'État, qui les divisait en trois classes, suivant leur gravité. La première était punie de confiscacation de corps et de biens, avec dégradation de la postérité à perpétuité : la seconde était également punie de mort et de confiscation. mais sans dégrader les enfants : la troisième était seulement atteinte de confiscation ou d'amendes. Il n'y avait pas un seul ligueur, nou plus qu'un seul huguenot, d'un bont à l'antre du royaume, qui ne se fût trouvé compris dans l'une de ces trois classes. Les gens du roi représentèrent aux chambres que leur projet n'était qu'une rédaction plus claire et plus systématique de la législation délà existante, et qu'il n'aggravait point le sort des prévenus; mais les trois ordres ne vonlurent entrer dans aucune discussion ; ils répondirent qu'à enz n'appartenait point de faire des lois, qu'ils devaient seulement porter au roi les plaintes du peuple ; que le peuple n'avait fait aucune plainte sur la loi de lèse-majesté, en sorte qu'ils p'avaient point à s'en occuper; que de même, en les nommant ses représentants, le peuple ne les avait point autorisés à déléguer leurs pouvoirs, en sorte qu'ils n'avaient point le droit de nommer des commissaires pour participer à la rédaction des ordonnances; qu'enfin on ne leur avait donné dans leurs provinces aueun pouvoir relativement au domaine de la conronne, et qu'ils ne pouvaient rien sanctionner à son égard. Malgré toutes les sollicitations du roi, ils refusèrent obstinément leur concours aux trois mesures qui leur étaient proposées : en même temps ils présentèrent à plusieurs reprises et avec fermeté, quoigne avec humilité, leurs supplications pour la mise en liberté des députés arrêtés. Le roi, voyant qu'il n'en pouvait pas tirer autre chose, que les députés se montraient impatients de retonrner dans leurs provinces, et que leur présence à Blois, an milieu de tant de tronbles, ponvait augmenter les embarras du gonvernement, consentit à les congédier. Le 4 janvier, il recut leurs cahiers qui étaient rédigés; le 13 janvier, il entendit les remontrances publiques du clergé et de la noblesse dans deux discours d'apparat prononcés par l'archevêque de Bourges et le comte de Brissac, qui durèrent plus de trois heures. Celui de Bernard, orateur du ticrs état, fut remis au landemain 16. Le roi répondit à tous avec dignité, promettant de se conformer, dans les ordonnances qu'il préparait, aux roux qui lui étaient exprimés par son penple; il leur accorda leur congé, et les charges, en retournant dass leurs provinces, « de faire entendre à tous combien : il avoit d'affection et de volonté au bien et sonlagement de ses « anjets, et l'obligation qu'ils avoient de lui demeurer loyaux et i fidéles ). «

Les députés eurent ennore une dernière séance le mardi matin, 17 junvier; ce fut la 78° du tiers état. Chaque députation adressa des remercliments à son président, chaque député il régier l'indemnité que lui payerait sa province; ils prirent ensaite congé les uns des antires et se séparèrent. Mais, rentrés daus leurs foyers, presque tous s'engagérent sons les drapeaux de la ligne, à la réserre de l'archerèque de Bourges, Regnantit de Beauure, petit-fils du financière Semblançay, que François l'avait fait périr en 1537. Ce présit, président du clergé, avait paru aux états un des plus zélés partisans des Guise; mais, soit qu'il det été effayé de leur sort, soit qu'il fils jaloux de l'autorité que s'était arrogée à Bourges la Châtre, gouverneur de Berri, qui avait fait déclarer sa province pour la ligue, il les ratiacha à la cour, et se montra dès lors un des plus sédées servitents du roi s'.

Le roi n'avoit gardé que hait prisonaires entre cent qu'il avait fait arrêter le 35 decembre : le cardinal de Bonrbon, le prince de Joinique, derenu duc de Guise, les ducs d'Elbauf et de Nemonrs, l'archevêque de Lyon, le président de Neully, la Chapelle-Marten, son gendre, et un jenne abbé unomné Cornac, qui s'était rouvé par hasard enreloppé dans ce coup d'État. Pour démontrer au public l'abolue aécessité où il s'était rou de frapper les Guise, il finait instraire leur procès. Le garde des sceaux, Monthulon, assisté de deux maitres des requêtes, recevait les dépositions, interrogeait Péricard, secrétaire du duc, et ses autres quil correspondait avec l'Espagne; qu'il avait reçu des sommes de Philippe II; qu'il avait eu des communicatiuns avec la Savoie relativement au marquisait de Salvees. Les dépositions d'Espinac, archevêque de Lyon, anazient pn, mieux que les autres, charger la mémoire de deux frers dont il était le confident, s'il avait volu parder; muis rien

Proces-verbal du tiers état, p. 245-285. — Journal de Guyencourt, p. 402-185.
 Journal de Bernard, p. 470-492 — Les discours de clôture, 664., p. 195-251.
 Y. P. Csett, I. I, p. 578. — De Thou, I. XCIY, p. 588. — Bevila, I. X., p. 881.

ne put l'intimider; il repoussa avec hauteur la juridiction des juges royaux, et protesta que, comme primat des Ganles, il n'était tenu de répondre que devaut le pape ou devant des juges commis par Sa Sainteté. Heuri III, renonçaut à son témoignage, résolnt de mettre dans un lieu de sureté ses prisonniers, qui ne lui semblaient point assez bien gardés à Blois. Il fit choix du châtean d'Amboise pour les y déposer, et sur la recommandation de Longnac, il nomma, pour commander dans ce château, ce même capitajue du Guast qui avait tué le cardinal de Gnise, et qui devait croire que les Lorrains ne lui pardouueraieut jamais. N'osant ensuite conficr à persouue la couduite d'otages si précienx, il résolut de les mener Ini-même à Amboise. Comme il allait monter en bateau avec eux, il apprit que, dans la nuit, Nemours, ayant gagué deux de ses gardes, avait réussi à s'évador; sa colère et sa défiance s'eu accrureut ; il partit cependant avec les antres. La cour était humiliée de lui voir faire ajusi le méticr d'archer; bientôt, alarmée par l'approche de quelques troupes de ligueurs, elle crut que c'était un prétexte qu'il avait pris pour se dérober de Blois. Il y revint cependant le troisième jour, après avoir coufié ses prisonniers, à ce qu'il croyait, à une sure garde 1.

Aucune garantie cependant n'est suffisante pour répondre d'un homme que sa couscieuce ue lie pas ; d'ailleurs Henri III commençait à voir de mauvais cell ceux qui l'avaient servi daus le meurtre des Guise; il seutait avoir commis une faute, il la leur reprochait dans son cœur : peut-être la leur aurait-il bieutôt reprochée publiquement , peut-être anrait-il bientôt préteudu qu'ils avaient agi sans ordre, surtout à l'égard du cardinal. Lorsque l'évêque du Mans, pour justifier Henri III, avait rappelé au pape le meurtre du cardinal Martinuzzi. poignardé le 18 décembre 1551 par ordre de Ferdinand II , Sixte Quint avait répondu que du moins cet empereur avait en la pudeur de désavouer ses agents, et de les punir d'avoir exécuté ses ordres 2. Louguac, effrayé des daugers qu'il courait, et de la froideur croissante de son maltre, demanda au roi de lui douner le gouvernement de quelque place forte où il pût se mettre à l'abri de la haine de la maisou de Guise : Heuri se montra fort irrité de cette crainte, et lui ordonua de sortir à l'instant de sa présence. Le favori disgracié se retira à Am-

2 Ibid., l. XCIV, p. 396.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De Thou. l. XCIII. p. 349.—Davila, l. X, p. 351.—Pasquier, l. XIII, lett. 40, p. 382. — Y. P. Cayet, l. l, p. 322.

boise et communiqua ses craintes à du Guast ; il lui exposa leur danger common, et indigna un moven de relever leur fortune, en traitant avec les liguents, et leur vendant les prisonniers du roi. Du Guast renoussa cette proposition avec une feinte colère, et chassa de son chàtean Longnac qui se retira en Gascogne, où il ne tarda pas à être tué-Mais du Gnast n'avait en d'autre motif pour le renvoyer que d'éviter un partage avec lui. Dès qu'il s'en fut débarrassé, il entra en traité avec ses prisonniers; déjà il donnait au cardinal de Bonrbon le titre de majesté ; il l'autorisait à négocier avec les ligueurs de Paris, et il disputait seulement et sur la somme et sur les sûretés, lorsque le roi fut averti, et consentit à racheter de lui Bourbon à tout prix. Malgré l'extrême pénurie de Henri, il fit compter 50,000 écus à du Guast pour la rancon des trois princes prisonniers; il lui permit de faire son profit de la rancon des quatre autres, et il le confirma dans le gouvernement d'Amboise, où il vint lui-même chercher les princes, qu'il recondnisit à Blois 1.

Tandis que Henri III voulait faire un procès à la mémoire des Gnise, Catherine de Clèves, veuve du duc, avait requis le parlement, le 51 janvier, de faire une enquête sur le lâche assassinat qui lui avait ravi son mari. Elle s'était rendue elle-même en longs habits de deuil, accompagnée d'un nombreux cortége de ligueurs, anx chambres assemblées auxquelles elle avait porté sa plainte ; et sur la demande du procureur général, deux conscillers avaient été nommés, en effet, ponr procéder à l'enquête \*. Sa belle-sœur, la duchesse de Montpensier, invognait, pour accomplir sa vengeance, l'épée de son frère le duc de Mayenne, et non celle des tribnnaux. Aussitôt que sa santé lui permit de se mettre en voyage, elle alla le trouver en Bourgogne, pour lui persuader de se mettre à la tête du mouvement dirigé contre le roi. Mayenne avait déjà rassemblé dans son gouvernement un grand nombre d'amis, de gentilshommes lignenrs et de soldats, dont il avait formé une petite armée. Il entra ensuite en Champagne ponr s'assurcr de ce gonvernement, qui avait été à son frère, et qu'il vonlait conserver an prince de Joinville son neven ; il y fut recu avec enthonsiasme à Troves, et il v recruta son armée, tont en chargeant le sienr de Rosne de maintenir la province dans l'obéissance de la ligne, après son départ. Il

<sup>2</sup> De Thou, l. XCIV, p. 378. - V. P. Cayet, l. I, p. 540.

Pasquier, l. XIII, lett. 10, p. 383, 384. — V. P. Cayet, l. I. p. 323. — De Thou, l. XCIV, p. 372. — Davila, l. X. p. 564.

revint par Sens, dont il s'assura, à Orléaus, d'où, le 51 janvier, il fit retirer le maréchal d'Aumont; ils renduit maître de la citadelle, qu'il confis ant ligueurs; il visita encore la ville de Chartres, et ayant saccessivement grossi son cortégo jusqu'an nombre de cinq cents gentilshommes et quatre mille soldats, il fit, le 13 février, son entrée à Paris, à la tête de cette troupe <sup>4</sup>.

Dès le lendemain, Mayenne fit convoquer une assemblée générale en la grande salle de l'hôtel de Ville; elle se composait des échevins, des conseillers de la ville, des députés des cours souveraines, des corns, colléges, chapitres et communautés, des quarteniers, et de quatre notables bourgeois d'entre les nenf élus par chacun des seize quartiers de la ville. Mayenne s'y rendit, accompagné par les dues de Nemours et d'Aumalo et le comte de Chaligny. Il exposa la nécessité d'établir un conscil général de l'union, dont l'autorité serait reconnue par tonte la France. Des désignations pour ce conseil suprême étaient déjà faites par le conseil particulier de la ville. Il en donna le rôle; on y trouvait trois évêques, de Meaux, de Senlis et d'Agen, six curés de Paris, sept gentilshommes, vingt-deux bourgeois de Paris; ce qui, avec lui-même pour président et un secrétaire, formait quarante membres. Ce rôle fut renvoyé à chacun des quartiers de Paris, où il fut approuvé; mais Mayenne se fit autoriser à y ajouter quinze conseillers pris parmi des bommes qui avaient manié de grandes affaires, tels que Hennequin, évêque de Rennes, les présidents Jeannin de Bourgogne et Vétus de Bretagne, le secrétaire d'État Villeroi et son père, et le président d'Ormesson; il out aussi v appeler quand il lui conviendrait les présidents. avocats et procureurs généranx du parlement, les évêques et les députés des trois ordres, s'assurant de cette manière une majorité d'hommes d'État, tontes les fois qu'il s'agirait d'affaires au-dessns de la portée de simples bourgeois. Le premier acte de ce conseil d'union fut une proclamation pour diminuer d'nn quart les tailles et crues dans tout le royanme. Il confirma le gouvernement de Paris au duc d'Anmale; il convoqua les états généraux à Paris pour le 15 juillet suivant; il nomma enfin le duc de Mayeune lieutenant général du royanme, en lui conférant à ce titre l'ensemble des prérogatives royales 3.

de ville, I. V, p. 200. - De Thou, I. XCIV, p. 585. - Bavila, I. X, p. 556.

Davila, I. X. p. 355. — De Thou, I. XCIV, p. 582. — V. P. Cayet, I. I. p. 301, 526, 545. — Registres de l'hôted de ville, d'appès Capefigue, I. V. p. 202.
2 V. P. Cayet, I. I. p. 541 et 346. — Capefigue, Extraits des registres de l'hôtel

Mayenne fit bientôt voir que ce n'était point un vain titre, qui lui avait été déféré, et qu'un gouvernement complet, doué de vigueur et de prévoyance, était déjà réorganisé. Tandis qu'il s'occupait de rassembler des troupes, de mettre de l'ordre dans les finances de la ligue, et d'assurer la rentrée des impôts, il rattachait toutes les provinces an conseil de l'union et à lui-même, en leur donnant des gouverneurs. L'une des plus importantes, la Bretagne, ne s'était pas encore ouvertement déclarée. Le duc de Mercœur, frère de la reine, semblait avoir de trop grandes obligations au roi pour prendre parti parmi ses ennemis. Cependant son ambition secrète était de se faire une souveraineté de la Bretagne, à laquelle il prétendait comme époux de Marie de Luxembourg. issue de la maison de Penthièvre. Il s'était emparé du château de Nantes; il avait fait arrêter Claude Faucon, seigneur de Ris, premier président du parlement de Rennes; quoique secrètement d'accord avec tous les liqueurs, attendait encore, lorsque Mayenue lui envoya Hennequin, évêque de Rennes, membre du conseil de l'union; celui-ci, d'accord avec l'évêque de Dol, souleva, le 13 mars, les bourgeois de Rennes, en leur persuadant que les royalistes voulaient introduire les huguenots dans la ville : des barricades fureut élevées dans toutes les rues de Rennes ; tous les royalistes furent chassés de la ville ; Mercœur annouça au parlement qu'il embrassait la ligue; il fut confirmé dans son gouvernement de Bretagne par Mayenue, au nom de la sainte union; il s'empara de Fongères, il fit enfin déclarer pour lui presque toutes les villes de Bretagne. Cependaut Rennes lui fut enlevée plus tard, le 5 avril, par l'influenco du parlement qui était royaliste, et Vitré par celle des habitants huguenots qui s'y trouvaient en majorité 1.

Le 24 février, Lyon arait aussi fait as révolution en faveur de la ligue. La populace l'avait emporté sur Guillaume Guadagni et sur les féres Grosilier, chefs de la home bourgeoisie, qui étaient royalistes. Mayenne confirma le gouvernement de Lyonnais au duc de Nemours, qui y envoya comme son lieutenant le marquisi de Saint-Sorliu, son frère, en attendant qu'il pût s'y rendre lui-même <sup>3</sup>. Mayenne charges le counte de Brissea du gouvernement de Normandle, en opposition à Moutpensier, qui y commandait pour le roi; il confirma le duc d'Au-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. Taillandier, Hist. de Bretagne, t. XIX, p. 364-370. — V. P. Cayet, l. 1, p. 368. — De Thou, l. XCIV, p. 408, 409.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mém. de la ligue, t. 111, p. 271-286;—De Thou, t. XCIV, p. 405,—V. P. Cayet, l. I, p. 357.

male dass le gouvernement de Picardie, et aomma Maineville pour le remplacer à Paris; il charges Chaligay et Sain-Paul de remplacer dans le gouvernement de Champagne le prince de Joinville, nouveau duc de Guise, qui était toujours prisonnier de roi; dans son propre gouvernement de Bourgegne, il se fit remplacer par le viconnte de Tavannes, lequel se trouvait opposé à Guillanme de Tavannes son frère. Le Châtre cut le Berri, Randan l'Auvergne, le unraquis de Villars la Provence, et le maréchal de Joyense les parties de la Guienne, du Languedoc et du Duphinê qui s'étaint déchrées pour la ligue!

Tandis que le gonvernement de la ligne, sous l'énergique direction de Mayenne, acquérait nne vigueur nouvelle, Henri III, privé des conseils de sa mère, trahi par sa femme, qui correspondait avec Mercœur, découragé, malade d'un flux de sang, ne savait à quoi se résoudre, ni à qui se fier, dans le petit nombre de ceux qui restaient auprès de lui. Le maréchal de Retz, prétextant l'état de sa santé, lui avait demandé un congé ponr se rendre aux bains de Lucques; dans ce voyage, il fut arrêté par les ligueurs, qui ne le relâchèrent qu'après avoir extorqué de lui nne rançon 4. Henri III, depuis les Barricades, avait assigné la ville de Vendôme an grand conseil, pour y tenir ses séances et y rendre la justice ; mais le commandant de la place avait fait arrêter tous ces magistrats en trahison, aussi bien que bon nombre de plaideurs, et il les avait mis à rancon 3. L'ambassadeur d'Espagne, après avoir profité de son séjour à Blois pour donner des nouvelles de la conr à Mayenne, et pont former dans cette ville même un parti de ligueurs, qui se proposaient d'enlever le roi, n'ayant pa y réussir, avait quitté la résidence royale, pour se rendre à Paris, apprès du conseil de l'union, qu'il reconnaissait ainsi pour seul gouvernement légitime \*. Il avait trouvé la populace toujours plus déchainée à Paris contre le roi. Le curé Lincester montrait au penple, de la chaire, des chandeliers d'argent qu'on avait tronvés an couvent des hiéronymites du bois de Vincennes, et comme ils étaient faits en forme de satyres, ce prédicateur prétendait que c'étaient des idoles que Henri III adorait, ou des figures magiques qui lui servaient pour des sortiléges; il en prenaît occasion de recommander des processions pour prononcer anathème contre ce roi excom-

Davila, l. X, p. 556.

<sup>2</sup> De Thou, l. XCIV, p. 383.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pasquier, l. XIII, lett. 12, p. 387. - Davila, l. X, p. 573.

<sup>4</sup> Davila, l. X, p. 564.

munié, en éteignant les slambeanx que portaient les pénitents. Les semmes et les silles se rendaient par dévotion à ees processions, en chemise, ou couvertes d'un lineaul qui voilait à peine le corps .

Les hommes en petit nombre qui étaient demeurés fidèles à Henri III semblaient se partager en deux factions, qui reconnaissaient pour chefs le duc de Nevers et le comte de Soissons. Le premier, qui ne s'était jamais brouillé entièrements rec la ligne, et qui correspondait toujones avec la duchesse de Guise, sa belle-sœur, vonlait que le roi persistàt à rechercher les ligueurs, et à se faire chef du parti fanatique, en montrant plus d'ardeur encore que les princes lorrains pour la persécution de l'hérésie. Il lui proposait de s'établir à Moulins, et par la suite à Lyon, s'il ponvait ramener cette ville sous son autorité, afin de recevoir plutôt l'assistance d'un corps de Suisses que Harlay-Sancy s'était chargé de lever pour le service du roi. D'autre part, le comte de Soissons conseillait an roi de ne point s'écarter des bords de la Loire , s'il ne voulait pas que Blois tombât anx mains de ses enuemis; en même temps il lui remontrait que c'était la meilleure position pour traiter avec le roi de Navarre, dont le seconrs devenait toujours plus nécessaire 2.

Le roi était eucore indéeis entre ces deux partis, lorsque le duc d'Épernon, qu'il semblait avoir oublié, lui euvoya, sous les ordres du comte de Brienne, son beau-frère, quinze cents arquebusiers à cheval. six cents fantassins, et six-vingts gentilshommes bien montés. Ce fut le premier renfort que Henri III reçut à Blois; il fut bientôt suivi de plusieurs autres, et il lui servit en même temps de leçon, en lui prouvant que, malgré le déchaînement de la voix publique, il valait mieux pour lui s'appayer sur ceux qui avaient l'intérêt et le pouvoir de le servir que de s'en tenir éloigné, pour ne pas offenser davantage ses ennemis, Un autre de ses anciens favoris, d'O, à qui il avait confié le soin de ses finances, lui persuada à cette époque de transférer, dans une ville à lui, le parlement et la chambre des comptes, afiu de ne pas les laisser à la disposition de la ligne à Paris. Après quelque hésitation, le roi fit choix, pour le siège de ces denx corps, de la ville de Tours; son motif fut l'économie, ponr que les conseillers, dans ce temps de misère universelle, pussent y arriver en batcan. L'ordonnance ponr la translation de ces denx corps fat rendue le 23 mars. Étienue Pasquier rassembla

V. P. Cayet, I. I, p. 296. — De Thou, I. XCIV, p. 386.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Thou, l. XCV, p. 425, 424. — V. P. Cayet, l. I. p. 333. XII.

dans la trésorerie de Saint-Martin les membres fidèles de la chambre des comptes, et d'Espesses ceux du parlement dans l'abbye de Saint-Julieu; tandis qu'un autre parlement et une autre chambre des comptes continnaient à sièger à Paris pour la ligue. Cependant à Tours assis les ligueurs étaient nombreux, et justement à cette époque ils cherchèrent à se rendre maîtres de la ville. Les royalistes se trouvérent, à l'éprevux, les plus forts et les plus courageau; mais litent illiques des rouverants de concenter ses forces, et de venir, avec le peu de troupes dont il disposait, se rémoir à Tours à son parlement \. Peu de gran après, son arrivée à Tours lui donna moyen de sauver la ville d'Angers, où il envoya en toute hâte le maréchail d'Aumont pour étoufler une in-surrection excitée par le contre de Brissac.

Jusqu'alors le roi n'avait pu se résoudre à aucune mesure vigoureuse ; il avait bien publié des édits contre les villes qui secouaient son autorité, et il les y menaçait des peines les plus sévères, mais il ne laissait pas pour cela de négocier avec les chefs de la ligue. Il s'efforçait surtout de regagner le duc de Mayenne, et il lui offrait des conditions qui auraient rendu les Lorrains bien plus phissants dans son royaumo qu'il ne l'était lui-même 3. Il mettait plus d'importance encore à sa négociation avec le pape, car sa conscience était tronblée du danger d'encourir les censures de l'Église, et cependant il avait affaire à un pontife hautain et emporté, qu'il ne réussissait point à fléchir par ses soumissions. Il avait employé successivement auprès de Sixte-Quint le marquis de Pisani, son ambassadent ordinaire, Jérôme de Gondi, le cardinal de Joyeuse et enfin l'évêque du Mans. Il avait commencé par prétendre qu'il avait condamné le cardinal de Guise non comme prélat, mais comme pair de France, d'autant que les rois très-ebrétiens, lorsqu'il s'agit de lèse-majesté, ne sont appelés à faire aucune acception de personnes. Mais Sixte répondait que le roi, maître de la vie de ses sujets, ne l'était pas de la vie des prélats, qui no sont sujets que de l'Église, Si le roi a péché, reprenaient ses ambassadeurs, il s'est soumis au tribunal de la pénitence, et il a été absous par son confesseur, qui était autorisé par le saint-siège à l'absondre, même dans les eas réservés. -Jamais, répliquait le pape, cette antorisation n'avait été supposée

Pasquier, I. XIII, lett. tt et t2, p. 585-590. — De Thou, I. XCV, p. 426. — V. P. Cayel. I. I. p. 567 et 597.

Edil. du roi, Mém. de la ligue, t. III, p. 266. — Davila, l. X, p. 568. — De Thou, l. XCV, p. 432.

s'étendre à des ass aussi énormes. — Eh bien, reprenairent les ambass acéders, le roi veut bien se soumettre à coufesser a faute; il not achargés d'exprimer sa repentance, et de demander au saint-siège son absolution, de lai demander en même temps l'abrogation du décret de déchètance qui, au jugement du saint père lui-même, excéde indioineut les pouvoirs d'une faculté de théologie. Mais le pape ne voulait point abolir ce décret; il ne voulait point accorder l'absolution au roi de France, si an préalable celui-ci ne remetait pas ses capité en liberté. Des courirers étaient saus cosse échaugés entre la cour de France et la cour de Rome; la négociation n'avançait point; et le 28 mai, le pape fulmina coutre Hearri III un monitoire, dans lequel il le menaçait d'excommunication sia sa soumission d'atti pas entière .

Henri III, rebuté par le duc de Mayenne et par le pape, sans espoir d'obteuir la paix de ses ennemis, fut enfiu obligé de rechercher l'appui du roi de Navarre, malgré l'aversion qu'il entretenait lui même pour les buguenots, et la crainte plus grande encore de justifier les ligueurs, qui n'avaient cessé de l'accuser de favoriser l'hérésie. Le parti réformé était tombé bien bas: il n'avait plus d'armée, il n'occupait plus de provinces, et à peine il se défendait dans quelques châteaux et quelques villes dévouées; mais il comptait encore des chefs habiles et de braves soldats, et l'on pouvait croire qu'en lui avançant de l'argent, il trouverait moven de rentrer en campagne avec une nouvelle vigueur. Henri de Navarre, qui, pendant une partie de l'hiver, s'était enfermé à la Roebelle ou à Saint-Jean d'Angely, avait fait surprendre, le 28 décembre, Niort par le sieur de Saint-Gelais, et pen de jours après Maillezais par d'Aubigné 3. Il avait laissé une garnison de huguenots au bourg de la Garnache en Poitou, à sept lieues au sud-ouest de Nantes. Le duc de Nevers l'assiégeait avec cette armée que les états de Blois avaient mis tant de retard à payer. Aprés une résistance obstinée, Nevers forca cette place à capituler ; elle lui fut remise le 14 janvier. Mais c'était avec peine que Nevers avait pu mainteuir son armée réunie, aprés qu'on y avait recu la nouvelle des massacres de Blois; la Châtre, Sagonne, la Chataignerale et plusieurs autres étaient de déterminés ligueurs, qui ne voulaient plus combattre sous les enseignes d'un roi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. P. Cayet, l. I, p. 454, 459 —Davila, l. X, p. 557-56t,—De Thou, t XCIV, p. 588-400.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'Aubigné, t. III, t. II, c. 16, p. 184. — De Thou, t. XCIV, p. 561. — V. P. Cayet, p. 278.

qui avait fait massacre les Guise. Nevers fut obligé de les liceuder; ceux même qu'il rameua à Blois avec lui s'échapèrent les uns après les autres de cette ville, pour aller rejoindre les chefs de la ligue. Nevers promettait à Henri III de lui demeurer fidèle; mais en même temps il voulait le réconcilier avec la ligue, et il cherchait à tirer parti pour lui-même de l'abaudon où se trouvait le roi. Celui-ci lui avait forte le choix cutre les gouvernements de Champagne et de Pizardie. Il accepta le premier, pour y protéger les propriétés des Guise, écritait-il à sa belle-sœur; lorsqu'il tit que Henri III avait recours aux huguenoss, il quilta Tours au commencement d'avril, pour se rendre à Nevers; de là il passa en Champagne, où il demeura jusqu'à la fiu de ce règne 4.

A l'époque de la prise de la Garuache, le roi de Navarre fut atteiut d'une pleurésie qui mit sa vie en danger, et qui causa une grande alarme dans tout son parti; mais dès qu'il commença à se rétablir, il profita de la dispersion de l'armée du duc de Nevers pour se rendre maître de plusieurs villes du Poitou, dans lesquelles la réforme avait beauconp de partisans. La division parmi les catholiques et le soulèvement des ligueurs contre le roi avaient fait perdre à la populace son ascendant. et les bons bourgeois qui pour la plupart étaient huguenots, introduisirent successivement le roi de Navarre à Loudon, à Thouars, à l'Ile Bouchard, Argenton et Châtellerault. Ce fut dans la deruière de ces villes que Diane, duchesse d'Angoulème et sœur naturelle de Ilcuri III, eut une entrevue avec le roi de Navarre, et commença à lui développer les vues de sou frère pour leur réconciliation. Les défiances des réformés étaient grandes; le massacre de Blois, tout en les délivraut de leurs ennemis, avait ajouté encore à l'éloignement qu'ils sentaieut pour la personne du roi et pour ses affaires. Plusieurs d'entre cux n'auraient point voulu consentir à souiller leur cause en l'unissant avec celle d'uu tel homme 1.

Henri de Navarre jugeait au contraire que, pour la première fois, une chauce vraiment favorable se présentait à lui, non-seulement pour retirer son parti de l'oppression, mais pour l'approcher lui-même du

Mém. de Nevers, t. I, p. 873 et suiv., 882; t. II, p. 190, 201. — V. P. Cayet, t. LVI, I. I, p. 39. — De Thou, t. XCIV, p. 563, 565. — D'Aubigné, I. II, c. 17, p. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'Aubigné, t. 111, l. II, c. 19, p. 167. — De Thou, l. XCV, p. 427. — V. P. Cayet, t. LV, l. I, p. 285.

trônc. Le plus vertueux et le plus lubile de ses conseillers, Duplessis Morusy, cu jugea de même, et il rédigea un manifeste adressé aux trois detas de France, qui fut publié le 4 mars à Châtelleralt, et qui ouvrit la voie à des négociations publiques. Le roi de Navarre s'y plaignit de navoir point été couroqué, point entendu à l'assemblée qu'ou avait désiguée comme les états généraux de Blois, encore qu'une partie senlement de la France y fût représentée. Il rappelait qu'en quatre aus, dix armées avaient été lerées pour combattre coutre lui ; il laissait à Dieu l'honneur de les avoir dissipées; car, à la réserve d'une seule, elles étaient foudues d'elle-mêmes comme an vent, après avoir raide le royaume. Dais il joulait : « ve una que ceé évits scient pour mol, par tout le moude, qu'aujourd'hui je suis prêt à demauder au roi,

mon seigueur, la paix, le repos de ce royaume et le mien. J'avois,

au commencement de ces armements, le respect de ma conscience et
 de mon honneur, que j'ai toujours supplié très humblement Sa Ma-

jesté de laisser entiers; les guerres n'out rien diminué de cela, mais
 elles n'out rieu ajouté sur quoi aussi je puisse me reudre difficile. Je

· l'eu supplie donc très-humblemeut.

Je sais hien qu'en leurs cahiers, vos députés ont pu iusérer cette maxime générale, qu'il ue faut quue religion eu un royamme, et que le foudement d'un État est la piété, qui n'est point en lien où Dieu est diversement servi, et par conséquent mal. Le l'avone, il est aiusi, à mon très-grand regret : je vois force gens qui se plaigent de ce mal, peu qui renillent y remédier... Or, je me suis toujours offert à la raison, et m'y offre encore... Et moi, et tous ceux de la religion, nous rangerous toujours à ce que déceruera un concile libre; c'est le vrai ehemin, c'est le seul que de tout temps ou a pratiqué; sons celui-là nous passerons condamnation. Mais de corire

tiqué; sons cetui-la nous passerons condamnation. Mais de croire
 qu'à coups d'épée ou le pnisse obtenir de nons, j'estime devant Dieu
 que c'est une chose impossible, et de fait, l'événement le montre

bien....

Or, laissons cela ; i vons désirez mon salut simplement, je vous remercie. Si vons ne souhsitez ma couversion que ponr la crainte que vous avez qu'nu jour je vous coutraigue, vous avez tort: mes actious résistent à cela... Il n'est pas vraisemblable qu'une poiguée de geus de ma religion puisse contraindre un nombre infiui de catholiques à une chose à laquelle ce nombre infiui n'a pu rédoire cette

poiguée... Je vous conjure donc tons par cet écrit, autant catholiques,

serviteurs du roi, mon seignenr, comme ceux qui ne le sont pas; je vous appelle comme François, je vous somme que roos ayez pitié de cet État et de rous-mêmes... nons avons tons auez fait et souffert de mal, nous avons été quatre aus yvers, jasensés et furieux; n'est-ce pas assez? Dieu ne nous a t-il pas assez frappés les uns et les autres pour nous faire recenir de notre endareissement, pour nous rendre sagre à la fine t pour appaiser nos furies?... Comment peut-on persange n'el l'ay a point d'exemple, point d'histoire, point de raison qui lui promettent ane bonne issue de cela. Il faut qu'il fasse la paix, et la paix générale avec tous ses sujets, tant d'un côté que d'antre parti, tant d'une que d'autre religion, on qu'il rellie au moins avec lui ceux qui le moins s'extréront de son obbissance... .

J'appelle à ettle heure tous les antres de notre État qui sont assez

» spectateurs de nos folies ; j'appelle notre noblesse, notre clergé, nos » villes, notre peuple.... Que fera la noblesse si notre gonvernement se » change, comme il sera indubitablement, et vous le voyez déjà ; si les » villes, par la crainte des partisans, sont contraintes de se renforcer » dans leurs portes, de ne souffrir personne leur commander, et de se » cantenner à la Suisse? Il n'y en a nulle de cette volenté, je m'en assure; mais la guerre les y forcera à la longue, et à mon grand res gret, j'en vois déjà naître les commencements. » Plus loin, après avoir, avec l'éloquence de la raison et du sentiment, montré les dangers de la guerre pour toutes les conditions, pour les magistrats, pour les nennles des villes, des campagnes, ponr le clergé, il invoque les députés anx derniers états, les royalistes, les ligueurs eux-mêmes; il les supplie de se contenter de leurs pertes, comme il fait des siennes, d'oublier le particulier pour le public, et de donner leurs passions, leurs querelles, lenrs vengeances, lenrs ambitions, au bien de la France. Il promet sa protection et sanvegarde à tous ceux qui se voudrout unir à lui en cette bonne résolution, et il engage sa foi et son honneur que, tout ainsi qu'il n'a pa souffrir qu'on l'ait contraint en sa conscience, il ne souffrira pas et ne permettra jamais que les catholiques soient contraints en fa leur, ni en leur excreice libre de la religion, ayant de longtemps appris que le vrai et unique moyen de réunir les peuples an service de Dieu, c'est la douceur, la paix et les bons exemples 4.

<sup>\*</sup> Cette déclaration se trouve lout au long dans Duplessis Mornay, t. IV, 172,

La conduite du roi de Navarre fut conforme à ce noble langage. Il envoya Duplessis Mornay à Tonrs, pour offrir tontes ses forces à Henri III. Il stipulait seulement que le roi lui accorderait un passage fortifié sur la Loire, afin d'être toujours maître de se retirer an besoin. Il ne demandait point d'édit de tolérance, point de paix, pour ne pas avoir à régler les rapports des denx religions; mais seulement une trève de cinq mois, qui lui permettrait de rendre quelque service important au roi, après quoi il aurait plus de titres à obtenir quelque concession. pour ses coreligionnaires. Henri III, voulant dérober cette négociation à tous les veux, ne vit Daplessis que de puit, et ne le laissa pas sortir de son appartement. Il acceptait les services des huguenots, mais sons condition qu'ils ne pratiqueraient point leur culte dans les places qu'ils occuperaient ; il promettait cependant de le tolérer an bont de six mois, pourvu que la trève durât une année. Il consentait à accorder nn passage sur la Loire aux hugnenots; mais il n'offrait pour cela que de petites villes incapables de se défendre, comme Menn, Beangency ou le pont de Cé. Il demandait même un délai avant de les livrer, parce qu'il traitait en même temps avec la ligue, et que s'il avait pu faire accepter à Mayenne ses sonmissions, il aurait sacrifié de nouveau les huquenots. d'Épernon, qui se trouvait dans nne condition presque semblable an roi De Navarre, quoiqu'il cut envoyé déjà des tronpes sous son beau-frère à Henri III, ne ponvait se décider à confier sa personne à un roi si faux et si faible. Henri de Navarre reconnaissait tont aussi clairement la manvaise foi de son beau-frère ; il le disait dans sa correspondance avec Duplessis : cependant l'occasion lui paraissait unique pour se réconcilier avec le roi, et, à tout risque, il se résolut à la saisir. Il céda sur tons les points, il se contenta même du pont de Cé, place qui ne serait plus tenable si Angers se trouvait au ponvoir d'un autre parti : henreusement que Cosseins, qui y commandait, ne voulut pas la livrer. Henri III se décida dès lors à ouvrir les portes de Sanmur, ville assez forte, et où les haguenots étaient en grand nombre, à Doplessis Mornay, que le roi de Navarre y établit pour gouverneur 1.

Les articles de la trève entre Henri III et le roi de Navarre avaient

p. 522-540.; et Mém. de la ligue, t. HI, p. 230-245; et par extrait dans V. P. Cayet, t. LV, t. I, p. 585. — De Thou, t. XCV, p. 428.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Correspondance du roi de Navarce avec Duplessis, du 12 mars au 3 avril 1. IV, p. 341-330. — V. P. Cayet, t. I, p. 396.—Davila, i. X, p. 564. — De Thou, t. XCV, p. 451.

aux lieux de son obéissance 1.

de Sanmnr. Par enx, le roi de Navarre s'engageait - à servir le roi · avec toute fidélité et affection, de tontes ses forces et moyens, dé-» pendants tant de son particulier que de tout son parti, contre cenx · qui violent l'autorité de Sa Maiesté et tropblent son État. · Pour lui faciliter ce service, nne trève générale d'un an était accordée par tont le royanme entre les denx rois, anssi bien que dans l'État d'Avignon, Le roi de Navarre promettait, dès qu'il anrait obtenu le passage de la Loire, de marcher contre le duc de Mayenne, ne faisant la guerre qu'à lui et à sa faction. Dans les lienx qu'il occuperait militairement, il ne devait permettre qu'il fût fait aucune innovation dans le culte, ou causé aucnne molestation aux catholiques. Il promettait de ne point toncher anx revenus publics, et de laisser anx receveurs du roi le soin de payer les garnisons qu'il devait entretenir. Henri III lui accorda main-levée sur les revenns de ses biens propres, pendant la durée de la trêve, mais seulement sons condition qu'il laisserait également tous les serviteurs du roi, ecclésiastiques on autres, jonir de leurs revenus

Ce fut le 21 avril que Henri de Navarre entra dans Saumnr, à la tête de sa petite armée, et en même temps il y publia nne déclaration dans le même esprit que celle de Châtellerault, ponr indiquer aux soldats et au penple ce qu'ils avaient à attendre de lui ; trois ionrs après il publia son traité avec le roi. Henri III attendit insqu'an 29 pour lui donner à Tours la même publicité. Jusqu'alors il s'était flatté d'une réconciliation avec Mayenne ; mais apprenant que celui-ci avait attaqué le comte de Brienne, prés de Blois, et l'avait fait prisonnier, qu'il s'était ensnite avancé jusqu'à Château Regnault, et qu'il menaçait Tours, il fit apponcer au roi de Navarre, alors à Maillé ou Luynes, à deux lieues de Tonrs, qu'il désirait le voir 1.

La plupart des religionnaires conseillaient an roi de Navarre de ne point se fier à son beau-frère ; ils lui rappelaient la Saint-Barthélemy, les négociations qui continnaient toujours entre Henri III et Mayenne, et la tentation que pouvait avoir le roi de le livrer à la ligue comme victime expiatoire. Il était venu cependant à la tête de quatre cents

Duplessis Mornay, t. IV, 78; p. 351-355, - L'édit de la trêve est rapporté dans d'Aubigné, t III. l. II. c. 29, p. 207.

<sup>2</sup> Ibid., ( 80, p. 356 .- De Thou, I. XCV, p. 435, 450. - V. P. Cayet , t. LV, I. I. p. 441.

lanciers et mille arquebnsiers à cheval jusqu'au pont de la Motte, au nord de la Loire, à un quart de liene de Tours, d'où il avait fait dire qu'il attendait les ordres de Sa Majesté : c'était le dimanche 30 avril, à nne henre après midi. Le maréchal d'Anmont arriva vers lui, et lni dit que le roi et tonte sa conr l'attendaient an château du Plessis : il le pressa de passer l'ean dans les bateanx qu'il lui amenait. Ses amis lui représentèrent encore que c'était entrer dans nue étroite langue de terre entre la Loire et le Cher, où il ponrrait se dire prisonnier : il ne les éconta pas. Faisant, dit Cayet, « premièrement passer l'ean à nne » bonne partie de sa noblesse, il passa depuis après avec ses gardes . . que condnisoit le capitaine Vignolles. De tonte sa troupe, nnl n'avoit » de mantean et de panache que lni, tous avoient l'écharpe blanche, » et lui, vêtn en soldat, le pourpoint tout usé snr les épaules et anx » côtés de porter la cnirasse, le hant-de-chausses de velours de feuille · morte, le manteau d'écarlate, le chapeau gris avec un grand panache » blanc, où il y avoit nne très-grande médaille, étant accompagné du » duc de Montbazon et dn maréchal d'Aumont, qui l'étoient venus trouver de la part du roi, arriva au château du Plessis. « La fonle était grande an lien où les denx rois se rencontrèrent, et Henri de Navarre eut de la peine à la percer; de Thon assure qu'il se jeta à genoux, se traina jusqu'an roi l'espace de pins de trois pas, et lui baisa les pierls en lui disant « qu'il regardoit ce jonr comme le plus henrenx . de sa vie, puisque Dieu lui faisoit la grâce de voir la face de son » maître, de ponvoir l'assurer de sa soumission et lui faire offre de ses » services 1. » Le roi de Navarre lui-même a raconté cette entrevue dans une lettre du jour même à Duplessis. « Monsienr Duplessis . lni · dit-il, la glace a été rompne, non sans nombre d'avertissements que » si i'v allois i'étois mort. J'ai passé l'eau en me recommandant à Dien. » legnel par sa bonté ne m'a pas senlement préscryé, mais fait paroître » an visage du roi une joie extrême, au peuple nn applaudissement » non pareil, même criant vivent les rois, de quoi j'étois bien marry. » Il y a eu mille particularités que l'on pent dire bien remarquables.

Le duc de Mayenne avait assiégé Châten-Regnault : sachant ma venne, il a levé le siège, sans sonner que la sourdine, et s'en est allé V. P. Cayet, i. LV. I. I. p. 455. — Journal de l'Éulie, p. 398. — Rebtion, aux Mém. de la ligne, t. III. p. 297. — De Thou, I. XCV, p. 462. — Pasquier, L. XIII. (t. t. 1. S. 90.) — Davila, X. p. 1975. — D'Abbine, č. III. et 19. p. 468.

» Envoyez-moi mon bagage, et faites avancer toutes nos troupes.

- à Mantoire et Laverdin. Demain vous saurez plus de nouvelles. Adieu:
   votre très-affectionné maître et meilleur ami. Du faubourg de Tours.
- » où est le quartier de notre armée, 50 avril 1, »

Ce faubourg était celui de Saint Symphorien, situé au nord de la Loire, et faisaut la tête du pont de Tours. Les haguenots s'y étaient établis pour être les premiers opposés au duc de Mayenne, qui u'était guère qu'à dooze lieues de distance; cependant le roi de Navarre y ayant passe deux jours, averti que Mayenne s'eloignait, annouça qu'il retournerait à Chinon pour hâter la marche de ses troupes. Plusieurs succès encourageaient délà les revalistes : d'Épernon, avec un petit corps d'armée, était venu occuper Blois, et promettait de le défendre contre toutes les forces de la lique; dès le 25 mars, le comte de Soissous avait défait, dans le Perche, quelques compagnies de chevau-légers, armés contre le roi. Plus tard on avait recu la nonvelle que le duc de Montpensier avait remporté, près de Falaise, une victoire importante. Il assiégeait cette ville, où le comte de Brissac avait laissé nne bonne garnison. Brissac, ponr la délivrer, appela à son aide les Gaultiers. C'était aiusi que se faisaient nommer des paysans, armés pour défeudre leurs propriétés contre les gens de guerre, mais qui s'étaient fanatisés dans leurs réunions, et qui ne sougeaient plus qu'à faire triompher la ligne. D'autre part, les gentilshommes de la province regardaient comme rebelle tout paysau qui portait les armes, et désiraient vivement les ramener, par la terreur, à l'obéissance. Avec ce sentiment, ils accoururent avec empressement sous les drapeaux de Moutpensier. Celol-ci vint attaquer les Gaultiers, le 22 avril, dans trois villages où ils étaient fortifiés. Brissac ne leur donna aucune assistance, et les gentilshommes, s'acharmant sur eux, plusieurs milliers de ces panyres paysans, qui combattaient bravement, furent massacrés dans deux actions successives. Les autres n'eureut la permission de retourner aux travaux des champs qu'après avoir juré de ne toncher jamais plus les armes 2.

Ces differents avantages, et l'arrivée successive de plusierrs petits corps de troupes, avaient fait juger à Henri de Navarre qu'il était temps de prendre l'offensive. Le 4" mai, il était entré, à pied, à aix heures de matin, dans Tours, et il était venu donner le bonjour au rei, avec lequel là avait consulté, joughà dix heures, sor les moyens d'assiéger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Duplessis, t. IV, § 79, p. 358.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Davila, I. X, p. 569-572.—De Thou, I. XCV, p. 438, 459. — B'Aubigné, I. II, c. 19, p. 170. — V. P. Cayet, I. I, p. 436.

Paris; il avait passé cette journée et la suivante à la cour, avant de retourner vers les tronpes qu'il faisait avancer du Poitou 1. Mais la ligne avait de nombreux partisans à Tours, et à peine en fat-il parti que Mayenne en reçut la nouvelle. Il apprit en même temps que le roi n'avait avec ini, dans Tours, que sa noblesse; au faubourg Saint Symphorien, environ douze cents hommes de pied et cinquante chevaux ; et à celui de Saint-Pierre, le régiment suisse de Galatis, fort de deux mille cinq cents hommes. Mayenne avait alors rassemblé une armée assez forte sur les frontières du Vendomois. Il la mit en mouvement, le 7 mai, et lui fit faire dix grandes lieues; le lendemain, lundi 8. son avant-garde arriva, sor les huit heures du matin, à une portée de mousquet du fanbourg Saint-Symphorien. Le roi, conduit par des traltres, s'était justement acheminé de ce côté, quand un meunier l'arrêta en lui disant : « Sire, où allez-vous? Voilà des cavaliers de la ligue, retirez-vons. » Les cavaliers se levèrent de leur embascade à cent pas de lui : le roi eut le temps de rentrer précipitamment au faubourg. Il était dans son habit de deuil, violet, et nullement préparé pour le combat; il montra cependant de la présence d'esprit et du courage; mais il songea surtont à défendre la ville, et à la maintenir dans l'obéissance, par la présence du régiment suisse, soupçonnant, comme il était vrai, que si toutes les troppes accouraient au faubourg Saint-Symphorien pour le défendre, les ligneurs étaient prêts pour exciter, à Tours, un soulèvement. Le faubourg était mal fortifié, dominé par la colline qu'occupait Mayenne, et enfilé par le canon : aussi les royalistes y perdirent plus de trois ceuts hommes, presque tous officiera de marque, et furent enfin contraints de l'évacuer, Mayenne permit alors aux ligueurs de le piller avec une grande brutalité. Henri III avaît cependant envoyé des courriers au roi de Navarre, pour l'appeler à son secours. Le premier chef huguenot qui parut le soir même fut Chitillon, colonel de l'infanterie des réformés. D'Aubigné assure que les figueurs, en les reconnaissant à leurs écharpes blanches, leur criaient : · Braves huguenots, gens d'honnenr, ce n'est pas à vons que nous en · voulons, c'est à ce perfide qui vous a tant de fois trahis, qui vons

- · trahira encore! Parmi cela, d'autres voix confuses d'opprobres et
- . d'infamies, outre le commun, nommant des noms auxquels les cou:-
- » tisans sourioient. Tont cela n'eut réponse que d'arquebusades. » Le

<sup>1</sup> V. P. Cayet, I. I. p. 445,

dne de Mayenne tint conscil, et résolut sa retraite, ponr laquelle il fit les mêmes onze lieues qu'il avait faites en s'avançant 1.

L'armée rovaliste se réunissait cependant, et devenait formidable. D'Épernon avait amené à Blois deux cents chevaux et douze cents fantassius. Il s'était récoucilié avec le maréchal d'Aumont, et l'on ne distiuguait plus de factions à la conr; parmi la noblesse catholique, nn grand nombre de cenx qui avaient hésité jusqu'alors entre Valois et la lique venaient se ranger autour du trôue : les huguenots surtout déployaient des forces qu'on ne s'attendait plus à trouver dans leur parti. Depuis bientôt trente ans, ils combattaient à leurs frais, forcés à se fonrnir cux-mêmes d'armes, de chevaux, de munitions, et à vivre de pillage aux dépeus des campagues, Beaucoup étaieut ruinés et hors d'état de continuer davantage; d'autres répugnaient à cette vie de brigandage. Tous reparnrent lorsque les drapeaux de la religion se réunirent aux drapeaux du roi, et qu'ils furent assurés d'une solde et de magasins de vivres. Pendant que cette armée s'assemblait à Tonrs, le roi fut appelé à Poitiers, pour preudre possession de cette grande ville, qui, jusqu'alors, était demeurée judécise entre lui et la ligue. Pour ce voyage, il fallait de l'argent ; le roi ordonua de le prendre, par une taxe de guerre, sur les ligueurs de Tours, à qui il avait promis leur pardon ; ils payèrent; mais ils avertirent leurs coufrères de Poitiers, et quand Henri III se présenta devant cette ville, il fut repoussé à coups de cauon 2.

Cet échec fut bientôt suivi par la nouvelle d'évênements plus favorables. Les bourgois de Senlis araient quitté la ligne pour s'attacher au parti du roi, et ils avaient appelé dans leur ville Moutmoreucy Thoré pour diriger leur déciene. Au mois d'avril, Maineville, qui était alors gouverneur de Paris, vius les assièger, et il fut bientôt suivi par leu d'Aumale, avec une armée considérable, mais composée, pour plus de d'Aumale, avec une armée considérable, mais composée, pour plus de moité, de militors parisieunes. Il y avait trèspe de poudre dans Senlis; les morailles étaient trèt-faibles, et déjà ouvertes par une brèche cousidérable. Thoré, après avoir bravement repousée un assaut, consentil, te 17 mai, à une capitulation: il devait rendre la place le soir même s'il n'était pas secoure. Cependant il avait donné avis de sa détense au jeune du de Longouveille, qui se mettant sous la direction

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D'Aubigné, l. II, c. 19, p. 169. — Davila, l. X, p. 574-577. — De Thou, l. XCV, p. 454-456. — Cayet, l. I, p. 449.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pasquier, l. XIII, lett. 15, p. 592. — De Thou, l. XCV, p. 459. — V. P. Cayet, l. I, p. 435.

do brave la Nouo, avait rassemblé, à Compiègne, huit cents chevanx et quinze cents arquebusiers. Quoique l'armée de la ligue fût quatre fois plus nombreuse que la sienne, Longnevillo vint l'attaquer, à midi, avec tant d'andace et d'habileté qu'il la mit en complète déronte. Maineville fut tué, avec lo sienr de Chamois; lo duc d'Aumale et Balagni rentrèrent dans Paris, fuvant à toute bride, ot furent accablés d'épigrammes; ce qui n'empêcha point Aumale de nommer Balagni gonverneur de Paris; les dix canons de l'arméo furent laissés aux mains des vainqueurs 1. De l'autre côté de Paris, la lique épronya un second échec le lendemain. Les deux frères Savense et des Brosses ramenaient. de Normandie, un corps considérable de ligueurs ; ils furent rencontrés par Châtillou, près de l'abbaye do Bonneval; le combat fut acharné, et les ligneurs y épronvèrent une perte considérable : des Brosses fut tué; Saveuse, grièvement blessé, fut fait prisonnier; mais il ne voulut point se laisser soigner par des hérétiques; il déchira les bandages de ses plaies, il ne consentit à prendre ni remèdo ni nourriture, et il expira le lendemain 2.

La joie que causa cette nonvelle aux royalistes fut tempérée par l'échee qu'épronya peu après le comte de Soissons, qui se laissa surprendre et faire prisonnier, à Châtean-Giron, par le duc de Mercour, Tontefois les affaires des denx rois prospéraient, et Henri de Navarre, qui avait son quartier général à Bangency, revint à Tonrs, le 24 mai, pour avoir une entrevue avec Henri III, et le presser de marcher en avant. Le duc de Mayenne était alors à Alencon, dont il s'était emparé le 22 mai, et il coupait la communication entre le duc de Montpensier et l'armée royale; mais le Navarrais savait que la duchesse de Montpensier rappelait son frère à Paris, ponr soutenir le courage défaillant des bonrgeois, qui voyaient à lenrs portes le duc de Longueville battre la campagno et enlever leurs convois. Le roi de Navarro avait même intercepté nne lettre de madame de Montpensier an duc de Mayenne, où elle lni disait que s'il ne se hatait d'arriver, le duc d'Aumale perdrait lenr cause par sa làcheté et sa bêtise; Henri renvoya cette lettre, par un trompette, an duc d'Aumale, en lui faisant diro qu'il s'affligeait de voir de telles insinnations contre son honneur; mais que si Aumalo

De Thou, I. XCV, p. 462. — Davila, I. X, p. 577. — Cayet, t. LVI, p. 25 et 35. — Les extraits des Begistres de l'hôtel de ville, rapportés par Capefigue, t. V, p. 275. montrent combien la terreur fut grande à Paris.

<sup>2</sup> Ibid., p. 468. - Davila, l. X, p. 580. - Cayet, t. LVI, l. I, p. 17.

voulait en demander raison, lui, Navarre, en bon cousiu, était prêt à lui servir de second. Mayenne, orpendant, avait reçu d'autres avis encore, et rere jau de journées, il était arrivé sous les murs de Paris le 1<sup>e</sup> jain <sup>1</sup>.

Henri III passa le mois de juin à Châstellerault ou à Tours, tambis que roi de Narare nettoyait les bonds de la Loire et enlerait suncessivement aux ligueurs les petites villes qu'ilsy occupaient encore. Toutes les troupes que l'un et l'autre avaient résolu de résuir pour former l'armétorayale ne pouvairet guére être en ligueavant le commencement de juillet, surtout il leur masquait encore ce qu'on jugesti tonjours nécessaire pour qu'une armée française fot vraiment redoutable, un corps suffisant d'infanterie étrangère; car les fautassins français, enrôlés parmi des paysans qu'on s'était étudié à reteni dans la crainte et l'obéisance de leurs seigneurs, n'inspiraient aucune confisace à la gendarmerie, levée parmi les gentilshommes, et n'en prenaient aucune caux mêmes. Nicolas Harâya de Sançs s'était étudgé, des le commencement de février, des suppléer sa besoin qu'éprouvait Henri III, et de si mener, de sièus ou d'Allemagne, un cropsimosant d'infanterie. \(^1\).

La négociation de Saucy avec les Suisses est célébrée, par les écrivains français, comme un prodige d'habileté; elle n'est pas moins remarquable par son insigne manvaise foi. Le duc de Savoie, qui avait conquis le marquisat de Saluces sur la France, menacait Genève et Berne, soit pour se faire honneur auprès de Philippe II, en étouffant ces fovers de l'hérésie, soit pour se rendre maître de nouveau, et maître absolu de la Suisse romane. Sancy, le même que d'Anbigné a rendu célèbre par sa confession satirique, en se présentant, au nom du roi de France, aux denx républiques de Geuève et de Berne, leur annonça que son maître aavait fort bien qu'il s'était engagé, par ses traités, à les secourir dans cette occasion dangereuse; que toutefois il estimait qu'il serait plus avantageux pour les deux républiques que le roi de France déclarât lui-même la guerre au due de Savoie, pour venger l'affront recu à Saluces; qu'à la vérité, le roi dans l'embarrasoù il se trouvait, ne pouvait s'engager dans une guerre nouvelle saus une avance d'argent, et il étalt chargé de la demander aux deux républiques, en échange pour des

De Thou, I. XCV, p. 469. — V. P. Cayet, T. I., p. 58, 40. — Davila, I. X. p. 579. — Pasquier, lett. XIII, I. 14, p. 593.

<sup>2</sup> Lettres patentes de Henri III aux sieurs de Sillery et de Sency, du 2 février 1389. Traités de paix, t. II, p. 655.

portions du territoire de Savoie, dont le rei leur assurerait la possession. Sancy réussit, en effet, à cenclure, au mois de mars, une alliance effensive contre la Savoie avec le canton de Berne, pour prix de laquelle ce canton consentait à prêter an roi cent mille écus, qui devaient être employés à lever, à frais communs, une armée. Le Chablais et le pays de Vaud devaient ensuite demeurer au canton de Berne en toute souveraineté. Saucy signa, le 19 avril, un second traité avec la république de Genève, dont le prix devait être la conquête des bailliages de Ternier, de Gaillard, de Gex et de tout le territoire savoyard jusqu'au torrent des Husses. Ensuite de ce traité, Genève, quoique épuisée par une longue guerre et menacée d'une attaque formidable, remit à Sancy tout l'argent qu'elle avait dans son épargne. Ce négociateur n'avait lui-même point d'argent; mais il apportait diverses pierreries de la couronne, et entre autres le diamant qui , des lors, a été connu sons son nom. Des marchands italiens établis à Genève, lui prétèrent, sur ces gages, nue somme considérable. Avant même de l'avoir touchée, il avait commencé à lever, dans les cantons protestants, sur une autorisation de la diète, obtenuo le 14 mars, une armée, qui se grossit jusqu'au nombre de douze mille Suisses, mille landsknechts, trois mille fautassins français et quelques cavaliers allemands 1.

Sancy, ayant réuni toutes ces troupes à Genère le 22 avril, entre d'abort, ayant réuni toutes ces troupes à Genère le 92 avril, entre rendit le 1" mai, attaqua cossite les trois baillinges qui deraient demeurer à la république de Genère, et remporta partont des avantages aignalés sur les Savoyarés. Cependant le duc de Savoie se Altain pour tenir tête à Savoyarés. Cependant le duc de Savoie se Altain pour tenir tête à Savoyarés. Cependant le duc de Savoie se Altain pour tenir tête à Sancy. Celui-ci n'en avait presque pas d'aetre que apeques bourgeois de Genère, montés sur leurs propres chevaux : nusi éprovari-ci i chaque jour l'incouvénient de ne pouvoir ni exover des caraliers à la découverte, ni ecouter ses couves, in poursaivre se consemis quand il des avait reponsés. Lois de dissimbler ces désavantages, il premait à tèche de les faire remarquer à toute heure aux espisies saisses ; emmème temps il les avertisest que l'argent allait leur manquer pour la solde; qu'il leur fallait cent cinquante mille écos par mois, et qu'il ne savait cole sperance, à moiss que, co qui serait peut-étre le



Spon, Hist. de Genève, t. II, l. III, p. 185 jet Preuves, t. III, p. 461.—De Thou,
 KOVI, p. 471. — V. P. Cayet, t. L. VI, p. 46. — Flesson, Hist. de la diplomatic
 française, t. II, p. 133-136. — Mém. de la ligue, t. VIII, p. 606-751.

plus sage, ils n'allassent demander leur argent au roi de France. S'ils se réunissaient à lui sons les murs de Paris, ils se trouveraient appryés par une brillante cavalerie ; avec lui, ils châtieraient la ligue, et il ne serait pas ensuite difficile à un roi de France de mettre un due de Savoie à la raison. Ces propos, semés avec adresse, persuadèrent les capitaines suisses; il n'était pas très-difficile à un général de séduire sa propre armée, en lui promettant une solde abondante, des hasards et du butin. Le 20 mai. Sancy partit de Genève avec l'armée qu'il avait levée pour le service de cette république, et avec son argent. Il prit son chemin par les comtés de Neuchâtel et de Montbelliard, et il sortit de Suisse justement au moment où de nouvelles troupes piémoutaises arrivaient de toutes parts en Savoie. Elles fondirent sur les Genevois, qui avaient vidé lenr épargue et épuisé leurs munitions pour l'armée que Saney emmenait en France. Toutefois les citoyens de Genève, animés par l'enthousiasme de la religion antant que par l'amour de la patrie, se défeudirent avec une valeur extraordinaire, et n'épropyèrent pas de grands échecs, jusqu'à l'époque où une maladie contagieuse se répandit en même temps dans les deux armées, et les força toutes deux à rentrer dans lenrs cantonnements 1.

Lorsque les deux rois furent avertis que l'armée suisse de Saney était entrée en France, ils se mireut de leur côté en mouvement, pour la rencontrer dans le voisinage de Paris. La première, où l'ou comptait au moins quiuzo millo hommes d'excellentes troupes, se rafralchit d'abord à Laugres , ville qui , en haîne de son évêque , avait refusé d'entrer dans le parti de la ligue : elle avança ensuite par Châtillonsnr-Seine, où elle fut rejointe par le due de Lougueville et la Noue, avec douze cents chevaux et deux mille arquebusiers, et elle arriva enfin à Poissy. Peudant le même temps, Henri III s'était rendu de Tours à Blois, puis à Beaugeney. La Châtre défendait Orléaus pour la ligue. Henri n'essaya pas de l'attaquer ; toutefois, abusant déjà de sa force, il traita sans miséricorde eeux qui lui résistaient dans des places plas faibles. Il prit Gergeau, fit pendre le commandant, et passer au fil de l'épée quieonque avait des armes en mains ; il prit Pithiviers , qu'il livra au pillage, avec un grand massaere des habitants; Étampes fut également prise et pillée, et le baron de Saint-Germain, qui v fut arrêté, ent la tête tranchée ; plusieurs magistrats furent pendus. Ces

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Thou, l. XCVI, p. 476-479. — Spon, Hist. de Genève, t. 11, l. III, p. 190-218. — V. P. Cayet, t. LVI, p. 46-54.

cruantés étaient d'autant moins provoquées qu'à la prise de toutes ces villes le roi nàvait pas perdu un homme. Poissy voulnt défendre sou pont sur la Scince, et ne céda qu'à quedques volées de canon; six de ses défenseurs furent pendus. Le 12 juillet, les deux rois arrivèrent devant Pontoise, et en entreprirent lo siège. Mayenne en avait donne le commandement à d'Hautefort, avec une garnison de deux mille hommes. La résistance fut obstinée: parmi les huguenots, Charbonnières fut tué à côté du roi de Navarre, et d'Hautefort parmi les ligueurs. Pontoise capitula enfin le 23 juillet ¹.

Ce fut à Conflans, entre Pontoise et Poissy, que Henri III passa en public des remerciments. De son côté, le duc de Montpensier, profitant de la retraite de Mayenne, était aussi arrivé à Poissy, arec l'armée qu'il avait formée en Normandie. Les maréchaux de Biron et d'Aumont, d'O et le duc de Montbazon, commandaient le corps de bataille sous les ordres de Henri III; le roi de Navarre et Châtillon étaient à l'avanigarde; d'Épernon commandait l'arrière-garde avec laquelle li s'était emparé de Montereau. Les forces royales réunies formaient quarante-deux mille hommes; les deux rois les conduisirent à Saint-Cloud, pour entreprendre le siège de Paris 3.

Depuis le commencement de son régne, jamais Henri III n'avait commandé une plus belle armée ou n'avait paru plus puissant; des ennemis acharnés, les buguenots et les catholiques, les favoir et les guerriers, tous les princes du sang, d'Épernon et d'Aumont, d'O et Biron, lui obéssaient avec un même empressement. Il semblait que les peuples, fatigués de leurs longues discordes, se réunissaient sous l'autorité royale, pour y trouver le repos. Mayenne voyait chaque jour s'affaiblir son armée par des désertions; il lui restait à peine huit mille hommes, et encore à leur découragement jugeait-il hieu loi-même qu'il ne pourrait les maitenir longtemps ensemble. Il avait demandé des secours à on parent le duc de Lorraine, qui venait, aprés un long siège, de recevoir la capitulation de Jametz; il avait aussi ordonné des letets en Allemague; mais aueun renfort destiné à la ligue a'avait encore passé les froutières de France. Henri III, animé par le succès, semblait voir recouvré son ancienne a'enter militaire; mais il la manifestait voir recouvré son ancienne a'enter militaire; mais il la manifestait

V. P. Cayet, t. LVI, p. 42. — De Thou, I. XCVI, p. 481, 482. — Bavila, I. X. p. 582. — D'Aubigné, I. II, c. 21, p. 186.

<sup>2</sup> De Thou, I. XCVI, p. 485. - Davila, I. X, p. 582.

surtout par un retour à son ancienne férocité. De son logis, en la maison de Gondi, à Saint-Cloud, Il voyait sa ville de Paris : « C'est le cœur de

- n la ligue, disoit-il: c'est droit au cœnr qu'il faut frapper; ce seroit s grand dommage, ajoutoit-il, de rulner une si belle et bonne ville:
- tontefols, il fant que j'aie raison des rebelles qui sont dedaus et qui
- m'en ont ignominieusement chassé 1. s Selon Davila, il ajonta :
- Dans pen de lours il n'y aura plus là ni murs ni maisons, mais les
- rpines seules de Paris.

Henri III s'était chargé de l'attaque de Paris au nord de la Seine et par le faubourg Saint-Honoré; le roi de Navarre traçait ses lignes an midi, du faubourg Saint-Marcean jusqu'an faubourg Saint-Germain. Un assaut général était annoncé pour le 2 août, et l'on croyait dans l'armée royale que la ligue ne le soutiendrait pas, que la bonrgeoisie était découragée, et que les sujets fidèles prendraient cette occasion pour se déclarer. Mais si la multitude était tremblante en effet, cenx dont l'ame ardente avait été enslammée par le fanatisme sentaient, au contraire, redoubler en eux la fureur et le désir de vengeance. Le roi leur avait été représenté, de la chaire, comme un monstre qui ontrageait en même temps la religion, la patrie et les mœurs. Sa vie était condamnée, il ne fallait plus que tronver un homme qui voulût donner la sienne pour se défaire de lni. Cet homme se présenta : c'était un jeune moine nommé Jacques Clément, né au village de Sorbonne, près de Sens, élevé ap couvent des dominicains de cette ville, et âgé alors de viugt-deux ans. Il ne se sentait pas seulement animé du fanatisme commun à tonte la ligue, îl se crut appelé personnellement par Dieu même à délivrer la France de son tyran; il crut avoir des visions et des révélations qui lui commandaient cette œuvre sainte. Il demanda conseil à nn théologien célèbre, qu'on supposa être le père Bonrgoin, snpérieur de son convent. Celni-ci le rebuta d'abord, mais convint ensuite que Dien avait quelquefois délivré son peuple par les mains d'un menrtrier, et rappela Judith et Holopherne. Clément prit sa résolution, et tronva moyen d'obtenir pour le roi des recommandations du comte de Brienne et du premier président de Harlay, tous deux prisonniers dans Paris. Il sortit de cette ville le 31 juillet au soir, popr se rendre an quartier du roi à Saint-Clond.

En arrivant anx avant-postes, Clément montra les lettres pour le roi

<sup>1</sup> L'Étoile, Journal de Henri III, p. 406. - Davila, 1. X, p. 584.

dont il disti porten, et fut anssidt conduit à Jacques la Guesle, procurent général, qui faissit l'office d'auditent du camp. Celui-di, reconnaissant sor l'adresse l'écritare de l'arlay, et sachant que les royalistes de Paris se préparaient à seconder les rois au moment de l'assant, dit à Clément qu'il était trop tard pour voir le roî, qui vensit de rentre après avoir visité ses lignes, mais que le lendemain, de bon matin, il l'introduirait lui-même. Il le retint expendant à son logis, et l'ons es souviet ensaite que le moine avait bien soupé, bien dormi, et qu'il avait compé son pain avec un grand coutean neuf à manche noir, le même qu'il avait préparé pour le meurtre. Le lendemain mardi, 4" août, la Guesle le conduist en effet au roi '.

- « Il étoit environ huit heures du matin, dit l'Étoile, quand le roi » fut averti qu'un moine de Paris vouloit lui parler; il étoit sur sa
- » chaise percée, ayant une robe de chambre sur ses épaules, lorsqu'il » entendit que ses gardes faisoient difficulté de le laisser entrer, dont
- » entendit que ses gardes faisoient difficulté de le faisser entrer, dont
  » il se courrouca, et dit qu'on le fit entrer; et que si on le rebutoit, on
- . diroit qu'il chassoit les moines et ne les vouloit voir. Incontinent le
- · jacobin entra, ayant un couteau tout nud dans sa manche; et ayant
- a fait une profonde révérence an roi, qui venoit de se lever, et n'avoit
- » encore ses chausses attachées, ini présenta des lettres de la part du
- · comte de Brienne, et lui dit qu'ontre le contenu des lettres, il étoit
- » chargé de dire en secret à Sa Majesté quelque chose d'importance.
- . Lors le roi commanda à ceux qui étoient près de lui de se retirer, et
- » commença à lire la lettre que le moine lui avoit apportée, pour l'en-
- · tendre après en secret. Lequel moine voyant le roi attentif à lire,
- » tira de sa manche son couteau, et lui en donna dreit dans le petit
- » ventre, an dessous du nombril, si avant qu'il laissa le coutean dans
- » le tron ; lequel le roi ayant retiré à grande force, en donna nn coup
- » de la pointe sur le sonreil gauche du moine, et s'écria : Ha! le mé-
- » chant moine, il m'a tné; qu'on le tue! Auquel cri étant vitement
- » accourus les gardes et autres, ceux qui se tronvèrent les plus près
- massacrèrent cet assassin de jacobin aux pieds du roi a. Selon d'Aubigné, le moine aussitôt étendit ses deux bras contre une maraille, contrefaisant le cracifix, tandis qu'on le frappait.
  - Davila, l. X, p. 585. De Thou, l. XCVI, p. 487. Mem. de la ligue, t. IV,

a L'Étoite, Journal de Henri III, p. 407. — Cheverny, t. LI, p. 1-5. — Mém. de la ligue, t. III, p. 569, et t. IV. p. 5. — V. P. Cayet, t. LVI, p. 55. — D'Aubigné, t. III, I. II, c. 22, p. 182. — Pasquier, i. XIV, lett. 1. p. 410.

Au premier examen de la blessure, les chirargiens ne la jugérent pas très-grave : aussi, comme le sort de la guerre et la concorde dans le camp tenaitent à la vie du roi, celui-ci fit écrire à tous les princes français et étrougers, ainsi qu'à tous les gouverneurs de province, un circulaire ob, sprès avoir racouté son assassinis, il disait : Mais Dieu,

- qui a soin des sieus, n'a voulu que, pour la révérence que je porte
   à ceux qui se disent voués à son service, je perdisse la vie; ains me
- l'a conservée par sa grâce, et empêché son damnable dessein, faisant
- glisser le conteau de façon que ce ne sera rien, s'il plalt à Dieu,
   espérant que dans peu de jours il me dounera ma première santé.
- \* esperant que dans peu de jours it me doudera ma première sante. \*

  A la circulaire adressée à sa femme, il aiouta de sa main : « Ma mie.
- » l'espère que le me porterai très-bien : priez Dieu pour moi, et ue
- » bougez de là. » Elle était à Chiuon 1.

On lit dans les Mémoires de Rosuy que ce matin du 1<sup>er</sup> août, • le • roi de Navarre s'était avancé avec une bonne troupe vers le Pré-aux-

- Clercs, et vous voyaut (ledit Rosny) des plus avaucés, le pisto et au
- · poing, il appela l'un de nous quatre, et lui dit : Maiguan, allez dire
- a M. de Rosny qu'il se retire, et qu'il se sera prendre ou blesser in-
- discrètement. Il lui répondit qu'il n'avoit garde de vous aller tenir ces
   paroles, mais bien vons diroit que le roi vous demandoit; ce qu'avant
- a fait, vous le vintes aussitôt trouver; et ainsi qu'il vous parloit, vous
- reprenant de vous hasarder trop, il arriva un geutilhomme au galop,
- lequel lui dit trois ou quatre mots à l'orcille, sur lesquels vous appe-
- laut aussitôt, il vous dit : Mon ami, le roi vient d'être blessé d'un
   coup de couteau dans le ventre : allons voir que c'est ; venez avec
- moi. Il mena encore avec lui viugt-cinq gentilshommes. Vous trou-
- vâtes le roi dans le lit, en assez bonne disposition apparemment, car
- on lui avoit douné un clystère qu'il avoit bien reudu, sans sang ni
   douleur. Les médecius eu avoient assez bouue opinion, et lui-même
- a dit au roi de Navarre qu'il espéroit que ce ne seroit rien, et que
- · Dieu le préserveroit encore pour lui faire paroltre combien il l'aimoit.
- Sur cela, il prit congé, et s'en retourna en son quartier à Meudon <sup>1</sup>. »
- Henri de Navarre ne revit pas Henri III, en sorte que les longs discours par lesquels, selon de Thou, Cayet et bien d'autres, il recommanda le royaume à son beau-frère, et le déclara son successeur légi-

Mém. de la ligue, t. III, p. 563. — V. P. Cayet, t. LVI, p. 57. — Capefigue, t. V, p. 295. — Duplessis, t. IV, p. 379.

<sup>2</sup> Sully, Économ. royales, t. 1, c. 28, p. 422.

time, sont de l'invention des historiens. Tous les royalistes, hogenots et politiques, avaient intérêt de mettre dans la bouche du roi la regle de leur conduite; tous aussi se plaisaient à lui faire exprimer les plas beaux sentiments religieux, comme pour justifier leur dévouement !-D'Aubigée reconte plus simplement que - ses écraires propos fi-en

- D'Aubigué raconte plus simplement que « ses derniers propos furent « au commencement des regrets de sa vie, des vengeanees de sa mort, » et commanda l'union des siens près la personne du roi son beau-
- frère, qu'il déclara son successeur, non par une harangue continne,
- » comme on lui attribue, mais par mots entreconpés de gémissements
- et de sanglots, le tout en bons termes pourtant.

On avait élevé dans la chambre du roi, et vis-à-vis de son lit, un autel sur lequel son chapelain dit la messe. Il se joignit avec beancoup de dévotion anx prières de l'Église; il parla avec résignation de sa mort, si telle était la volonté de Dieu. Les princes et les grands de la cour ne quittaient point sa chambre, entre autres le grand prient, fils naturel de Charles IX, alors âgé de quinze ou seize ans, qui nous a laissé une relation fort détaillée de ses derniers moments : il v avait encore Épernon, Bellegarde, d'O. Mirepoix, Châteanvieux, Clermont d'Entragues, de Manou, de Liancourt, et Beaulieu de Rusé, premier scerétaire d'État, avec lesquels il parla presque sans discontinuer, ou de religion, ou des circonstances de son assassinat, on d'affaires d'État. Selon toute apparence, il envenima ainsi sa blessnre, et provoqua la grosse fièvre, avec de fréquentes défaillances, qui se déclara dans l'aprésmidi, Les chirurgiens, ayant examiné de nouveau la plaie, reconnurent que l'intestinétait perforé, et annoncerent que le roi n'avait que peu d'heures à vivre. Il se confessa : son chapelain, Stefano Bologna, lui ayant rappelé le monitoire que le pape avait lancé contre lui, il déclara s'y sonmettre, et être prêt à donner, quant à ses prisonniers. la satisfaction que le pontife exigeait de lui. Il reçut alors l'absolution; ensuite il fii ouvrir tontes les portes de sa chambre, et introduire la noblesse. Le due d'Épernon et le grand prieur étaient des deux côtés au chevet de son lit : il dit à haute voix qu'il ne regrettait point la vie, mais qu'il s'affligeait de laisser le royaume dans un état de désolation ; qu'il ne désirait point qu'on vengeat sa mort, car il avait appris de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Thou, I. XCVI. p. 489-491. — V. P. Cayet, t. LVI, p. 61. — Mém. du duc d'Angoulème, t. LXII, p. 199-216. — Matthieu, Hist. du règne de Henri III, l. Vingoulème, 772, aux Mém. pour l'Hist. de France, t. LXII, p. 411-422. — Mém. de la ligue, t.III, p. 361. — D'Aubigné, l., II, c. 22. p. 183.

Christ à pardonner les injures ; qu'il exhortait toute la noblesse à reconnailre le roi de Navarre, aquel le trône revensitéd droit, sans s'arrêter à da différence de religion çar co roi elait d'un naturel lrop sinéré et trop noble pour ne pas rentrer finalement dans le sein de l'Église. Pais ayant récité le symbole et commencé le Miserere, il expira doncement le 2 août, entre deux et trois heures du matin, en prononçau les paroles : Redde miki letitium. Pasquier, dans sa lettre du 5 août, écrit, an contraire, que lout clas es passa à neuf heures du soir; qu'alors il perdit connaissance, et que le rêle de la mort continua jusqu'à trois heures du matin qu'il expira. '. Il s'en fallait de sis semaines qu'il et à acompli trente-lauit aus, il en avait régné quinze et denx mois.

Un nouvean messager avait été dépêché à Meudon au roi de Navarre, ponr ini annoncer le danger de son beau-frère. Il revint aussitôt, accompagné des mêmes vingt-cinq gentilshommes, armés de cuirasses sous le pourpoint, qui l'avaient accompagné la première fois, parmi lesquels se trouvaient Rosny, d'Aubigné et la Force. Comme ils eutraient dans Saint-Cloud, ils entendirent un homme crier dans la rue : « Ab! » mon Dieu! nons sommes tous perdus, le roi est mort! » En continuant à s'avancer, ils rencontrèrent la garde écossaise, qui se jeta aux pieds de Henri de Navarre en lui disant : « Ah, sire! vous » êtes à présent notre roi et notre maître. « MM. de Biron, de Bellegarde, d'O, Châteauvieux, Dampierre et plusienrs autres, vinrent aussitôt après saluer également Henri IV; mais à dix pas de lui, il leur échappa de dire : « Plutôt se rendre à tontes sortes d'ennemis que de . souffrir un roi huguenot. . C'est sous de tels auspices que s'éteignait la dynastie des Valois, après avoir occupé le trône deux cent soixante et un ans, et que celle des Bourbons commençait 1.

Davila, I. X, p. 586, 587. — Certificat de plusieurs seigneurs, dans Capefigue, I. V. p. 207. — Pasquier, I. XIV, lett. 1, p. 410. Ilétait né le 10 septembre, 1551, et roi dès le 50 mai 1574.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sulty. Économ. royales, c. 28, p. 424. — D'Aubigné, l. II, c. 25, p. 285. — D'Aubigné, Mémoires de sa vie, p. 152.

## HUITIÈME PARTIE

LA FRANCE SOUS LES BOURBONS

## CHAPITRE PREMIER.

Henri IV est reconnu conditionnellement par une partie des catholiques de l'armée de Henri III; l'autre l'abandonne : il se retire en Normandie; il se défend dans le camp retranché d'Arques. Il revient sur Paris, dont il pille les faubourgs; il licencie son armée et se retire à Tours. — 1889-1890.

(1589.) La mort d'un grand homme, au milieu de son armée victoricuse, n'aurait pas pu la priver plus soudainement de sa vigueur, de son intelligence et de sa vie, que ne fit la mort de Henri III pour l'armée royale qu'il avait conduite devant Paris, et avec laquelle il était sur le point de subjuguer cette capitale ; et cependaut ce prince faible et prodique, indolent et dissimulé, tonjours dominé par des favoris qu'il était loujours près de trahir, étail universellement méprisé par les denx partis qui se disputaient son royaume, par ses propres soldats et par tous ses sujets. Mais par un concours singulier de circonstances, c'était lui seul qui tenait réunis des esprits et des intérêts opposés, qui se heurtèrent les uns contre les autres, aussitôt qu'il cut disparu. Ce prince, chargé d'opprobre, dont on rougissait de s'avouer l'ami, dont le règne est flétri par l'histoire, comme le plus honteux qu'ait subi la France, voyait cependant chaque jonr revenir à lui ceux qui avaient d'abord voulu secouer son autorité; son armée grossissait à vue d'æil; ceux qui snivaient encore l'étendard de la révolte, étaient troublés par la peasée de leur crime ou de leur danger : lis s'hamilisient, lis se dispersaient, lis étaient prêts à se oumettre; encore deux joars senlement, et il aurait été maltre de Paris, la ligne était valuence, et ses principaux chefs mouraient sur l'échafaud. Henri III tombe sous le crotteu d'an fantique; mais son beau-frère et son héritelr églétime se troure auprès de lui: il est dans l'âge de la plus grandevigneur; il s'est déjà illustré à la guerre; il est entouré d'amis dévoués; il doit na joar terre complé comme le plus glorieux des rois de la France, tradis que son prédecesseur en était le plus avili; et cependant, au moment de son trail III, les grands abandonnent Henri IV, les soldat désertent son étendard, le pouvoir lui échappe; il est obligé de dissondre son armée et de reculer devant l'adversaire qu'il se croyait sur le point d'écrars.

Dans le vrai, tont incapable et tout méprisable que fût Henri III, il avait encore pour lui tout le prestige qui entonre l'ordre établi ; chacun sentait la faiblesse et la honte du gonvernement qui existait, chacnn annonçait des projets pour le remplacer, chaenn menaçait, chaenn commencait même à agir; mais à la moindre difficulté, au moindre revers, chacun sentait qu'il était hors de son droit, et reconnaissait en soi-même qu'il pouvait être puni comme rebelle. Henri IV n'inspirait point de sentiments semblables : ses compagnons d'armes étaient ses égaux, plusieurs ressentaient contre lui une jalousie personnelle. La France n'était point préparée à croire que son droit à la succession fût une loi inviolable de l'État ; ceux mêmes qui se déclaraient pour lui, ne se demandérent point, est-il roi? mais, convient-il de le faire roi? Enfin, tandis que la conservation de la couronne sur la tête de son prédécesseur, se présentait à la pensée de tous comme le maintien de l'ordre établi, l'appel de Bourbon paraissait an contraire le signal d'une révolution.

Nous avons su qu'à la fin de juillet l'armée royale rassemblée devant Paris comptait quarante deux mille hommes, tandis que Mayenne en arait à peine huit mille dans cette capitale. Mais au milieu de cette force imposante, Henri IV reconnaissait à peine une poignée de huguenots qui lui fussent dévoués. Un historien moderne le représente comme toujons entouré de sa cheulerie béarnaise, de sa gentilhommerie montagnarde et huguenote <sup>5</sup>. Rien n'est moins eszact : Henri IV

Capeligue, passim.

s'était séparé presque absolument de ses montagnards des Pyrénées. qui descendaient mal volontiers dans les plaines; il les avait laissés pour défendre leurs foyers, où ils étaient sans cesse menacés par les forces de la ligue en Languedoc et en Guienne ; c'était à peu près seul, que, dans l'été de 1586, il s'était dérobé au maréchal de Matignon. qui voulait lui couper le chemin, et qu'il était venu s'enfermer à la Rochelle; dés lors il n'est jamais plus question de troupes sorties de Gascogne pour aller le joindre; à peine quelques noms gascons ou béarnais se retrouvent-ils dans ses armées. Ces braves vicomtes gascons qui avaient à plusieurs reprises si puissamment secondé Coligny, ou n'avaient point laissé de successeurs, ou renfermaient leurs efforts dans leur propre pays. Dans tous les petits combats de Henri autour de Marans et de Saint-Jean d'Angely, de même qu'à la bataille de Coutras, sa force consistait dans les Poitevins et les Saintongeois. Lorsque enfin il avait passé la Loire pour se joindre à Henri III, il avait réuni, aux Poitevins que conduisait la Trémouille, les huguenots du bas Limousin que lui amenait Turenne, ceux de Bourgogne et de Bretagne que lui amenait Châtillon, d'autres de Champagne, de Normandie, de Picardie, qui depuis longtemps n'avaient pu prendre part aux guerres de religion. et qui , lorsque l'armée royale s'était approchée d'eux , avaient voulu faire preuve de zèle. Cependant, les uns après les autres, mécontents des avances que Henri faisait aux catholiques, étaient retournés dans leurs provinces, et au moment de la mort de licuri III, il n'en restait pas deux mille auprès de son successeur 1.

Danis a réslité, Îlenni IV a'était confé aux catholiques, et il se trouvait presque uniquement entre leurs mains. Les troupes que Biron, d'Aumont, d'O, et leu de Montbazon, avaient amenée à Tours, à Henri III, pour en faire le noyan do son armée, étaient toutes actholiques; la seconde armée que le duc de Montpensier lui avait amenée de Normandie l'était étgalement; la troisième, qu'Epernon avait formée à Angoulème, l'était aussi. Les Suisses, il est vrai, que Saney avait fait arriver du Genève, étaient pour la plupart protestants; mais ces mercenaires avides avaient oublié leur religion pour ne à occuper que de la solde et du buint, et déjà ils donnaient à entendre que leur engagement avait expiré avec le feu roi. « Au lieu des acclamations, dit d'Aubigné, et du rirée de roi accontaire en tels accidents. Henri IV vovoit en

XII.

Pérefixe, l. II, p. 109.

- même chambre le corps mort de son prédécesseur, deux minimes
   aux piés, avec des cierges, faisant leur liturgie, Clermont d'Entragues
- » se tenant le menton ; mais tout le reste , parmi les hurlements, en-
- . foncant leurs chapeaux, ou les jetant par terre, fermant le poing,
- complotant, se touchant la main, faisant des vœux et promesses,
- · desquelles on oyoit pour conclusion, plutôt mourir de mille

» morts 1 ! »

An milien de l'effroi qu'avait causé l'assassiant, du danger que checann prévoyait pour la monarchie, de l'inocritude que checun ressentait sur son avenir, de la componetion enfin qu'excitait, même chez les plus corrompus, une si funeste catastrophe, et qui en engages pluseurs à se jeter à genoux an pied du fit de leur maltre, et à y faire à baute vois d'étranges confessions que le duc de Longuerille eut peine à arrêter, un sestiment dominait dans cette cour, et commençait à se manifester tout d'une voix, celui de ne pas obiér à un roi hérétique. Dampierre, premier maréchal de camp, fut le premier à le proclamer; ret tandis que Henri IV, troublé de cette fermentation « s'était reire ayec la Force et d'Ambigné dans un cabinet voisin, les autres, se seutant en liberté, convincent de déclarer au Béarnais, à son retour, que s'il voulait être roi de France, il lui fallait être catholique.

Le duc de Longueville fut d'abord chargé de porter la parole au nom de toute cette noblesse; mais, après quelque hésitation, il s'en dispensa, peut-être par égard pour le vertueux la Noue, son ami et son guide. D'O, surintendant des finances, s'offrit de lui-même pour le remplacer. Cet ancien mignon de Henri III avait montré de l'habileté, comme homme à expédients, et il voulait se relever, en affectant un grand zèle pour la religion, du mépris qu'excitait sa vie crapuleuse, ou de la haine que méritaient son péculat et sa dureté envers les contribuables. Il se présenta à Henri, accompagné par toute la noblesse rassemblée à Saint-Cloud: il lui déclara que le moment était venu de choisir entre les misères d'un roi de Navarre et la haute condition d'un roi de France ; que celle-ci ne pouvait être obtenue qu'avec l'approbation des princes de son sang, des pairs de France, des officiers de la couronne, enfin des trois états du royaume ; qu'il lui suffisait de regarder autour de lui pour reconnaître à quelle religion tous les princes et grands étaient attachés ; mais qu'ils le chargeaient d'ajouter qu'il n'y en avait pas nu

<sup>1</sup> D'Aubigné, Histoire univ., t. III, l. II, c. 23, p. 183.

seul qui ue préféràt s'être jeté sur souépée platôt que de se préter à la ruiue de l'église catholique. Le roi, dit d'Aubigné, ayant pâli on de colère on de craiute, et pais recueilli ses esprits, répondit avec fermeté : - Parmi les sionnemeuts desquels Dien nous a exercés depuis ringt-quaire henres.

j'en reçois nu devons, messieurs, que jen'ensse pas attendu. Vos larmes sont-elles délà essuyées? La mémoire de votre perte et les prières de

votre roi, depuis trois heures, sont-elles évauouies avec la réréreuce

 qu'on doit aux paroles d'un ami mourant? Si vous quittez le chemin de venger le parricide, comment prendrez-vous celui de conserver vos

» vies et vos couditions? Qui est-ce de vous qui aura dans Paris le gré

d'avoir parfait leur joie et détruit une armée de 50,000 hommes
 pour y avoir jeté la confusion? Il n'est pas possible que tout ce que

vous êtes ici consentiez à tous les points que je viens d'entendre.
 Me prendre à la gorge sur le premier pas de mon avénement, à une

heure si dangereuse; me cuider trainer à ce qu'on n'a pu forcer à

faire tant de simples personues, pour ce qu'elles ont seu mourir! Et
 de qui ponvez vous attendre une telle mutatiou en la créance que de

oclui qui u'en auroit point? Anriez-vous plus agréable un roi saus

 Dieu? Vous assurerez-vous en la foi d'uu athée, et aux jours des batailles snivrez-vons d'assurance les vœux et les auspices d'un parjure

» et d'un apostat? Oni, le roi de Navarre, comme vous dites, a souf-» fert de grandes misères, et ue s'en est pas étonné; peut-il dépouiller

» l'âme et le cœur à l'entrée de la royauté? Or, afin que vous n'appe-

liez ma constance opiniâtreté, non plus que ma discrétion lâcheté, je
 vous réponds que j'appelle des jugements de cette compagnie, à

elle-même, quand elle y aura pensé, et quand elle sera complète de plus de pairs de Frauce et officiers de la couroune que je n'eu vois

plus de pairs de Frauce et officiers de la couronne que je n'eu vois
 ici. Ceux qui ne pourront prendre une plus mure délibération, que

» l'affliction de la France et lenrs craintes chassent de nous, et qui se » rendent à la vaine et briève prospérité des enuemis de l'État, je leur

» baille congé librement pour aller chercher lenr salaire sous des » maîtres insolents. J'aurai parmi les catboliques ceux qui aiment la

maîtres insolents. J'aurai parmi les catholiques ceux qui aiment le
 France et l'honneur 1. •

Dans ce momeut Givry eutra, et avec sou agréable façon, prit la jambe du roi, puis sa maiu, et dit tout haut : • Je viens de voir la • fleur de votre brave uoblesse, sire, qui réserveut à pleurer sur leur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D'Aubigné, t. III, l. II, c. 23, p. 186.

roi mort, quand ils l'auront vengé; ils attendent avec impatience les commandements absolna du virant. Vons étes le roi des braves, et e ne serez abandonné que des poltrons. - Cette brusque saillie servit à rompre ces flebeux discours '. En même temps Henri reçut l'avis que les Suisses, entralnés par le marébal de Biron et par Sancy, avient promis de rester encore denx mois à son service, pendant lesquels ils députeraient à l'eurs cantons pour en avoir de nouveaux ordres. Henri saltat d'endoser un habit violet, éveit la couler réservée au deuil des rois de France, habit qu'ou avait arrangé pour lui en quatre heures et il alla recevoir tes principaux officiers des Suisses au bout du jardin. Il était alors si pourre que s'il ne s'était approprié la garde-nobe de son prédécessent, alors en deuil de sa mère, il n'anrait point pu se faire un costume roval.

Henri s'était ainsi dispensé de donner une réponse immédiate à l'espèce d'injonction que lui avaient adressée ses capitaines pour qu'il changeat de religion. Pérefixe assure aussi qu'en même temps il résista à leurs sollicitations individuelles, chacun d'eux consentant bien à lui demeurer fidèle, pourvu qu'il lui accordat quelque grand fief, et que le maréchal de Biron, en particulier, lui demandait le Périgord 3. L'honneur du Béarnais était mis à couvert par ce premier acte de fermeté; mais on ne peut guére douter que des lors sa résolution ne fût prise de se conformer à la foi du plus grand nombre, dés qu'il pourrait le faire avec honneur et sûreté. Dans ce premier moment il sentait bien que s'il se sonmettait à la lâcheté d'une si prompte apostasie, il ne satisferait qu'à moitié ses nouveaux adhérents, dans lesquels il ne prenait aucune confiance, taudis qu'il aliénerait ses vrais amis. Ceux ci, la None, encore blessé à la jambe, Châtillon, Guitry, et tous les autres protestants, arrivaient successivement auprès de lui, et délibéraient avec lui sur ce qu'il devait faire, Davila assure que la Noue lui déclara qu'il ne serait jamais roi de France qu'en se faisant catholigne; mais Amirault, biographe de la None, s'efforce de pronver que son héros n'a pas pu tenir un tel propos \*. Duplessis était alors à Saumur, malade de la fièvre; Canmont la Force, consulté par Henri, avait refusé de s'expliquer; d'Aubigné avait sculement conseillé de ne pas céder à la

<sup>1</sup> D'Aubigné, t. III., p. 187,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Davila, I. X, p. 594. — De Thou, t. VII, I. XCVII, p. 532.

<sup>5</sup> Pérefixe, l. II, p. 110.

<sup>\*</sup> Davila, I. X, p. 592, - Moyse Amirault, Vie de la Noue, p. 550.

menace: tous pouvaient reconnaître l'extrémité à laquelle le roi était réduit, probablement tons approuvèrent le compromis qu'il ne tarda pas à signer <sup>1</sup>.

En effet, lorsque les mêmes seigueurs catholiques, qui avaient sommé le matin Henri IV de reuoncer à sa foi, s'assemblèrent de nonveau le soir dans la maison de Gondi à Saiut-Cloud, ils convinrent de demander an roi pour quelques-uns de leurs députés une andience privée, et dans cette occasion ils trouvèrent Henri disposé à leur donner des espérances bien plus positives. Il leur dit que, comme il l'avait toniours annoncé, il ne demandait pas mieux que de se faire instruire; qu'il avait tonjonrs été prêt à confesser ses erreurs dès qu'il les aurait reconnues. Que dans six mois il assemblerait un concile national, ou provincial, pour procéder à cette instruction; qu'en même temps il assemblerait les états du royaume pour établir une paix de religion. Jusqu'à cette époque, il promettait de maintenir exclusivement l'excrcice de la religion catholique, partout, excepté dans les lienx où le culte réformé avait été permis par le traité d'avril de cette année ; de ne donner qu'à des catholiques les gouvernements qui viendraient à vaquer, ou ceux des villes dont il se rendrait maltre ; de conserver enfin tons les serviteurs du feu roi dans leurs charges et emplois. Les protestants, qui consentirent à ce que le roi fit de telles promesses, ne pouvaient sc dissimnler qu'elles impliquaient sa prochaine abjuration. Le roi, qui, à l'âge de trente-six ans, promettait de se faire instruire dans cette même religion qu'il avait déjà nne première fois été forcé de professer, qu'il avait ensuite abjurée, et qu'il combattait depnis treize ans, était initié autant qu'il ponvait l'être aux controverses religieuses, aucune nouvelle lumière ne devait briller pour lui dans six mois. Si les protestants crurent que ce n'était là qu'une réponse évasive de leur chef pour ajourner les embarras qu'il éprouvait, les catholiques l'entendirent bien comme une promesse que dans six mois il entrerait dans leurs rangs, et cette promosse ambignë ne tarda pas à exciter les plaintes et les reproches des deux partis.

Les espérances qu'avait données le roi furent rédigées en forme de déclaration authentique; il les promit et jura en foi et parole de roi, et les signa de sa main le 4 août, au camp de Saint-Cloud. Et cu retour, les princes du sang, dues, pairs, officiers de la couronne, seigneurs,

D'Aubigné, l. II, c. 23, p. 184. 187. — Conseils donnés par Duplessis au roi pour calmer les inquiétudes des catholiques, l. IV, § 87, p. 393.

grætilshommes, et autres signataires de la même déclaration, qui étaient demeurés fidêlez a noi Hern III, recommerat pour leur roi et prime naturel, selon la loi fondamentale du royaume, Henri IV, roi de France et de Navarre, lai promettant tont service et obéissance, sons le serment et la promesse ci-desans écrite qu'il leur a faite. Ce contrat réciproque, qui, bien plus que le droit de sa maissance, constitueil la royaute nouvelle de Herni IV, fut la publié et energiate d' 44 août au parlement de Tours. Les serviteurs du nouveau roi enrent soin d'en répandre des copies dans tonts les parties du royaume 4.

Henri aurait été bien imprudent en effet, si, pour satisfaire des princes et des conctisans qui se défiaient de lui, et qui ne lui avaient voné aucun attachement, il avait aliéné les senis Français qui lui fussent vraiment dévoués. Il ne tarda pas à en avoir la prenve : ces mêmes seigneurs catholiques qui lui avaient arraché sa déclaration du 4 août, et qui l'avaient signée à leur tour comme un engagement réciproque, quittèrent les uns après les autres son étendard. L'orgueilleux duc d'Épernon leur en donna l'exemple; il disait hantement que le roi de Navarre ne savait faire la guerre que comme chef de bandoliers et de brigands, mais qu'il n'était pas plus en état de conduire une armée régulière que d'y maintenir la discipline. Avant la mort de Henri III, il avait tué de sa main un des dragons du Béarnais, qu'il avait surpris emportant un ciboire. Comme il passait pour fort riche, il craignit que le nouveau roi, dans sa pénnrie, ne s'adressât à lui ponr emprunter de l'argent, pour en exiger peut-être ; il se fit à dessein une querelle de préséance avec les maréchaux d'Aumont et de Biron, et il en prit occasion pour quitter l'étendard royal avec toutes les tronpes qu'il avait amenées : il s'en retonrna dans son gouvernement d'Angoulème 3.

Cet exemple fut bientét nivi par un grand nombre d'autres seigneurs. La plupart se contentérent de se retirer dus leurs terres; mais Lonis de l'Hoprila, Aron de Vitry, crut ne pouvoir satisfaire se conscience qu'en passant sous les d'rappeaux de la ligne. Il rendit à Henri IV la place de Dourdan, qui lui avait été confiée, et avec toule sa compagnie, il alla joindre le.duc de Mayenne à Paris. Peu de seigneurs curent la

Lacte lui-même se trouve dens Duplessis Mornay, t. IV., 58, p. 381, ct dans les Mêm. de la ligue, t. IV, p. 54. — Voyra aussi De Thou, t. VII, l. XGVH, p. 535, 539. — Davila, l. X. p. 595. — L'Etoile. Journal de Henri IV. p. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Davila, I. X, p. 589, 505, — De Thou, I. XCVII, p. 536. — V. P. Cayet, t. LVI, p. 159.

anblesse d'âme de renoncer aiosi à un gouvernement important, ou la lâcheté de le livrer à l'ennemi. Mais les soldats sur lesquels une semlibàble responsabilité ne pesait point, désertèrent en foule pour passer sous les étendords de Mayenne 1. Ce dec avait repoussé, atont qu'il pouvait le faire sans se brouiller

avec son parti, la responsabilité du meurtre de Henri III. Il avait écrit aux villes de la ligue qu'elles ne devaient point voir dans cet événement l'œuvre d'aucun conseil humain, mais une dispensation de la Providence, qui les protégeait d'une manière éclatante; il avait fait relàcher plus de deux cents personnes qui avaient été arrêtées le 1" août dans la capitale, à ce qu'on croyait ponr servir d'otages pour Jacques Clément, et il avait, le 5 août, publié un édit pour rappeler à la défeuse de leur religion , tous les catholiques qui s'étaient erus obligés à obéir au feu roi, tant qu'il avait vécu, déclarant que désormais il les prenait lui-même sous sa garantie 2; mais les autres chefs de la lique à Paris avaient été loin d'imiter sa modération. Dès le matin du 2 août, lorsque la duchesse de Montpensier apprit l'assassinat de Henri III, elle s'écria : « Je ne suis marrie que d'une chose, c'est qu'il » n'ait pas su, avant de mourir, que c'étoit moi qui l'avoit fait faire.» Elle prit la duchesse de Nemours sa mère , dans sa voiture, et parcourant les rues de Paris, partout où elle voyait des bourgeois assemblés elle leur criait : . Bonne nouvelle, mes amis, boune nouvelle ! le tyran » est mort; il n'y a plus de Henri de Valois en France 3! . Ces deux femmes, dont l'une avait perdn ses fils, l'autre ses frères, tnés par les ordres de Henri, étaient plus excusables dans leur ressentiment que les prédicateurs, qui dans toutes les chaires célébrérent l'œnvre pieuse et le martyre de frère Jacques Clément; que les anteurs des brochures ordnrières en vers et en prose, et des caricatures qui furent publiées par milliers contre la mémoire du roi; que le pape Sixte-Onint, enfin, qui, dans un discours qu'il adressa le 11 septembre aux cardinaux, compara la délivrance de l'Église opérée par Clément, au mystère le plus sublime de la religion, à la passion du Sauveur 4.

La délivrance de Paris était accomplie en effet. Henri IV voyait son armée se fondre autour de lui, tandis que celle de Mayenne grossissait

Pérefixe, t. 1t, p. 115. - De Thou, l. XCV11. p. 538.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mém. de la tigue, t. tV. p. 29-5t. - De Thou, t. XCV1I, p. 542.

Mem. de Pierre de l'Étoile, Journal de Henri IV, t. II, p. 1.

De Thou, t. XCVI, p. 495. - Capefigue, t. V, c. 72, p. 336.

chaque jonr. Non-seulement le premier ne devait plus songer an siège de Paris; son séjour auprès d'une si grande ville, qui contenait une puissante armée, n'était déjà plus sans danger. Il avait eu d'abord l'espérance d'amener à un arrangement le chef de la ligue lui même, qu'il savait être un homme modéré, et qui même, comme ennemi, lui avait montré des égards : il avait fait proposer à Villeroi , qui était alors à Paris, de se faire entremetteur d'une paix ponr laquelle il se déclarait prêt à faire toute espèce de sacrifice. Villeroi répugnait à tous les partis extrêmes ; il s'était mis sous la protection de la ligue, plus par timidité que par zèle, et il aurait volontiers secondé toute espèce de négociation. Mais Mayenne, auquel il parla le jour même, lui répondit que, selon tonte apparence, Henri songeait bien moins à traiter sérieusement qu'à calmer, par cette modération tout extérieure, les catholiques de son armée. Il ne voulut donc point lui permettre de se rendre au bois de Boulogne, où Henri demandait à avoir une entrevue avec Villeroi; il consentit que la Marsillière, secrétaire du Béarnais, vint en secret à Paris, dans la maison de Villeroi; mais il ne vonInt pas lui parler lui même, de peur que la ligue n'en conçut quelque soupçon, et il repoussa tontes ces ouvertures avec égard pour le ehef ennemi, mais avec fermeté 1.

Pendant le peu de jours que durèrent ces négociations secrètes, l'armée du roi se fondait rapidement; dès le 7 août elle était déjà réduite de moitié : le 16 il sentit la nécessité de quitter Saint-Clond. Il annonca qu'il était résoln à déposer le corps du feu roi à Compiègne, en attendant qu'avec nne pompe royale il put le faire enterrer à Saint-Denis. Mais en même temps il partagea son armée; il en envoya une portion en Champagne sous les ordres du maréchal d'Aumont, pour y raffermir dans son parti le petit nombre de gentilshommes et de villes qui lui étaient demeurés fidèles; il fit partir dans le même but le duc de Longueville pour la Picardie, avec la Noue, dont ce seignenr était accontumé à suivre les conseils : et lni-même, avec le dne de Montpensier et le maréchal de Biron, n'ayant plus sous ses ordres qu'environ mille quatre cents chevaux, deux régiments snisses qui formaient environ denx mille cinq cents hommes, et trois mille arquebusiers français, il partit pour Compiègne, où il déposa le corps du feu roi dans la cathédrale, le 24 août ; puis, avant la fin du mois, il vint prendre

<sup>1</sup> Mem. de Villeroi, t. LXI, p. II, p. 390. - Davila, I. X, p. 596.

position à Darnetal, à denx lienes de Rouen, d'après une vague espérance qu'on lui avait fait concevoir que cette capitale de la Normandie lui serait ouverte <sup>4</sup>.

A la tête de cette petite armée qui était obligée de reculer derant l'ennemi, d'abandonner tous les avantages qu'elle avait péniblement acquis, de renoncer à des succès dont elle s'était crue si récemment assorée, et de se mainteinr malgré la pénurie d'argent et de vivres, Benri IV Intità pour soutenir les seprits par som mérite personnel, bien plus que par seu ressources. Il s'éforçoit, dit Davila, de satisfiable de la la conduction de la constitue d'activation de la confidence de la confidenc

- » faire à tout le monde, et de se concilier la bienveillance de chacun,
- par la vivacité de son esprit, la promptitude de ses reparties, l'aisance
   de ses paroles et la familiarité de sa conversation. Il faisoit plus le
- de ses paroles et la familiarité de sa conversation. Il faisoit plus le
   compagnon que le prince, et il suppléoit à la pauvreté de ses moyens
- » par la prodigalité de ses promesses. A chacun tour à tonr il protes-
- » toit que c'étoit à lui seul qu'il devoit la conronne, et que la grandeur
- » des récompenses seroit proportionnée à la grandeur des services
- » qu'il confessoit. Aux hugnenots, il protestoit qu'il leur onvroit son
- » cœnr, et leur confioit ses sentiments les plus intimes, comme à ceux » sur qui il fondoit ses plus solides espérances; aux catholiques, il
- témoignoit toutes les déférences extérieures; il leur parloit avec
- » une singulière vénération du souverain pontife et du siège aposto-
- . lique. Avec enx il laissoit percer tant d'inclination ponr la religion
- » romaine, qu'il lenr faisoit prévoir nne prompte et indubitable con-
- » version. Il témoignoit aux bourgeois des villes, aux paysans des
- campagnes, la pitié qu'il ressentoit pour leurs charges, et pour les
   calamités dont la guerre les accabloit; il s'excusoit sur la nécessité
- » de nourrir ses soldats, et il en rejetoit toute la faute sur ses ennemis.
- » Il se faisoit le compagnon des gentilshommes, qu'il appeloit les vrais
- » Français, les conservateurs de la patric, les restaurateurs de la maison
- · royale. Il mangeoit en public, il admettoit chacun à parcourir ses
- » plus secrets appartements; il ne cachoit point sa pénurie actuelle,
- et il tournoit en plaisanterie tout ce qu'il ne ponvoit faire passer par
   des propos sérieux <sup>2</sup>.
- Les mauières de Mayenne étaient plus dignes et plus contennes. Le

<sup>&#</sup>x27; Vrai discours de ce qui s'est passé à l'armée du roi. Mém. de la ligue, t. IV, p. 48. — Davila, l. X. p. 595. — De Thou, l. XCVII, p. 539. — V. P. Cayel, l. LVI. p. 159.

<sup>2</sup> Davila, I. X, p. 595.

plus calme et le plus modéré des Guise, d'était le meartre seul de ses frères qui avait pu faire de lui nu chef de parti. Les habitudes mêmes de son corps semblaient mettre obstacle à son activité. Il était fort gros, il avait besoin de beaucoup de sommeil, de repas aboudants; et Sixte Onint disait de lui qu'il était impossible qu'il tint tête à Henri IV, car il demeurait anssi longtemps à table que ce roi demeurait au lit 4. Même en repoussant les ouvertures du Béarnais, il lui avait fait répondre que, loin d'avoir contre lui ancune inimitié privée, il Thonorait et le respectait; mais que sa conscience ne ponvait lui permettre de laisser libres les abords du trône à un prince ennemi de la religion de son pays. D'ailleurs, il devait pourspivre la ligne de couduite oni lai avait été tracée par ses frères ; il manquerait à leur mémoire comme à son serment s'il reconnaissait aucun autre roi en France que le cardinal de Bourbon, au nom duquel il exerçait la lieutenance du royaume a. Ce n'est pas que sa sœur, la duchesse de Montpensier, ne l'eût sollicité, à la mort de Henri III, de se faire proclamer roi lui-même, l'assurant que tout son parti se rangerait avec plus de confiance sous ses drapeaux, s'il lui voyait adopter une détermination aussi énergique; taudis que le roi d'Espagne, le pape, les dues de Savoie et de Lorraine. qui, tons, avaient des prétentions sur la France, s'accorderaient à une chose faite, an lieu qu'ils la troubleraient ou la préviendraient si elle était à faire. La duchesse de Montpensier ajoutait que, dans son propre parti, il avait pour rivaux au pouvoir le cardinal de Bourbon et le duc de Guise son neveu, qui tous deux étaient prisonniers, mais qu'il devait prévoir combien la puissance de la ligne et la sienne propre seraient affaiblies si l'uu on l'autre recouvraient la liberté avant qu'il eût mis la couronne sur sa têle. La mort du cardinal de Bourbon, qu'il devait prévoir aussi comme prochaine, l'appellerait de nouveau à prendre ou à déférer la conronne, dans des circonstances qui pourraient être bien moins favorables 3.

La duchesse de Montpensier était peut-être plus faite que son frère pour diriger le parti de la ligue. Elle avait le sentiment que, dans le tumulte des factions, au milien d'hommes passionnés, l'audace scule a des chances de succès. Mais Mayenne ne portait point son ambition si haut : il prenait surtout pour ses conseillers le secrétaire Villeroi et le

Pérefixe, l. II. p. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Davila, I. X, p. 597. - Circulaire de Mayenne. De Thou, I. XCVII. p. 542.

<sup>\*</sup> Ibid., p. 598, 599.

président Jeannia, qui ne voalient point se broniller sans retour avec Henri IV, et qu', en effet, entiretent tous deux plus tard à son service et obtinerent toutes a confinnee. Ces deux hommes tout politiques determinèrent Mayenne à faire proclauser noi le cardinal de Bourbon sons le nom de Charles X, publiant en même temps un détit du conseil de l'nuion qui invitait tous les Français à lai prêter obtéssance. L'effet que produisit et édit, effet attendu peut-être par Mayenne, fut de déterminer Henri IV à resserrer plus étroitement son oucle. Il le fit transferer de Chinon, où il était alors, au château de Fontenay. Chavigny, squupel Henri III l'avait confié, le remit, le 5 septeme, moyennant une somme d'argent que lui paya Duplessis Mornay, aux sienrs do la Boulaye et de Parabère, protestants, que Henri IV chargeni désormais de sa garde. Le cardinal, dompté par la capitivité, loin de prendre lai-même le titre de roi de Frauce, n'hésita point à le donner à Henri IV son necen :

Henri IV s'apercut bieutôt que les espérauces qu'on lui avait données sur Rouen n'étaient pas fondées, et que, dans cette Normandie qui, trente ans auparavant, était plus qu'à moitié protestante, les huguenots n'avaient plus de faveur. Ce furent même des catholiques qui lui livrèrent les deux places du Pont de l'Arche et de Dieppe, dont il fut mis en possession. La seconde étalt pour lui d'une haute importance, comme lui onvrant une communication avec l'Angleterre ; il en profita pour expédier aussitôt Philippe de Canaye, sieur de Fresne, à la reine Élisabeth, et lui demander instamment des secours 2. En effet, sa situation devenuit toujours plus critique. Mayenne, plus habile comme général que comme chef de factieux, avait délà rassemblé une armée puissante. Il s'était hâté de demander l'assistance des conrs de Rome et de Madrid, qui, en effet, la donnérent plus ouvertement dès qu'elles apprirent la mort de Henri III, mais qui, auparavant, avaient déjà fourni de l'argent aux comtes Jacques de Colalto et Charles de Mausfeld, au due de Brunswick et à Bassompierre, pour lever des troupes allemandes en faveur de la ligue. L'activité de Mayenne fut égale à la leur, et dès le 1" septembre ce duc fut en état de sortir de

Duplessis Mornay, t. IV, § 95, p. 408. — Mém. de Villeroi, t. LXI. p. II., p. 218-228. — Journal de l'Ekpite, t. II. p. 9. — La proclamation de Charles X par Mayenne cet du 7 août, l'arrêt du parlement de Paris, du 21 novembre. De Thou, 1. XCVII. p. 545 et 566.

<sup>2</sup> Davila, I. X. p. 602,

Paris, avec six mille Suisses, quatre mille fautassins allemanda, douze mille arquebúsiers français ou lorrains, et quatre mille cinq couts cobvaux. Avec cette redontable armée, il prit par Poissy, Mantes, Vernon et Gournai, dont il se rendit maltre, la ronte de Normandio <sup>4</sup>.

Henri IV se hata de quitter Darnetal, et de se rapprocher de Dieppe, dont le gonverneur, Aymar de Chattes, commandeur de Malte et proche parent du duc de Joyeuse, lui avait donné l'entier commande ment : c'était là qu'il avait demandé à de Fresne de lui amener les secours anglais : mais quoique la place fut forte, elle aurait difficilement soutenn nn long siège; aussi le parlement de Tours, regardant sa situation comme presque désespérée, lui fit proposer d'associer à la couronne le cardinal de Bourbon , pour diviser le parti ennemi; et plusieurs de ses officiers lui proposèrent de chercher lui-même un refinge en Angleterre 2. Henri, en reponssant ces làches conseils, sentait bien qu'il ne serait guère moins perdu s'il se laissait assiéger dans Dieppe, où les bonrgeois, fatigués de la guerre, le forceraient bientôt à capituler. Tout faible qu'il était, il se résolut à tenir la campagne, et de concert avec le maréchal de Biron, l'homme de son siècle, en France, qui enteudait le mieux l'art de la guerre, il traca au village d'Arques. à une lieue de Dieppe, nn camp retranché, où il annouca qu'il braverait toutes les attaques du doc de Mayenne.

Le port de Dieppe est formé par la petite rivière de Béthune, dans aquelle le flux remonte jusqu'à denx lieues; il formait alors de toute la plaine des marais presque impraticables; mais à quelque distance s'élèrent deux collines entre lesquelles la rivière est encaissée : celle de gauche, on du midi, se prolonge jusqu'à Dieppe, et ouvrait alors les seules rontes praticables pour arriver jusqu'à cette ville; celle de droite, on du nord, finissait au bourg du Pollet; de l'antre côté du port, c'était sur la colline de gauche qu'était hâti le château d'Arques, le bourg s'étendait an-dessous et fermait un autre chemin qui saivait à mi-dote; Hern'it du saivit travailler sou armée à s'y couvrir de fortifications : des fossés de huit pieds de largeur, et d'autant de profonder, liaient le bourg an châtean, et la terre qui en avait été retirée formait un rempart qui couvrait les défeuseurs; quelques ouvertures

Davita, t. X, p. 605. - De Thou, l. XCVII, p. 545. - Vrai Discours, Mém. de la tigue, t. IV, p. 56.

<sup>2</sup> Pérefixe, t. 11, p. 123.

cependant avaient été ménagées, par lesquelles ceux-ci ponvaient sortir avec cinquante chevanx de front 4.

Ces onvrages, ponr lesquels le roi avait en peine à rassembler assez de pionniers, étaient à peine terminés, quand Mayenne, avec sa formidable armée, qui passait trente mille honimes, arriva dans le voisinage: le duc de Nemours était venu le joindre avec les forces qu'il avait rassemblées dans le Lyonnais : Balagni, l'aventurier qui s'était fait de Cambrai une principauté presque indépendante, lui avait amené sa cavalerie; le marquis de Pont lui avait été envoyé par son père le duc de Lorraine, et le duc d'Anmale l'avait rejoint en Normandie. Mayenne, averti de la forte position que Henri occupait à Arques, prit, contre l'attente de celui-ci, la route des collines de droite; mais il ne fit point tant de diligence que Henri n'eût encore le temps de le prévenir en se fortifiant an Pollet : tous ses gentilshommes mirent avec lni la main à l'œuvre, et quand, le mercredi 15 septembre, Mayenne arriva en vne de cette bourgade, il ne crut point possible de la prendre de vive force : il se contenta d'offrir au roi nne bataille que celui ci n'avait garde d'accepter. Pour empêcher cependant ses troupes de se sentir humiliées de ce qu'il reconnaissait ainsi son infériorité, il fit sortir divers partis de cavalerie, qui maintinrent des escarmouches avec les liguenes pendant tout le jour 2.

Mayenne, ne vonlant point entreprendre d'attaquer de vive force le bourg du Pollet, résolut de traverser la rivière pour passers ur les col·lines à sa gauche, et après avoir donné trois jours de repos à son armée, il tenta, le 17, de surprendre les ponts de la rivière de Bétlume, et de approache d'Aques par cette ronte. Mais l'avantage de la position qu'avait choisie le roi, c'est qu'il ponvait rapidement porter toutes ses forces sur le point attaqué, tandis que son adversaire d'y arrivait que par un long détour. Il devança en effet Mayenne sur fes bords de la Béthone, et dés que ce dus fut descendu dans la plaine, il s'y trous exposé à un feu bien nourri d'artifiérie et de monsqueterie, qui lui beaucoup de monde, et le força enfiu à renoncer à son dessein. Le

De Thou, I. XCVII. p. 346. — Davila, I. X. p. 604. — D'Aubigné, I. III, c. 2, p. 218. — V. P. Cayet, I. LVI, p. 136. — Vrai discours, p. 57. — Rapport du 22 octobre sur l'effeire d'Arques, Duplessis, I. IV, § 100, p. 419.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. P. Cayet, 1. LVI, p. 160. — Davite, l. X, p. 605. — De Thou, l. XCVII., p. 546-550. — Sully. Écon. royates, t. I, c. 28, p. 327.

de succès : ses landsknechts, étant arrivés au travers des bois jusqu'anx retranchements de Henri IV, s'annoncèrent comme des déserteurs qui venaient rejoindre les huguenots, leurs coreligionnaires : en effet c'était une troupe qui avait été levée par les princes protestants d'Allemagne, pont l'envoyer an secours du roi de Navarre; mais, eu traversant la Lorraine, elle s'était trouvée compromise entre des bandes ennemics, et elle avait passé au service de la ligue. Depuis , le bruit s'était répandu que les landsknechts s'étaient mutinés contre Mayenne. et qu'ils étaient en traité pour passer sous les drapeaux du roi. Leurs compatriotes, de même que les Suisses au service de Henri, les recurent sans défiance; ils les aidèrent même de la main ponr les faire passer par-dessus les retranchements; mais ces landsknechts ne fureut pas plutôt entrés dans le camp, qu'ils tombèrent en furieux sur ceux qui les y avaient introduits. La terrent fut grande dans l'armée royale, plusieurs commencèrent à suir à la débandade; Biron sut renversé de son cheval, Heuri crut un moment que tout était perdu : une bravoure désespérée pouvait seule le sauver encore; il en donna l'exemple à ses soldats; avec Montpensier et le grand prieur, il rallia ses troupes, et les ramena à plusieurs reprises à la charge. Heureusement pour lui le précantionneux Mayenne n'avançait qu'à petits pas, faisant des haltes fréquentes pour remettre en ordre ses escadrons. « S'il n'y va pas d'une autre façon, dit Henri IV, je suis assuré de le battre toujours à la cam-» pagne, » Et en effet, il chassa les landsknechts de ses retranchements avant que le duc fût arrivé pont les appuyer 1.

Mayone no se rebuta pas cependant; après avoir un peu laissé reposer son armée, il fit un long détour, et reparut, le 24 septembre, sons les murs mêmes de Dieppe, où il fit mettre huit canons en batterie. Henri IV avait bien été averti de sa marche, mais au lieu de fui diaputer le passége, il s'était couteuté d'entre il n-même à Dieppe avec la plus graude partie de son armée; les assillants furent bienòt avertis de sa présouce par la vigueur avec laquelle ils furent repoussés. A son tout le baron de Biron, avec un gros corps de casalerle, vinte provoquer Mayenne jusque tout près de ses lignes; le duc crut qu'emporté par son ardeur il s'était trop aventuré, et il essaya de le couper, mais dans oe moment la caraleire, vivaliste s'ourrit et llaissa voir deux grosses en moment la caraleire rovaliste s'ourrit et llaissa voir deux grosses

Davita t. X, p. 608-610. — De Thou, l. XCVIt, p. 549. — V. P. Cayet, t. LVI, p. 165. — Vrai Discours, aux Mém. de ta ligue, t. IV, p. 65. — L'Étoile, Journal, p. 11-15. — Pércfüe. l. II. p. 126.

conferrince attelées qui manouvraient avec autant de légèreté que les crailiers, et qui firent un fou terrible sur les lignears. Cétait le premier emploi de l'artillerie légère, invention du normand Charles Brisa, bombardier, qui avait fait son popreniessee comme corsaire dans les fades occidentales, et qui rendit de grands services à Henri IV. Son invention ne fut point mise à profit depuis, jusqu'aux guerres du grand Frédèrie, qui la renouvel.

La position de Henri IV devenait espendant toujours plus critique; des vents contraires lui coupaient toute communication avee l'Angleterre, et retardaient indéfiniment l'arrivée d'un secours de quatre mille hommes qu'Élisabeth lui avait promis. Avec sept mille hommes seulement il avait tenu têto à trente mille ligueurs, mais ses soldats étaient épuisés de fatigue, plusieurs étaient blessés, plusienrs avaient perdu leurs chevaux, et les vivres commençaient à leur manquer dans un pays rniné par deux armées. Enfin il reçut l'heurense nonvelte que le duc de Longueville et le maréchal d'Aumont, dont il avait invoqué l'assistance, s'avançaient à son secours. Le premier avait rassemblé tous les royalistes de Picardie, l'autre ceux de Champagne. Le comte de Soissons, qui s'était échappé de sa prison en Bretagne, s'était joint à eux, et la Noue lenr prétait l'appui de sa haute réputation et de son expérience. Mayenne, averti qu'ils n'étaient plus qu'à six lieues de distance, se détermina enfin, le 28 septembro, à renoncer à son attaque, à s'éloigner d'Arques, et se diriger vers Amiens. Il voulait s'y réunir à un corps de troupes que le duc de Parme envoyait à son assistance. sons les ordres du sieur de la Motte. Mais ses soldats, découragés des qu'ils le virent en retraite, commencèrent à déserter ses étendards, et anrès avoir recu le renfort du duc de Parme, il se trouva avoir moins de combattants sous ses drapeaux qu'il n'en avait en quittant ses lignes devant Arques 3.

Après s'être réuni sece Longueville et d'Aumont, Henri IV reçot encore le renfortsi virement désiré que lui envoyait Elisabett; éétait an corps d'infianterie de quatre mille Anglais et de mille Écossis. Le roi se tronvait done à la tête d'une armée assez formidable; mais en elle consistait presque tout son vayaume : unelle part son sutorité n'était assez régnièrement établie pour qu'il pût percevoir des impôts qui lerre des soldaits ; toute cue pouvieute faire ses provinces annuel.

Davils, I. X. p. 610. - D'Aubigné, I. 111, c. 2, p. 222.

<sup>2</sup> Ibid., p. 612. - V. P. C.yet, t. LVI, p. 169.

de la Loire, c'était de se défendre sans lul, et quoique Élisabeth hi etc envoyé un pen d'argent, il n'en aurit pas en pour un mois 'il était resté sur la défensive. Il crut le moment veun d'étonner ses adversaires par une entreprise hardie, d'elfrayer les Parisiens, pen-tère de les sonmettre par surprise, tout au moins d'enrichir ses soldats par un butin qu'on ne leur disputerait pas; et après avoir accordé un petit nombre de jours derepos à son armée, il partit avec elle de lipeppe, le 19 octobre, marchant sur Paris par la ronte la plus courte, mais à petites journées '.

Henri ne rencontra d'obstacles nulle part sur sa ronte; il avait alors osus ses ordres vingt mille fantassins, trois mille chevaux, et quatorze pièces de grosse artillerie; et Mayenne, ne s'attendant point à nn tel acte de bardiesse de la part de celui qu'il avait tenu près d'un mois assigég, s'était retire hors de son chemin. Les duchesses de Montpensier et de Nemonrs avaient chaque jour annoncé au peuple parisien, que le Béranis, réduit à la dernière extrémilé avec sa pojaisse, de politiques et d'hérétiques, était sur le point de so rendre; bien plus, que des précautions étaient prises pour l'empébeir de s'enfair en Angleterre, comme il en avait formé le projet. Aussi, on peut igner quelle fut la surprise du peuple, en voyant ce prétendu fugitif arriver devant Paris, le 51 octobre, seu que armée formidable.

Cependant l'enthonsiasme religieux avait inspiré aux Parisiens une constance et un courage que les écrivains rogalistes se refusent à damirer; de Rouse, qui était avec quedques troupes à Étampes, dont il s'était rendu maître pen de jours anparavant, les ramens dans Paris, le jour neme ob Henri IV vint camper derast les murs. Il so présent an conseil des Scize, leur annonça la prochaine arrivée de Mayenne, dont il était lientenant, et les engagea à prendre, en attendant, de bonnes mesures de défense. Les bourgeois furent appelés aux armes, et ils vinent occuper avec empressement les mêmes remparts que trois mois suparavant ils avaient défendos contre Henri III. Les religieux de tous les couvents s'armérent en même temps et vinrent se joindre à la milite. Toutefois, la plus grande partie de cette miliec demuera pour garnir l'enceinte de la ville : elle paraissait reconnaître que celle des fanbourgsétait à peine susceptible de défense. Cette dernière fut atta-quée au point donz, le l'morembre, par les troupes royales en trois

¹ Davita, I. X. p. 612. — V. P. Cayet. Chronique novenaire, t. LVI, p. 473. — Vrai Discours, Mém. de la ligue, t. IV, p. 69.

dirisions. La bourgeoisie soutint vaillamment le combat pendant nue heure, après quoi elle fut obligée de céder; plusieurs des anciennes bréches n'avaient point été réparées, et les assuillants se présentaient avec trop d'avantages de tons les côtés à la fois : la Noue, le premier, penétra dans le faubourg Saint-Germain, et desceudant par la rede Tournon, il poursuivit, l'épée dans les reins, les compagnies bourgeoises, qui curent de la peine à rentrer dans la ville par la porte de Nosle. Presque aussitot après, les faubourgs de Saint-Vistor, de Saint-Macean, de Saint-Jacques et de Saint-Michel, furent également forcés. Nenf cents bourgeois furent tués dans cet assant, et quatre cents dementérent prisonniers. Parmi ces derniers, les royalistes reconnurent le père Édouard Bourgoin, prieur dece couvent de dominicains d'où était sorti Jacques Clément.

On prétend que Châtillon, colonel de l'infanterie huguenote, en entrant dans le faubonrg dont il s'était rendu maître, encourageait ses soldats, en criant Saint-Barthélemy! et qu'en effet ceux-ci firent main basse sur tout ce qu'ils parent atteindre 1. Quant aux antres royalistes, ils n'étaient point animés de sentiments ou de haine on de vengeance, mais le pillage des fanbourgs était pour enx, et ponr le roi lui-même, le but principal de l'expédition. Ils y procédèrent avec antant d'ordre et de précaution que d'apreté. Les officiers ne permirent à aucun soldat de sortir des rangs jusqu'à ce que la cavalcrie fût entrée, et eût disposé ses vedettes et ses patronilles ; des corps d'observation furent établis en face de chaque porte pour arrêter les sorties; des sanvegardes furent données à chaque église, Henri IV mettant une grande importance à bien convaincre les Parisiens de son respect ponr le culte catholique, anssi le service divin (c'était le jour de la Tonssaint) ne fut point interrompu pendant toute la rigueur du pillage; mais, d'antre part, les quartiers furent répartis entre les régiments, les rues entre les compagnies, et la bride fut làchée aux soldats. Ils fureut autorisés à tout prendre, et pendant trois jours ils furetèrent les maisons avec tant d'apreté que dans tous les fanbourgs ils ne laissèrent pas le moindre effet qui eut anelque valeur. Anssi ces soldats dégnenillés, privés de solde, et qui avaient souffert d'une extrême misère, se tronvèrent-ils tont à coup pager dans l'or et les richesses 2.

Journal de l'Étoile, t. H. p. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Davila, I. X, p. 614. — De Thon, I. XCVII, p. 55t. — D'Aubigné, I. III, c. 3, p. 323. — Journal de l'Étoile, p. 15. — Cayet, Chron. noven., t. LVI, p. 175. —

Henri IV avait gagné quelques marches sur Mayenne, qui n'avait iamais attendu de son ennemi une entreprise si hasardeuse, mais des que le duc fut averti de la direction que suivait l'armée royale, il revint en hâte vers Paris. Montmoreney-Thoré, gouverneur de Senlis, s'était chargé de rompre le pout Sainte-Maxence ; une maladie l'en empêtha. et Mayenne put passer l'Oise sans difficulté : il poussa en avaut le duc de Nemours avec toute sa cavalerie légère, et celui-ci entra dans Paris le 2 novembre. Le 3, Mayenne y arriva lui-même ; la position de l'armée royale dans les faubourgs commençait à devenir critique; d'ailleurs les habitants n'avaient plus rien qu'on leur pût enlever. Heuri donna done. le 4 novembre, le signal du départ ; il prit sa route par Moutlhéry et Étampes ; là, il partagea de nouveau son armée pour lui assurer du repos pendant l'hiver, et répartir entre plus de provinces la charge de l'entretenir, Givry fut envoyé dans la Brie, d'Aumont en Champagne, et Longueville en Picardie, tandis qu'avec le reste de ses troupes il reprit par la Beauce le chemin de Tours 1.

Depuis que Henri III avait établi à Tours le parlement et la chambre des comptes, cette ville était devenue la capitale du parti rovaliste, et le séjonr de ceux qui ne voulaient pas s'exposer anx chances de la guerre. Henri IV y fit son entrée le 21 novembre, aux flambeaux ; il înt reçu à la porte de la ville par les cardinaux de Vendôme et de Lénoncourt, et par tous les présidents et conseillers de son parlement. Déià près de quatre mois s'étaient écoulés sur les six, pendant lesquels il avait promis de se faire instruire, et il n'avait pu songer qu'à la guerre. Les catholiques avaient pris, et avec raison, cette promesse comme équivalante à celle d'embrasser leur religion, et ils commencaient à montrer de l'impatieuce et du mécontentement de ce qu'elle n'avait été suivie d'aucun retour à l'Église. Les protestants avaient proposé d'assembler un colloque à Saiut-Jean d'Augely, pour y élire un nouveau protecteur des églises, dans la erainte que Henri IV ne fût sur le point de les abandonner. Mais celui-ci écrivit le 6 novembre, à Duplessis Mornay : . N'ajoutez foi aux faux bruits que l'on ponrroit faire » conrre de moi, lesquels je vous prie de prévenir, et assurer pour » moi un chaeun de ma constance en la religion, nonobstant toutes . difficultés et tentations 1. . . . Vous savez, dit-il dans une autre

Pércise, l. II, p. 150. — Lettre du roi à M. Duplessis, du 2 novembre 1389, l. II, nº 103, p. 431. De Thou, l. XCVII, p. 352. — Davila, l. X, p. 615.

<sup>2</sup> T. IV, lettre 101, d'Etampes, p. 426.

- » lettre an même, les exploits qui se sont passés; je n'eu dirai rlen
- » davautage, sinon que j'y ai grandement éprouvé la favenr et assis-
- utance de Dien; et n'ai point intermis l'exercice de la religion partont où j'ai été, tellement que telle semaine sept prêches se sent faits à
- » Dieppe par le sienr d'Amours. Est-ce là douner argument on in-
- » dice dechangement? Si je n'ai parlé si souvent ou caressé ceux de la
- » religion, comme ils désiroient, la gravité de taut d'affaires m'en
- » ponvoit dispenser \*. »

Il fallait tenir un antre laugage aux cardinaux, au parlement et aux catholiques qui le recevaient à Tours; et, en général, Heuri se démélait de ces contradictions avec plus d'adresse que de franchise. Dès le lendemain de son arrivée à Tours, il vint tenir au parlement une séauce royale. Il y fut accompagné par les grauds seigneurs et les principaux officiers de son armée. Après avoir été complimenté par le président de Harlay, qui venait de se racheter des majus des liquenrs : il exprima à cette assemblée le regret avec lequel il se vovait contraint d'ajourger la réunion des états généraux, qui avaient été convoqués pour cette époque. Il prit à témoiu ceux qui l'entendaient de l'impossibilité où il serait de réunir les députés de la nation dans la circonstance présente; mais il promit, sauf nonveaux mouvements de guerre, de les rassembler an 15 mars suivant; audouçant qu'en leur présence, et avec le conseil des bommes les plus sages, il se flattait de pouvoir, avec plus de tranquillité d'àme, régler et sa propre vie future, et les affaires générales à la satisfaction de tous 2.

Henri IV ne demeura que deux jours à Tonrs; peudant ce temps ses troupes avaient investi Vendiume, ville de son patrimoine, à laquelle il ne ponvait pardouner de s'être déclarée pour la ligne. Il la prit d'assant, et la livra-au pillage; il prit ansis par capitalation le Mans, où les ligueurs aviant établi un grand dépôt de munitiens se guerre. Au mois de décembre il prit Falaise d'assaut, et avant la fin de décembre il réduisit sons on obiéssauce presque toutes les villes de la basse Normandio. C'est alusi qu'il termina sa première campagne, où il avait obtenu bien plus de succès qu'il no l'avait espéré en la commençant. Sa vaillant erésistauce à Arques, puis le pillage des faubongs de l'aria, avaient trompé tous les calculs de ses ememls. Cependant il sentiale in lui-même qu'il faissit la guerre dans son royame en aventurie

<sup>1</sup> T, IV, lettre 102, p. 430.

Davila, I. X, p. 617, 618. — De Thou, I. XCVII, p. 577.

plotò qu'en roi. Dans tontes les provinces les politiques el les ligueurs distinct aux prises; chaque ville se gouvernait comme une république, chaque seigneur comme un prince indépendant; Henri IV ne pouvait ni levre des troupes, ni recueillir des impôts; il n'essayait pas même de donner des ordres, heureux quand il pouvait obtenir que ses annis agissent de concert avec lui. Il se dissit lui-inéme roi saus royaume, mari sans femme, et guerrier sans argent '. An debors le nom royal en imposait cependant eucore : il avait été reconau par les cautons suisses, qui avaient ordonné à leurs régiments de demeurer à son service. La république de Venise avait accedité auptrés de lui l'ambassadeur qui l'avait représentée auprès de Henri III : resserrée comme elle se trouvait entre les États autrichiens, elle faisait des vœux ponr les snocès d'un rival de Philippe II; mais l'Empercur, le roi d'Espagne, le pape et les autres souveains d'Italie, persistaient à ne vouloir voir dans Henri IV qu'un aventurier et un surspateur '8'.

Pendant que Henri était à Étampes, un gentilhonnne lui présenta une requête de Louise de Vaudemont, reine douairière, qui se recommandait à lui pour qu'il eût à tirer vengeance de l'assassinat de Henri III, son mari. La requête était coucue dans ce style déclamatoire qu'on croyait alors pathétique, et Henri IV avait répondu sur le même ton : « Si les termes pitoyables, dit Cayet, de la requête de » ladite dame avoient rempli de larmes les yeux de cenx qui l'écon-» tèrent, la généreuse réponse de Sa Majesté les cut bientôt séchés » d'un zèle ardent de justice 8, » Le malheureux père Bonrgoin, qui avait été fait prisonuier à la prise des faubourgs de Paris, fut victime de cet assaut de sensibilité. On l'accusait d'être prieur du convent d'où était sorti Jacques Clément, et on le soupconnaît de l'avoir enconragé à son attentat. Il fut traduit devant le parlement de Tours, toutes les chambres assemblées. Il nia toujours d'avoir eu ancune connaissance des desseins du meurtrier ; mais des témoins déposèrent qu'ils l'avaient publiquement entendu louer en chaire l'action de Clément, comme Sixte-Ouigt l'avait fait lui-même en plein consistoire; et sur ce témoiguage le parlement le condamna, le 23 février 1390, à être tiré à

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sully, Écon. royales, t. I, p. 427. — Davila, l. X, p. 619, 620. — Duplessis, l. IV, nº 14, p. 452.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Thou, I. XCVII, p. 606.—Mém. de la ligue, t. IV, p. 206. — Davila, I. X, p. 616, 618. — Cayet, Chron. noven., t. LVI, p. 232. — Vrai Discours, p. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> V. P. Cayet, p. 183.

quatre chevaux, puis brêlé et ses cendres jelées au vent. Il supporta d'abord la question, puis ce supplice atroce avec une admirable constance, protestant jusqu'à la fin de son iunocence <sup>6</sup>.

(1590.) Henri IV ne voyait point encore de nouveaux partisans se réunir à lui. Non-sculement tous les catholiques zélés, tous les enthousiastes s'étaient engagés dans la ligue, la masse du penple, qui l'appelait toulours le Béarnais, on le roi de Navarre, n'admettait point ses prétentions au trône, et ne croyait point qu'il eût de chances de s'y asseoir jamais. Presque toutes les villes s'étaient déclarées contre lui : les paysans, qui se laissaient davantage encore diriger par leurs prêtres. ne lui étaient pas moins contraires; la noblesse seule lui était plutôt favorable, encore celle-ci, qui avait regardé comme un engagement solennel la promesse qu'il lui avait faite de se faire instruire dans la religion catholique, commencait-elle à murmurer avec beaucoup d'impatience sur ses retards, et à menacer de l'abandonner. Un seul avantage lui demenrait pour contrebalancer toutes les difficultés ; ses soldats comptaient sur sa fortune; il n'avait jamais été vaincu, et les huguenots, si longtemps accoutumés aux revers, avaient appris sous ses étendards le chemin de la victoire.

Dans le parti de la ligue, on pouvait commencer à reconnaître des marques de désorganisation, qui peut-être provenaient surtont du manque d'andace de Mayenne. Ceux qui lui auraient obéi s'il s'était fait roi, disputaient son pouvoir comme lientenant général du royaume. Il avait également à se défendre contre l'esprit républicain des communes. contre l'ambition des Espagnols et la politique du pape. Sixte Ouint, en apprenant la mort de Henri III, en avait témoigné une joie indécente. Il s'était décidé à envoyer en France un légat, homme de taleut et d'énergie, mais entièrement dévoué à la ligue; c'était le cardinal Gaelani, de la famille des ducs de Sermonetta; et il lui avait confié pour 300,000 éeus de lettres de change, afin de le mettre en état de seconder plus pnissamment le parti catholique 2. Plus tard cependant, sa jalousie de l'Espagne s'était réveillée ; il avait donné le 15 octobre, à Gactani, des instructions qui lui prescrivaient de ne pas s'éloigner de la neutralité; mais pour qu'elles sussent sidèlement suivies, il n'aurait pas fallu choisir un homme de parti. Le légat, arrivé à Lyon, refusa

De Thou, I. XCVIII, p. 608. — Journal de l'Étoite, p. 19, 51. — D'Aubigné, I. III. c. 4, p. 225.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Davila, I. XI, p. 622, 624. — De Thou, I. XCVIII, p. 601.

da se rendre auprès de Henri IV, qui l'en sollicitait; il refusa également de profiter de la neutralité que lui offrait Louis de Gonzaga, alors retiré dans son duché de Nevers, et décidé, dissis-il, à ne se joindre ni à l'un ni à l'antre parti; le légat fit donc demander une essorte an duc de Lorraine, et sous su garantie il arriva, le 20 janvier 1590, à Paris <sup>1</sup>.

Gaetani reconnut bientôt quelle divergence existait réellement entre les vues secrètes des chefs et des alliés de la sainte ligue. Mavenne, uni n'avait pas osé prendre la couronne quand sa sœur l'exhortait à s'en saisir, commencait à regretter l'occasion perdue, et se préparait ponr la mort du cardinal de Bourbon, qu'il croyait prochaine. Mais Philippe II laissait connaître que loin de seconder de tels projets, il aspirait à placer lui-même sur le trône de France sa fille Isabelle, née d'Élisabeth, fille alnée de Henri II. Les bourgeois de Paris , les plus ardents de tous dans le parti de la ligue, n'aspirant qu'à la ruine de Henri IV et à l'extermination de tous les huguenots, se résignaient, pour atteindre ce but, à passer sous la domination de l'Espagne. Mais la noblesse de la ligue voulait un roi français, le parlement de Paris voulait un roi dont le titre à la couronne fût légitime. Le duc de Lorraine, profitant de ces dispositions, voulait faire élire son fils, le marquis de Pont, comme fils de la fille ainée de Henri III; le duc de Savoie se présentait en même temps comme fils d'une fille de François I"; l'un et l'autre cependant songeaient bien plus à s'arroudir aux dépens des provinces limitrophes qu'à monter sur le trône de France. Les ducs de Nemours, de Mercœnr, de Nevers, peut-être même le duc d'Aumale, ne révaient que la division de la monarchie, pour se rendre enx-mêmes indépendants 2.

Mayenne voyait se manifester tous les jours davantage les voes étroites et personnelles de sea associés; il s'inquiétait sur le sort de son parti et sur celui de la France: aussi prêta-îl quelquefois l'oreille aux propositions que lui faisit faire Henri IV. Celni-ci se montrait disposé à lui faire les concessions les plus smples ; il avit employé à cette négociation Faudoas de Belin, qu'il avait fait prisonnier devant Arques, et qu'il reavoya sur parole au duc, dui l'était maréchal de campse Belin se dissit chargé, par les catholiques de l'armée du roi, de present

Davila, l. XI, p. 625, 626. - De Thou, l. XCVIII, p. 601.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., p. 628, 629. — De Thou, l. XCVII, p. 579. — V. P. Cayet, Chron. noven., p. 171.

Mayenne de se joindre à cux pour solliciter Henri de se faire catholique. On lui donnait à entendre que le roi était sur le point de céder, que la paix sauverait le royanme et affermirait le crédit de la maison de Guise. Mayenne, après quelque hésitation, refusa tonte union avec le parti politique de l'armée du roi ; ferme, mais modéré, ambitienx, mais Français, il se montra jusqu'au bout le plus honnête homme de son parti; il persista daus le double but de garantir son pays de la domination des huguenots et de celle des Espagnols; il fit entrer dans le conseil de l'union quelques hommes dont il était sûr, pour modérer la violence des Seize et des bonrgeois de Paris; il y confia le scean à l'archevêque de Lyon, qui venait de recouvrer sa liberté en payant une grosse rançon; il y appela aussi Villeroi et le président Jeannin : enfin il convoqua, pour le mois de février suivant, les états généraux à Melun, quoiqu'il prévit bien que la guerre civile ne laisserait point les routes libres aux députés pour qu'ils pussent s'y assembler 1.

Mém. de Villeroi, t. LXI, p. 330. — Davila, I. XI, p. 630, 632.

## CHAPITRE II.

Ouverture de la seconde campagne; bataille d'Ivry, siège de Paris, Famine et détresse des Parisiens. Le duc de Parme entre en France avec l'armée de Philippe II, et force Henri IV à lever le siège. — 1390.

Pendant les goerres civiles, qui duraient déjà depuis treote ans, la capitale s'était montrée dérouée à la cause catholique autant et plus que les rois de la race des Valois. Les haguenots avaient réussi à se maintenir cependant à force d'enthousiasme et de sacrifices; mais la avaient cruellement senti combine ils étaient affaiblis pour n'avier pas un centre de leur poissance, pour n'être pas maltres de la villeuû les autorités de la monarchie, habituellement réonies, avaient pour elles autorités de la monarchie, habituellement réonies, avaient pour elles deux paritis se halançaient à peu près, Condé et Coligay renouvelérent leurs efforts pour se rendre maltres de Paris; depuisla mort du dernier, les huguenots, confinésau delà de la Loire, ne dureut plus songer qu'à défendre les franchises qu'ils avaient conquises à la pointe de l'épée, non à dominer.

La guerre civile avait changé d'objet par l'alliance des deux Herris; le Béranis réchamit non plus la liberté de conscience, mais son droit héréditaire au trône : il ne trouvait de nouveau avec une armée dans les provinces au nord de la Loire, il avait de nouveau des chances de s'emperre de la capitale. Anssi l'on pouvait aisément comprendre que ce serait désormais le hut de tous ses efforts, car hors de Paris il ne serait encore qu'un prétendant à la couronne, et la possession seule de Paris le ferait roi. Quoique Henri se fût éloigné, qu'il se fût fait de Tonrs ne sorte de capitale temporaire, qu'il ett ensuite conduit son armée en Normandie, et qu'il fût alors même occupé du siège de Honfleur, Mayenne ne doutait pas qu'il ne revint bientôt à la charge; de son côté, il savait que la possession de Paris donnait à la ligue les appa-

rences de la légitimité; c'était comme maître de Paris, comme reconnu par le parlement, la chambre des comptes, la Sorbonne siégeant à Paris, qu'il pouvait s'intituler lieutenant général du royanme, et qu'il était reconnu en cette qualité par la plupart des provinces, sans avoir recn cette charge, même du captif qu'il nommait roi.

Paris n'était point menacé encore, mais les royalistes avaient conservé dans le voisinage plusienrs positions importantes d'où ils arrétaient le commerce des vivres, et surtout la navigation des rivières ; en effet, les marchés étaient fort mal approvisionnés, les prix des vivres étaient exorbitants, et la population de Paris murmurait. Heurensement le cardinal légat arriva sur ces entrefaites à Paris avec les 500,000 écns que le pape lui avait confiés ponr la guerre sacrée. Il les livra à Mayenne, îni fournissant ainsi les moyens de mettre son armée en campagne; en même temps il fit publier un décret de la Sorbonne qui prohibait de traiter ancun accord avec les hérétiques, et en particulier avec Henri de Bonrbon, déclaré relaps et excommunié, sons peine d'enconrir aussi les excommunications prononcées contre l'hérésie. Avec ce double renfort, le duc de Mayenne se mit en campagne ; il s'empara de Pontoise, et il vint mettre le siège devant Meulan 1.

Henri n'ent pas plus tôt appris le danger que courait Menlan, qu'il abandonna le siège de Honfleur, et qu'il se présenta sur la rive de la Scine opposée à celle où le duc était campé. Le maréchal de Biron entra dans la ville assiégée, et Mayenne fut rédnit, le 25 février, à lever le siège. Il se dirigea alors vers la Flandre pour reeneillir les renforts que Philippe lui envoyait sous les ordres du comte d'Egmont. Ce seignenr était fils de celui à qui Philippe avait fait couper la tête, mais les prêtres l'avaient accontumé à repousser avec horrenr le sonvenir de ce grand homme. « Ne me parlez pas de ce rebelle, » répondit-il à cenx qui célébraient son amour pour son pays. Le due de Parme avait confié quinze cents lances et quatre cents carabiniers an comte d'Egmont, une celui-ci conduisit à Mavenne. Deux jours après . Saint-Paul Ini amena anssi de Lorraine douze cents chevanx et denx mille fantassins allemands. Avec ces renforts étrangers l'armée de la ligue entra en campagne plus phissante qu'elle n'eût encore été 2.

Pendant l'absence de Mayenne, Henri IV s'était flatté de ponvoir ré-

XII.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Davila, l. XI, p. 632, 633.

<sup>2</sup> Ibid., p. 654, 635. - V. P. Cavet, Chronol, noven., t. LVI, p. 286. - Journal de l'Étoile, p. 30, 31. 22

duire la ville de Drenx, qu'il vint attaquer le 28 février. Mais la ligne avait dans cette ville deux braves capitaines, Falandre et Laviette, qui déjonèrent tons les efforts du roi. Bientôt celui-ci fut averti que Mayenne. avant porté son armée à quatre mille cinq cents chevaux et vingt mille fantassins, se rapprochait de lui ponr lui livrer bataille, ou le forcer à lever le siège. Le roi n'avait pas plus de trois mille cavaliers et de huit mille fantassins. Dès le 19 mars, il retira son artillerie et ses bagages. et les dirigea sur Nonancourt, où il arriva le soir du même jour avec le reste de son armée, an travers de torrents de pluie. Il se retrouvait à peu près sur le terrain ensanglanté par la bataille de Dreux, le 19 décembre 1562, dans les premières guerres civiles. Alors Condé, pour éviter l'armée royale, supérieure en force, avait voulu se replier sur la Normandie; mais il avait été forcé à la bataille sur un terrain qu'il n'avait pas choisi, et qui lui était cependant avantageux. On proposait une semblable retraite à Henri IV; mais celui-ci estimait qu'il y avait de grandes chances qu'il serait atteint, et forcé de combattre dans une position désavantageuse ; qu'il perdrait sa considération anx yeux de la France si, en demandant un trône, il reculait toujours devant ceux qu'il appelait des sujets rebelles ; que son armée, même s'il réussissait à la mettre en sûreté dans les villes de la basse Normandie, ne manquerait pas de s'affaiblir par des désertions pendant sa retraite. Il préférait par caractère les partis prompts et basardeux, et il résolut d'attendre la bataille dans la plaine d'Ivry 1.

La plaine où le roi voulait offiri la bataille anz ligueurs s'étend, au conchant de la rivière d'Enre, entre Anet et Ivry : aucune digue, aucune baise, aucun obstacle naturel, ne la coupe; mais le terrain s'abaisse au milieu par une courbe presque insensible, en sorte que l'armée royale, appuyée d'un côte au village de Saint-André, de l'autre à ceui de Torcanville, ne pouvait être atteinte par l'artillerie ennemie. Henri IV, après avoir reposée (fait repaltre ses troupes, vint occuper cette position le mardi d'amars, partageant sa cavalerie, persque not composée de gentil-bommes, et sur laquelleen conséquence il comptait le plus, comme plus accessible au point d'honneur, en sept corps, appuyée chacun par deux régiments d'infanteries : lo marécibal d'Anmont, le dan de Montpensier,

Davila, I. XI, p. 638, 639. — De Thou, I. XCVIII, p. 609. — D'Aubigné, I. HI, c. 5, p. 228. — Carel, Chr. noven., t. LVI, p. 304. — Pasquier, Lettres, I. XIV, p. 425, lett. 10.

le grand prieur sasiaté de Girry, maréchal de camp, le baron de Biron, le roi, le macéchal de Biron, et Schomberg, commandant des reiters, étaient à la tête de ces sept divisions. Pendant que l'armée prenait place sur le terrain, elle fat rejointe successivement par Duplessis, du Muy. la Trémoulle, d'Humières et Rouns, qui, avec deux on trois cents che-vaxx, arrivaient du Poitou, de Picardie et de Ille-de-Prance, pour prendro part à cette batielle impatieument attendue. Les derniers venus étaient presquotous huggenois; jusqu'alors on n'en avait compté qu'un tré-bezilt mombre duss l'armée <sup>1</sup>.

Le ducid Mayeune no supposait poiut que Henri voulút l'attendre; mais il se flatiait de l'atteindre, au passage de quelque rivière, dans as retraites sur la bases Normandie, et il pressit as marche dans cette espérauce, non sans exposer ses propres troupes au dieiordre dans cette espérauce, non sans exposer ses propres troupes au dieiordre dans, après midi, dans la plaine d'Irry, il vit devaut lui les royalistes qui l'attendaient, et qui s'élaient rangés eu bataille avec tout l'avantage du terrain; il rilenduit sa marche pour remettre de l'ordre dans son armée, et il n'arrira à portée des ennemis que le soir, lorsqu'il était déjà tout apravait pour souger à eugager le combat. Le temps était trés-marvaits, et les soldais de la ligue, fatigués par les pluies froides qu'ils avaient essuyées pendant toute leur marche, furent obligés de coucher à des couvert; quelques officiers senlement purent réusir à dresser leurs tentes, tandis que les royalistes se restaurèreut, pradant la nuit, dans les villages de Saint-André et de Turcarvaille ?

Le mercredi 14 mars, au matin, l'armée royale vint reprendre la même position qu'elle occupait la veille; les deux armées ne farent point rangées en batsillo avant dix heures de matin. D'Aubigné rapporte qu'en mettant son casque, Heuri adressa ce pen de mots à ses compagnons d'armes : Mes compagnons, Dieu est porn nous; voici ses ennemies et les oûters, voici voir eroi, doumons à cux. Si vos cor-

- nettes vons manquent, ralliez-vous à mon panache blanc; vons le
- » trouverez an chemin de la victoire et de l'houneur 3. Ces paroles

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sully, t. I, c. 30, p. 438. — Davila, l. XI, p. 640, 641. — Cayet, t. LVI, p. 310. — Duplessis, t. IV, 5110, p. 433. <sup>2</sup> Discours véritable sur la journée d'Ivry. Mém. de la tigue, t. IV, p. 235-252.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Discours véritable sur la journée d'tvry. Mém. de la ligue, t. IV, p. 238-232.
— Davila, l XI, p. 642, 645. — De Thou, l. XCVIII, p. 610. — V. P. Cayet, Chr. noven., t. LVI, p. 510.

D'Aubigné, 1. III, c. 5, p. 231.

furent acqueillies par un cri général de vive le roi! et la bataille commenca. L'artillerie porta en plein sur les ligueurs, qui se découvraient sur le rensiement du terraiu; celle de la ligue, au contraire, ne put atteindre les royalistes, abrités dans son enfoncement. Le comte d'Egmout, qui était à l'extrême droite de l'armée de Mayenne, ne voulut pas attendre une troisième décharge de cette artillerie, et se précipita avec fureur sur la cavalerie légère du graud-prieur, qui lui était opposée, et qu'il culbuta. Avec la même impétuosité, il parvint jusqu'aux canous du roi, qui avaient maltraité sa troupe. « Compaguons, cria-. t-il, je vals vous montrer comme il faut traiter cette arme des lâches et des bérétiques, » et faisant en même temps tourner son cheval, il viut frapper do la croupe coutro la batterie royale : il u'y eut pas un de ses hommes d'armes qui ne voulut se vanter d'eu avoir fait autaut. Ils ne perdirent pas seulement leur temps à cette bizarre manœuvre : toute la cavalerie d'Egmont se mit eu désordre ; elle n'avait plus l'élan qui avait fait sa force, lorsqu'elle fut chargée en même temps par le maréchal d'Aumont, le baron de Biron, le graud prieur et Givry. Egmont fut tué avec ses principaux officiers ; tout le reste fut enfoncé et mis cu pièces. Dans une autre partie de la ligne, le duc de Bruuswick, qui conduisait les reiters des ligueurs, fut également tué. Ces reiters avaient contume, après chaque charge, de passer dans les intervalles laissés à dessein entre chaque bataillon pour aller se reformer derrière la ligne; mais le vicomte de Tavanues, que Mayenne avait chargé de ranger son armée en bataille, avait la vue si courte qu'il s'était trompé sur l'intervalle qu'il devait laisser entre les corps, et que l'espace manquait pour cette mau œuvre. Les reiters, eu revenant de la charge, vincent douc donner dans l'escadron de lanciers du duc de Mayenne, et le mirent eu désordre. Le duc fut obligé de les repousser à comps de lance ; il ne put point faire prendre carrière à ses chevaux, et taudis qu'il s'efforçait en vain de les remettre en ordre, il fut chargé avec fureur par le roi, qui voyait sonembarras ; il futenfoucé et forcé à s'eufuir vers le bois. Bientôt toute la cavalerie de la ligne fnt entraluée dans la même déroute : les bataillons de fantassins, qu'elle avait converts, se trouvèrent alors isolés au milieu de la plaine, et de toutes parts attaqués par les troupes du roi. Les Suisses, quoiqu'ils ne fussent point encore entamés, soulevèrent leurs armes en sigue qu'ils voulaient se rendre, et furent aussitôt recus à quartier par le maréchal de Biron ; les landskucchts, encouragés par cet exemple et affaiblis en même temps par cette défection, levèrent à leur tour leurs piques, et crièrent qu'ils se rendaieut. Mais Henri IV et ses soldats nourrissaient coutre eux une profoude rancune ; plusieurs d'eutre eux avaieut déjà pris part à la trahison d'Arques, où ils avaient feint de se rendre; plusieurs, engagés par les princes protestants pous reuforcer l'armée de Henri IV, avaient passé à ses eugemis, le roi déclara qu'ils avaient forfait à la foi militaire, et qu'il ne leur accordait ancun quartier. Le massacre dura une heure eutière, mais pendaut qu'on les tuait saus désense, le roi criait : Sauvez les Français, et main-basse sur l'étranger ! En effet, après la mêlée il u'v eut plus de Français tués. Les fuvards de la lique allèrent chercher uu asile, les uus à Chartres, les autres à Mantes : le pont d'Ivry, par lequel ils s'échappaient, fut rompu, et la cavalerie du roi, pour continuer à les poursuivre, fut obligée de faire uu long détour, et d'aller passer l'Eure à Anet. La porte de l'armée de la lique fut cepeudant très-considérable ; Davila la fait monter à six mille hommes; d'Aubigné, qui fait les deux armées de moitié plus faibles que lui, réduit aussi de moitié la perte des ligueurs 1. Du côté du roi le colouel Schomberg fut tué; Henri lui avait adressé des excuses au moment du combat, pour les paroles trop dures avec lesquelles il avait repoussé, la veille, ses demandes d'argent, et Schomberg, touché de cette condescendance, s'était écrié : « Votre Majesté me tue par sa » bonté, car c'est mon devoir désormais de douner ma vie pour sou » service. »

Depais le commencement des guerres civiles aucuae victoire aussi brillante n'avait encore été remportée. Heuri IV, vaiuqueur à Coutras, vainqueur à Arques, vainqueur à Ivry, semblait l'emporter sur ses rivaux ou en talents militaires, ou en bonheur, et le peuple lui savait antant de gré de sa fortueu que des on babilet. Les citalins, les campaguards, qui jusqu'alors n'avaieut voulu voir en lui qu'un pauvre Béarnais avide de piliage, un hététique, un enuemi, commencèrent à le célèbere comme habils général, e héros victorieux; en même temps on répétait de lui des traits, des propos qui peignaient tour à tour son humanité, sa compassion pour le peuple, ou sa familiarité avec la no-blesse, qu'il traitait cu égale, ne prétendant être que le premier gen-

Davila, t. XI. p. 644; 648. — De Thou, I. XCVIII, p. 619. — Lettres de Mayenne sur la bataille, sisid., p. 620-622. — D'Aubigné, l. III, c. 1, p. 250. — I. Étoile, Journal, p. 52. — V. P. Cayet, p. 522. — Péreñxe, l. II, p. 136. — Sully, Écon. royales, l. I, c. 30, p. 440-484.

tilbomme de son royanme. Le soir même de la bataille, il sonpa en public à Rosuy avec tous ses capitaines, il fit un accueil cordial à ses prisonuiers, et chacun de ses soldats se plaisait à répéter quelqu'une de ses plaisanteries on de ses bons mots <sup>1</sup>.

Le conseil de l'union à Paris sentait que sa cause était perdue si des dispositions semblables commençaient à se manifester parmi les Parisiens. Il reçut, le 15 mars, la nouvelle de la bataille d'Ivry, et il chargea les prédicateurs de l'annoncer le lendemain au peuple, de telle manière, qu'il n'en concut point de découragement. Don Christian de Nice se chargea de cette tàche : il choisit pour texte de son sermon ces paroles de l'Écriture, que Dieu châtie cenx qu'il aime ; et après avoir exposé avec chaleur les avantages que les élus de Dieu doivent retirer des afflictions et des épreuves, il se fit interrompre par un messager qui lui apportait des dépêches, comme s'il les avait reçnes dans cet instant même. Après les avoir lues à voix basse, il s'écria que Dien avait voulu en ce jour qu'il fit l'office von de prédicateur, mais de prophète; que le moment de la teutation était arrivé, et que c'était au peuple élu de Dieu à montrer désormais quel bon usage il savait faire des afflictions. Il annonça alors la défaite de l'armée de la ligue; mais déjà il avait inspiréà son auditoire l'enthousiasme qui brave les revers ; tous jurèrent avec lui qu'ils affronteraient la faim et tous les dangers pour mainteuir la sainte ville de Paris dans sa fidélité au service de Dieu 3.

De dures épreures se préparaient en effet pour les Parisiens. Trois jours après la bataille, on leur annouca l'arrivée de Mayenne à Saint-Denis. Il ne veolut point entre lui-même à Paris, mais il appela suprès de lui la duchesse de Montpensier, sa seun, l'archèvêque de Loyn, villeroi, les deux ambassadeurs d'Espagne, Bernardin de Mendoza et le commandeur Morreo, enfin le cardinal Gestani, légat da pape, et des députés de la borgeoisie de Paris. Il rendit compté de la perte de la bataille, qu'il explique par des circonstances imprévues et indépendantes de la prudence humaine; il annonça l'assance qu'il a vait reçue que le roi d'Espagne et le pape ne lui manqueraient pas au besoin, et le mettrairet en état de former une noverlle armée avec laquelle di cocourrait au secours de Paris: en effet, les 17 et 18 mars, dena teltres du roi d'Espagne furent imprimées et publiées à son de trompe dans a ville s'. Mayenne annone, qu'il partait pour la frontière des Pays-

Journal de Pierre de l'Étoile, t. II. p. 52.

<sup>2</sup> Davila. I. XI. p. 650. S Journal de l'Étoile, p. 36.

DETINE, 1. A1, p. 000.

Bas, afin de hâter la formation de cette armée. Il ne demandait aux Parisiens qu'un peu de constance pour ce premier momand d'épreuve. Illaissait, pour commander dans la place, son frèe Némours, et son consin le chevalier d'Aumale : il confait à leur foi sa mère, as fermme, sa sœur et ses enfants. Et il reçat en effet les promesses les plus enthouslastes des Parisiens de tout souffrir pour la gloire de Dien. Il partit le lendemain; mais le conseil de l'minon et les Seize, loin de montre le moindre a battement, donnérent les premiers l'exemple à leurs concitioyens de creuser les fossés, de fermer les brêches, de disposer l'artilleirie sur les remparts, et sortout de faire entrer dans la ville antant de virres qu'il leur était possible. \(^1\)

Le jour même où le roi avait gagné la batallle d'Ivry, ses partisans en Auvergue, conduits par le marquis de Curton, avaient remporté, le 14 mars, sous les murs d'Issoire, une victoire importante sur les troupes de la lique que commandait le comte de Randau, et celui-ci avait été tué 3. Cette double victoire aurait dù décider Henri IV à pousser ses succès avec vigueur, à se montrer immédiatement devant Paris, et à profiter de la première terreur des ennemis. Il tarda quinze jours entiers avant de le faire; Sully explique cette lenteur par l'embarras des finances et les malversations de d'O; Davila, par les plnies dont l'armée avait beaucoup souffert; d'autres, par les habitudes des soldats aventuriers, dont la discipline se relàchait toujours au moment d'une victoire, parce qu'ils ne songeaient qu'à mettre leur butin en sûreté; mais en toute occasion Henri IV mérita le même reproche; prompt et plein d'ardeur dans le combat, il ne sut jamais tirer parti de ses victoires; enivré de chacun de ses succès, il voulait en jouir au lieu de les poursuivre 5. Après quiuze jours passés à Mantes, ce ne sut que le 29 mars qu'il s'approcha de Paris, et occupa Chevreuse, Moutlhéry, Laguy et Corbeil : encore cherchait-il seulement à se rendre maître des bourgs et des châteaux qui commandent les ahords de la capitale; il n'essaya point immédiatement l'impression que pourraient faire ses drapeaux en lesdéployant en vue des portes de Paris. Le 3 avril, il mit

Davila, I. XI, p. 651-652. — Cayet, Chron. noven., t. LVI, p. 346.—Be Thou, I. XCVIII. p. 620.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cayet, Chron. nov., t. LVI, p. 331-345. — Davila, I. XI, p. 662. — De Thou, I. XCVIII, p. 625-626.

Suily. i. I, p. 433. — Davila, i. XI, p. 632.—Duplessis Mornay, i. IV, nº 114, p. 473.

le siège devant Melan: il emporta d'assaul l'une des moitiés de la vilgl'autre moitiés, éparée par la rivière, se rendit par composition pil pat l'ard, Creasy, Moret, Provins, Nangy, tombérent entre ses mains. Au milieu d'avril, il se rendit maître de Montereau, Brit-Connte-Robert et Nogent sur Scine; il fit aussi une tentative sur Sens, mais vopat que cette ville ne pouvait être réduite que par un siège en forme, il y remonaç pour se rapprocher de Paris <sup>1</sup>.

Dans le temps même où Henri s'emparaît ainsi successivement de tontes les avennes de la capitale, de toutes les rivières par lesquelles seules peut s'approvisionner une population si nombreuse, il avait à répondre chaque jour aux propositions qui lui étaient adressées pour le faire entrer en négociations. Tantôt c'était le légat lui-même qui demandait au maréchal de Biron de lui accorder une conférence au château de Noisy; tantôt Villeroi qui se rendait auprès de Henri IV sous les murs de Melnn ; tantôt l'évêque de Ceneda que le légat envoya trouver Biron à Brie Comte Robert, et qui eut une conférence avec Henri lui-même, sortant ponr la chasse, quoique par scrupule, comme représentant le pape, il n'eût pas vonln demander une audience à un prince hérétique. Tous ces négociateurs n'avaient qu'un but, gagner du temps pour faire entrer des vivres dans Paris, et faire avancer les seconrs d'Espagne; mais tons voulaient imposer des conditions au lieu d'en recevoir ; ils demandaient une suspension d'armes, mais en même temps ils exigeaient que le roi se sit catholique, et qu'il assemblat les états généranx, pour qu'eux seuls décidassent si la France pouvait renoncer à l'édit d'union qui l'excluait à jamais du trône. Henri répondait qu'il était homme de conscience, qu'il ne se laisserait pas imposer une religion par la force ; toutefois il avait soin de laisser tomber des propos qui montraient qu'il songeait à sa conversion. Après chaque conférence, il renvoyait les négociateurs plus persuadés qu'il ne tarderait pas à se faire catholique, mais quant à une suspension d'armes, il ne lenr en donna pas un moment l'espérance; an contraire, il redoublait d'activité pour resserrer Paris dans un cercle plus étroit. Toutefois le besoin immédiat d'argent le faisait quelquefois contrevenir à ce qui semblait le but de tous ses efforts : Givry, qui commandait au pont de Chamois, laissa passer, moyennant une grosse somme que payèrent les Parisiens, dix mille muids de vin et trois mille de blé, dont le roi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journal de l'Étoile, p. 39. - Davila, t. X, p. 655-66t. - De Thou, l. XCVIII, p. 451-652.

lenr avait accordé la traite peu de jonrs avant la bataille d'Ivry t.

Sur ces entrefaites, le cardinal de Bourbon, que la ligue avait reconnu pour roi, sous le nom de Charles X, mournt, le 9 mai 1590, à neuf heures du matin, à Fontenai, où il était retenu prisonnier. Il était atteint de la pierre, qui, selon le témoignage de ses médecins, fut cause de sa mort. Comme il avait toujours été captif depnis le 25 décembre 1588, il n'avait en ancune part an gonvernement que Mavenne exercait en son nom ; faible, vicieux et déponren de talents, il s'était tonjours laissé gonverner par des favoris; c'étaient eux qui l'avaient fait entrer dans les projets de la ligne; mais comme il n'était plus entonré par enx dans sa captivité, il ne songeait plus à servir les passions des Guise, et quand il parlait de Henri IV, il le nommait toujours le roi mon neven a. La mort de ce roi nominal devait forcer la ligue à prendre un parti décisif sur la succession au trône, et augmenter les divisions qu'on apercevait déià dans cette faction ; mais la sitnation critique où se trouvait Paris absorbait scule l'attention du parti, et la vacance du trône de la ligue ne fit dans le moment presque aucune sensation.

Mayenne avait confié le commandement de Paris à son frère materal, el due de Nomours, et à son consin le chevalier d'Aumale. Ils avaient sous leurs ordres leurs deux compagnies d'hommes d'armes, deux cents chevanx du sieur de Vitry, cent arquebniers à cheval, huit cents fantassins français, cinq cents Suisseest douze cents Allemands du baron d'Eberstein; ils avaient de plus soixaute-cinq canons en batterie. Miss, indépendamment de ces troupes régulières, la milite de Paris pouvait, au besoin, mettre cinquante mille hommes sous les armes, et cétait le respect qu'inspirait cette bourgeoisie, armée et fanatique, qui avait empêché jusqu'alors Henri IV de conduire sa petite armée sous les murs de Paris. Ce fut le 8 mai senlement qu'il arriva en we des remparts, sur lesquels ilfit, ce pur-là, titre le canon pour la première fois. Il avait alors sous ses ordres douze mille fantassins et trois mille fautait proprié de deux mois sétaient délé écontés depnis la

<sup>&#</sup>x27; Cayet, Chron. nov., t. LVI, p. p. 384. — Duplessis, Récit de ce qui s'est passé à l'armée du roi, t. IV, nº 112, p. 462. — Davila, l. XI, p. 675-657-66t. — De Thou, l. XCVIII, p. 627-635.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'Étoile. Journal, p. 43. — Lettre de Mendoza à Philippe II, du 14 mai, dans Caprifique, t. VI, p. 13. — Cayet, chron. nov., t. LVI, p. 376. — De Thou, I. XCVIII, p. 637. — Davlie, l. XI, p. 665. — Perfeige, l. II. p. 144.

bataille d'Ivry; la terreur qu'un revers aussi inattendu avait d'abord inspirée, s'était calmée ; tout ee qu'il était possible de faire pour l'approvisionnement de la ville, pour l'armement et la discipline des milices, pour la restauration des remparts, avait été exécuté ; et comme la puissance du parti dépendait de l'exaltation des passions religienses, les duchesses de Nemours, de Montpensier et de Mayenne, le légat et l'ambassadeur d'Espagne n'oublisient rien pour les exciter. Ils avaient soumis à la Sorbonne des questions auxquelles cette faculté répondit par un décret du 7 mai, qui fut aussitôt publié dans Paris. Elle décidait qu'il est expressément défendu aux catholiques d'accepter pour roi un hérétique, un fauteur d'hérésie, bien davantage un relaps; et lors même que celui-ci se convertirait et se ferait absoudre, il demeurerait entaché d'un tel sonpçon de feintise et de perfidie, que le devoir de tout bon chrétien serait de continuer à le repousser de toutes ses forces. · On pent donc à bon droit juger qu'à ceux qui le favorisent, étant

- » opiniatres à établir le royaume de Satan, la peine éternelle est pré-
- » parée, et que ceux qui le repoussent, s'ils persistent jusqu'à la mort, » seront récompensés au ciel du loyer éternel 1. »

Mais c'étaient surtout les prédicateurs oni entretenaient et échauffaient sans cesse l'enthousiasme du penple. Cette éloquence populaire, qui trente ans auparavant avait si puissamment secondé la réforme, se trouvait désormais uniquement engagée au service de la foi catholique. Il ne faut point croire que la raison ou la vérité soient assurées, dans la chaire, de l'avantage sur l'inconséquence on l'erreur. L'orateur qui parle seul, et que personne ne réfute, émeut parce qu'il est ému, parce qu'il est passionné : Rose, l'évêque de Senlis, Hamilton, curé de Saint-Côme, Boucher, Pigenat, et bien d'autres prédicateurs de la ligue, étaient des hommes doués de talent, d'imagination, mais surtont d'un zèle ardent pour leur cause; chaque jour ils montaient en chaire, ils se livraient à leurs inspirations, que sonvent enx-mêmes croyaient prophétiques; ils s'abandonnaient à la véhémence de leur aversion pour les hérétiques, pour les politiques, et ces passions haineuses leur semblaient sanctifiées, parce qu'ils s'y livraient pour le service de la foi. Aussi, ils communiquaient à leur auditoire une exaltation, un dévouement, un héroïsme, que l'éloquence humaine ne saurait atteindre. Les prédicateurs Panigarola et Bellarmino, venus à la suite du légat, prê-

Journal de l'Étoile, t. II, p. 44-47,

chaient aussi tous les jours en italien, et produissient, à l'aide d'une langue étrangère, une impression qu'on a peine à expliquer. Aux sermons, les prédicateurs joignaient l'exaltation produite par les processions et les litanies. Le 14 mai, le 50 mai, le 4 juin, le légat conduisit des processions solennelles dans lesquelles on vit tous les prélats, les prêtres et les moines, revêtus de corselets, et armés d'arquebuses, d'énées et de pertuisanes, se rendre à Sainte-Genevière, à la tête de toute la milice bourgeoise; ils y firent solennellement le vœu de défendre la cité insqu'à la mort, et de se sonmettre à tontes les privations. à toutes les souffrances, plutôt que de traiter avec un prince hérétique, Ces processions de moines armés furent ponr les royalistes un graud objet de ridicule. Mais quand ou vit ensuite ces moines monter jovensement aux remparts, et s'exposer au feu de l'ennemi, quand on vit les hourgeois supporter tontes les horreurs de la famine platôt que de se rendre, on dut reconnaître qu'un sentiment sérieux et élevé pouvait s'unir à un fanatisme intolérant et à des haines souvent faronches 1.

Dès le commencement de mai, les vivres, qui ne pouvaient plus arriver que par les routes de terre, montèrent à Paris à des prix exorbitants. La campagne était cependant encore ouverte, et quoique le roi la fit parcourir par des partis de cavalerie, ils ne suffisaient pas pour arrêter tous les paysans que des profits considérables déterminaient à porter leurs vivres à la ville au travers de mille daugers. A leur tour, les soldats du roi se laissaient tenter par une contrebande qui les enrichissait, et les officiers, qui presque tous avaient quelque ami, quelque parent dans la ville assiégée, ou leur envoyaient des présents de vivres, on fermaient les veux sur un commerce un'ils agraient dù emuêcher. Pendant les sept semaines qui suivirent la bataille d'Ivry, un très-grand nombre de Parisiens, et surtout de femmes et d'enfants, avalent quitté la ville; on comptait orpendant qu'il y restait encore, le 26 mai, deux cent vingt mille ames. Le même jour, on avait falt l'inventaire des provisions, et l'on avait trouvé qu'il restait du blé pour un mois ; qu'ensuite il faudrait faire du pain d'avoine, dont en avait quinze cents muids. Le 26 juin, en effet, comme le blé était épuisé, on fit la visite de tontes les maisons religieuses, et on en trouva encore une certaine quantité; la plupart des familles aisées avaient aussi quelque cachette,

Journal de l'Étolle, p. 41-48-52. — Cayet, Chron. nov., p. 386-405. — Davila,
 XI, p. 662-663. — De Thou, I. XCVIII, p. 641.

où elles en gardaient une provisiou pour elles. Mais d'autre part, la misère causée par la suspensiou de tous les métiers, aggrarait la famine. Aucuu travail n'était demandé ou récompensé, aucune industrie ne se présentait au pauvre, moyennant laquelle il pût obteuir un salaire. 1.

Tous les grands personuages attachés à la ligue contribuèreut avec générosité pour venir au secours des pauvres; mais ils avaient beau douner de l'argent, ils n'augmentaient point ainsi la quantité de vivres qui pouvaient arriver au marché. Le cardinal de Goudi, évêque de Paris, qui d'ailleurs u'était point ligueur, ordonna la vente de toute l'argenterio des églises, pour l'employer à des aumônes, sous condition que la ville eu restituerait la valeur, quand elle serait sortie de sa détresse actuelle; le cardinal légat obtint, avec des peiues iufiuies, ciuquante mille écus des maius du pape, qu'il distribua en aumônes, et il y joignit la valeur de toute sou argeuterie, qu'il fit foudre ; l'ambassadeur d'Espagne fit faire chaque jour une distribution pour la valeur de ceut viugt écus de paiu, tant qu'il eu put trouver, puis ensuite d'autres substances alimentaires. Toutes les dames et tous les seigneurs de la ligne se taxèreut de même à des aumôues journalières; tout luxe, toute autre dépense, étaient supprimés. Mais quelque abondants que fussent les dous de la charité, ils ne pouvaient remplacer le subside journalier que l'iudustrie avait cessé de fouruir, ou suffire aux besoins d'uue si immense population 2.

Henri IV comptait uniquement sur la famine pour réduire Paris. Soit qu'il n'eût point une artillerie suffisante pour batte les marailles on bréche, ou qu'il ue voulut pas hasarder sa petite armée coutre la puissaute milice bourgeoise que les assièges pouvaient mettre en ligne qu'il ne vouldt pas courir la chance de prendre d'assent as engiste, mais aussi de la voir pilléo et ruinée par son armée, il se tenait toujours hors de vue des Parisiens; il assiégeait Saint-Deuis, et il réduisait successivement toutes les autres petites places du voisinage. Il s'attacbait en même temps à être bien instruit des mouvements du duc de Mayenne. Celui ei avait eu à Coudé une conférence avec Alexandre Faruée duc de Parme et gouverneur des Pays Bas. Il avait représenté

<sup>&#</sup>x27; Journal de l'Étoile, p. 42-55-57. — Pérefixe, l. II, p. 147. — Davila, l, XI, p. 664. — D'Aubigné, l. III, c. 6, p. 233.

L'Étoile, Journal, p. 47-49-55. — Davila. I. XI, p. 664. — D'Aubigné, l. III,
 c. 6, p. 235. — Cayet, Chron. noven., l. LVI, p. 406.

à ce duc que s'il ne secourait pas Paris, que s'il ne forçait pas Henri IV à rompre le blocns qu'il resserrait chaque jour davantage, cette ville, après peu de mois, peut-être peu de semaines, devrait succomber : qu'avec elle tomberait la ligue tout entière, que tons les projets du roi d'Espagne seraient renversés, toutes les dépenses qu'il avait prodiguées seraient perdues, et que Henri IV monterait sur le trône de France, pent-être anx acclamations de toute la population, peut-être sans qu'on eût moyen d'exiger de lui ancune garantie en faveur de la foi catholique. On savait à quelles fluctuations l'opinion publique en France était exposée, et l'on ne devait point oublier que déjà, trente ans auparavant, la nation entière avait été sur le point d'embrasser la réforme. Philippe II avait donné an duc de Parme l'ordre de soutenir la ligne, et, s'il le fallait, de sacrifier jusqu'aux intérêts des Pays-Bas, plutôt que de la laisser succomber. Cependant il ne voulait point s'épuiser pour la France, par une générosité chevaleresque, sans obtenir quelque retonr. Il demandait que les Français déclarassent l'abolition de la lui salique. et qu'ils appelassent au trône l'infante, sa fille, pour remplacer le cardinal de Bonrbon. En même temps son ambassadeur, Bernardin de Mendoza, cherchait à séduire les commandants de quelques places de Picardie, pour qu'ils les livrassent à des garnisons espagnoles 1.

Mais le duc de Parme ne se prétait qu'avec répugnance à ce projet d'expédition en France. Philippe II lui avait confié des forces à peine suffisantes pour la défense des Pays-Bas ; il se sentait plus faible encore depnis que son antagoniste, le prince Maurice de Nassau, arrivé à l'âge d'homme, commençait à déployer ses rares talents pour la guerre. D'ailleurs les subsides d'Espagne étaient presque toujours en retard ; toutes les soldes étaient arriérées, et la garnison espagnole de Courtrai s'était sonlevée à la fin de l'année précédente, en demandant la paye qui lui était due. Ce fut avec beancoup de difficulté que Parme rassembla assez d'argent, an mois de février, pour la satisfaire. Ces mutins formaient un corps de mille cinq cents hommes sous les ordres de don Antonio Quiroga, qu'Alexandre était fort disposé à renvoyer de Flandre, quoiqu'il les comptat parmi ses meilleures troupes, parce qu'il craignait pour les autres l'exemple de lenr indiscipline. Vers le même temps, la garnison italienne de Breda s'était laissée surprendre par Maurice; et, malgré ses efforts, Alexandre de Parme n'avait pu

Davila, I. XI, p. 668. — De Thou, I. XCVIII, p. 658.

reconvrer cette place importante. Au contraire, il n'avait pu ensnite empêcher Maurice d'élever en face de Nimègne un fort qui incommodaît infiniment cette ville, et lui ôtait le commandement du Wahal 1.

Le duc de Parme prévoyait une s'il conduisait son armée en France. les Hollandais profiteraient de son absence, pour recouvrer une grande partie des Pays-Bas, et il écrivait à Philippe II que c'était abandonner le corps ponr courir après l'ombre. Mais les ordres de Madrid furent positifs; le vienx monarque espagnol ne regardait plus depuis longtemps la guerre de Flandre que comme une occasion de chagrius, de mortifications et de dépenses ponr lui ; il saisissait avec empressement les espérances nonvelles que lui offrait la France, ne fût-ce que comme faisant diversion à ses anciens soucis. Alexandre se vit contraint d'obéir ; il annonça cependant à Mayenne qu'il lui serait impossible d'être prêt avant le mois d'août 3.

Mayenne ne se flattait pas que les Parisiens pussent tenir si longtemps; il demandait en grace, et il obtint du gouverneur des Pavs-Bas un renfort immédiat de trois ou quatre mille hommes. En effet, les Espagnols d'Antonio Quiroga, les Italiens de Camillo Cappizucchi, et environ cinq cents chevaux, l'accompagnèrent à son retour. Mayenne rassembla aiusi à Laon environ dix mille hommes. Henri IV en étant averti, marcha rapidement à sa rencontre et remporta sur lui, le 5 et le 6 juin, quelques avantages qui le forcèrent à s'enfermer dans la ville. Mais le roi ne s'apercut pas que Saint-Paul s'était détaché de Mayenne avec huit cents chevaux et un gros convoi de vivres, pendant ces escarmonches autour de Laon, qu'il gagnait Meaux, qu'il se mettait à convert derrière la Marne, et qu'il faisait enfin entrer son convoi dans Paris, le 17 juin 3.

Henri était revenn snr ses pas, et avalt recommencé, le 9 juin, le siège de Saint-Denis. Le convoi de Saint-Paul, quelque joie qu'il eut cansée aux Parisiens, ne lui apporta qu'un soulagement momentané, Le froment commençait à manquer absolument dans les magasins de la ville. Il restait de l'avoine, que l'on distribuait aux soldats ponr la manger en soupe. Quant à la viande, on ne trouvait plus dans les bou-

<sup>&</sup>quot;Watson, Hist. de Philippe II, l. XXI, p. 88-97. - Bentivoglio, Guerra di Fiandra, p. 11, t. V, p. 128. - V. P. Cayet, Chron. noven., t, LVI, p. 297-298. -Davila, t. X1, p. 666.

<sup>\*</sup> Davita, t. XI, p. 666. - Bentivoglio, Guerra di Fiandra, t. II. I. V. p. 152. 1 Ibid., p. 669. - L'Étoile, Journal, p. 34.

cheries que la chair des chiens, des chevaux et des anes. D'ailleurs le pauvre ne pouvait atteindre à ancune de ces substances, qui se veudaient à des prix excessifs. Le plus souvent il se contentait des herbes qu'il arrachait dans les rues et les conrs, et qu'il faisait boulllir; ou bien il essavait de réduire en pondre tous les vieux ossements d'animaux et même d'hommes qu'il pouvait découvrir ; mais au lieu d'en extraire une gélatine qui agrait été substantielle, comme cette pondre était blanche, il croyait y voir de la farine et pouvoir en faire du pain, et il s'exposait ainsi à d'horribles maladies. Il faisait bouillir encore toutes les peaux, tous les cuirs qui avaient précédemment été destinés à l'habillement ou à l'ameublement. On ne voyait plus dans les rues qu'une population have et décharnée ; les maladies causées par des aliments si malsains et les morts se multipliaient avec une effrayante rapidité; mais à mesure que les maisons se vidaient, on s'empressait de les démolir ponr brûler les bois de la charpente, car le combustible commençait aussi à manquer. Une souffrance si excessive abattait le courage de quelques-uns. Plus d'une fois, pendant la nuit, des attroupements se formèrent dans les rnes, qui les parcouraient en criant : . Du paln ou la paix ! - Mais le chevalier d'Anmale et le duc de Nemours faisaient des patrouilles continuelles pour les dissiper. Dans toutes les chaires, les prédicateurs annoncaient au peuple que le martyre de la faim n'était pas moins méritoire aux yeux de Dieu que celui de l'épée. Ils exhortaient les chrétiens à se sacrifier pour le triomphe du Christ, et chaque jour cependant ils répandaient la nonvelle de quelque avantage que la ligue avait obtenu sur les huguenots et les politiques, de quelque progrès du duc de Mayenne, de quelques promesses du roi d'Espagne; surtout ils annoncaient que le duc de Parme, avec la puissante armée des Pays-Bas, était sur le point d'entrer en France 1.

Taut que les Parisieus demeuraient en possession de leurs faubourgs, its y trouvaient un assez vaste espace de cours, de jardins, de terrains sasseptibiles de quelque culture, pour que les herbes que les paures y recueillaient leur fossent de quelque ressource : Henri juges convenable de les resserrer davantage. Saint Denis s'était rendu à lui le 7 juillet. Plusieurs seigneurs lui avaient amens des soldats ; le duc de Nereur estimant désormais que la victoire demeurerait au roi, avait laissé de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On trouve, aux Mémoires de la ligue, t. IV, plusieurs journaux du siège de Paris, de Panigarola, p. 272; de P. Cornejo, p. 276; d'un royaliste, p. 304; d'un autre, p. 514. — Davila, I. XI, p. 670.

côté son twa de ne jamais servir na roi bagoenot, et lai sait amené ciaq cents caraliers; le prince de Conti, Châtillon, le due de la Trémouille, le margiais de Pisani et beaucoup de gentilsbommes de Normandie, d'Anjon, de Poiton, de Gascogne et de Langnedoe, avaient rejoint successivement l'étendard royal. Un assant général fat ordonné pour le 24 juillet. Les Parisiens se défendirent avec bravoner; mais leur nombre ne pouvait suffire à garair toute l'immense enceinte des flabourgs; a spère an combat actarné, ils l'abandonèrent et rentrérent dans la ville. Tous les faubourgs fureut de nouveau livrés au pillage; mais les royalistes ne trouvérent plus grande chose à prendre dans ces maisons qui avaient déjà éprone tant de calamités.

Ce nouvel échee, et la privation de presque toutes les substances végétales qui en fut la conséquence, augmentèrent les murmures de cenx qui demandaient la paix. Jusqu'alors on avait, à plusieurs reprises, envoyé an supplice les plus hardis pour imposer silence anx autres; Nemours et Aumale sentirent qu'il fallait désormais ménager davantage une opinion qui devenait tous les jours plus impétueuse. Au coin de toutes les rues ils avaient fait établir des euisines pour le peuple ; on les nommait les chaudières d'Espagne; on y préparait tout ce qu'on erovait pouvoir servir d'aliments, en l'assaisonnant surtout avec du suif; on tentait chaque jour quelque nouvelle sortie à la campagne, pour couper des blés, pour requeillir des végétaux de tout genre; la pinpart n'avaient aucun succès : ees marandeurs étaient taillés en nièces; mais on assorait que les ebefsligueurs n'en avaient aueun regret, e'étaient autant de bouches affamées dont ils étaient débarrassés. On affirmait anssi que, d'après un rapport fait à Nemours le 27 juillet, il était déjà mort trente mille personnes de misère dans la ville. Enfin les denx ducs annoncèrent au peuple qu'ils allaient traiter, et ils lui demandèrent de redoubler de patience pendant quelques jours pour ne pas porter dommage à leurs négociations. Dans le fait, ces négociations étaient tout à fait illnsoires : les ligueurs ne voulaient entendre à aueune condition raisonnable; ils refusèrent de donner communication au penple des offres que faisait le roi. Celui-ci, de son côté, avait adressé une lettre anx manants et habitants de Paris, pour les engager à la soumission ; mais cette lettre, mal éerite, longue, diffuse, obscure, ne semblait point

Davila, I. XI. p. 672. — De Thou, I. XCIX, p. 632. — Journal de P. l'Étoite, p. 61, 62, 63. Il differe un peu des autres pour les dates. — Sully, t. II, c. 1, p. 3. — Cayet, Chron. noven, 1. UVI, p. 410.

dictée par le cœur, et ne fit aucnne impression sur le penple. Le cardinal de Gondi et l'archevèque de Lyon, qui eurent nne conférence avec le roi, ne purent arriver à onvrir des négociations régulières <sup>1</sup>.

Cependant Alexandre, duc de Parme, s'était mis de bonne foi à l'œuvre ponr rassembler l'armée avec laquelle, selon les ordres exprès de Philippe II, il comptait faire lever le siège de Paris. Il écrivit aux assiégés, qu'il comptait arriver le 15 août en vue de leurs murailles. Cette lettre, qui fut reçue par eux le 1" du mois, fut accueillie avec des cris de désespoir. La souffrance qu'on épropyait était délà si extrême qu'il semblait impossible de la supporter encore quinze jours. Cependant les prédicateurs redoublèrent d'efforts dans tontes les chaires ; et les malheureux assiégés se lièrent par de nouveaux serments à attendre encore : Mayenne était déià à Meanx avec dix mille fantassins et deux mille quatre cents chevaux. Il avait été rejoint par le comte de Chaligny, frère de la reine venve de Henri III, par Saint-Panl, le duc d'Aumale, Maignelais, Balagni, la Châtre et de Rosne : de son côté, le due de Parme se mit en route de Valenciennes le 4 août. L'armée qu'il conduisait se composait de quatorze mille fautassins espagnols, italiens, allemands et wallons, et de denx mille hnit cents chevaux; parmi ces derniers, on voyait des compagnies flamandes d'ordonnance, les antres étaient des reiters et italiens. Le prince de Chimay, le marquis de Renti et George Basti, commissaire général, étaient à la tête de la cavalerie; la Motte, gonvernent de Gravelines, commandait l'artillerie; les princes d'Ascoli et de Castel Beltran, les comtes d'Aremberg et de Barlemont, accompagnaient le duc de Parme. Il avait vingt pièces d'artillerie, deux équipages de pont, et son armée était mienx pourvue de toutes choses qu'aucune de celles qu'on avait encore vues sortir des possessions espagnoles. Depnis qu'il commandait dans les Pays-Bas, ce due avoit introduit parmi les troppes du roi Philippe nue discipline dont elles n'avaient en jusqu'alors ancune idée. Il ne leur permettait aucun pillage, il protégeait les habitants avec une justice et une vigilance qui contrastaient avec l'oppression impitovable des précédents gonverneurs généranx. En mettant le pied sur le territoire français, il résolut de redoubler encore de zèle ponr le maintien de la discipline. Il savait qu'il marchait au milieu d'un penple à qui le nom

Lettre du roi, du 18 juin. — Duplessis, t. 1V, nº 113, p. 470. — Mém. de la ligue, t. IV, p. 317. — Journat de P. l'Étoie, p. 62, 64, 85 et 73. — V. P. Cayet, Chron., p. 413. — Capefigue, t. VI, p. 35. — Davils, t. XI, p. 678.

470 BISTOIRE

espagnol était odieux ; il vonlait le forcer à lui accorder tout au moins son estime et son respect. Il avalt si bien assuré ses convois de vivres qu'il n'ent jamais besoin d'en enlever de force aux habitants. Tontes les propriétés furent respectées, tous les droits furent ménagés, et cependant Alexandre n'avançait qu'avec les plus grandes précantions. Toujours il faisait éclairer sa marche par des reconnaissances, il s'arrêtait de bonne heure chaque jour, il fortifiait son camp chaque soir, tenant sa tronpe sons les armes, jusqu'à ce que l'enceinte temporaire fût assurée. En même temps, il avait soin de voir tout de ses propres yeux, il questionnait lui-même les espions, il disposait les gardes, il veillait chaque nuit, et n'accordait an repos que le peu d'heures qui s'écoulaient depuis qu'on avait batto la diane insqu'à la marche de l'armée. Avec les gentilshommes français qui snivaient ses drapeaux, et qu'il faisait manger à sa table, il a doptait toutes les manières et toute la familiarité francaises, lui qui, parmi les Espagnols, avait toujours affecté leur gravité, lenr retenne et leur étiquette cérémonieuse 1.

Ce fut le 35 août senlement quo le doc de Parme arriva à Meavut, to et se réunit au corps d'armée qu'y avait assemblé Mayenne, Par et se réunit au corps d'armée qu'y avait assemblé Mayenne, Par assurait en effet que celni-ci avait alors sous ses ordres vingtaix millé fantassins et sept millé chevaru. Il se na filait de beaucoup, il est vrai, que l'infanterie française pôt s'égaler aux vieilles bandes italiennes et espaguoles du due de Parme, les mellileres de l'Europe; mais d'autre part le roi comptait dans sa cavalerie cinq mille gentilshommes, dont la bravoure était soutenne par un point d'honneur tout personnel, et qui l'emportairet sur toute autre cavalerie. Le due de Parme les connaisait bien ; il désirait, s'il était possible, éviter de se mesurer avec cuns à pens par la titute pour la décleme des Pays Bas ; et il apprenait d'ailleurs que l'armée royale, fatiquée par un long siège, commençait à s'affaiblir par les maladies, et à moulfester de l'impatience ', et à moulfester de l'impatience ', et à moulfester de l'impatience ',

Meaux n'est éloigné de Paris que de douze petites lieues: il était temps, pour Henri IV, de prendre un parti ; il savait que la ville était réduite aux dernières extrémités, que la mortalité était effroyable, et

De Thou, I. XCIX, p. 669. — Davila, I. XI, p. 677-679. — Benlivegtio, Guerra di Fiandra, p. II, I. V, p. 153. — Watson, I. XXII, p. 111. — Pérefire, I. II, p. 154. — Cayel, Chrom., p. 424.

<sup>2</sup> Davila, l. XI, p. 678. - Bentivoglio, p. H, l. V, p. 434,

que s'il pouvait tenir quelques jours encore dans ses lignes, il forcerait les Parisiens à capituler; mais d'autre part il ne ponvait s'exposer à v être attaqué par un des plus habiles et des plus heurenx généraux du siècle, à la tête d'une armée si formidable. Il attendit aussi tard qu'il était possible de le faire en sureté; mais la résignation des Parisiens, en proie aux plus horribles souffrances, l'emporta encore sur sa constance ; daus ces derniers moments aussi, il ue put se résoudre à faire exécuter avec rigueur les lois barbares de la guerre. Jusqu'alors il avait refusé le passage anx vicillards, aux femmes, anx cufants, que les liguenrs voulaient faire sortir de Paris comme bouches inutiles; mais il ne put s'endurcir contre leur désespoir, et les laisser périr sous ses venx d'nne mort affreuse. Le 20 août, il accorda un sauf-conduit pour en faire sortir trois mille de la ville; si ses soldats u'avaient pas reponssé les autres, il en serait sorti davautage. Tous les historieus s'accordeut à louer à cette occasion sa générosité : toutefois la pénurie était délà si effroyable daus Paris, que Heuri, eu les retenant, aurait bien pu causer leur mort, mais nou forcer ceux qui restaieut à partager avec eux leurs vivres 1.

Ou proposa à Heuri de partager sou armée, d'en laisser uue moitié à la garde de ses lignes devant Paris, avec l'autre de tenir tête à Alexandre: mais il ue fallnt pas une longue délibération pour faire sentir le danger d'une résolution anssi imprudeute, vis-à-vis d'un si habile général et d'une armée si redoutable. Le roi prit eufin sou parti : le 50 août, il retira son armée de ses ligues et la porta d'abord à Boudi, pnis deux jours après à Chelles, à quatre lieues de Paris. Au poiut du jour les sentinelles qui étaieut sur les remparts ne vireut plus l'armée à ses postes accoutumés, et en dounèrent avis anx habitants par des cris de joie : bientôt après des paysans, profitant de ce que les passages étaieut demeurés libres, se présentèreut anx portes avec tous les vivres qu'ils avaient pu recueillir dans le plus prochaiu rayon, et les cris de joic et de délivrance redoublèrent dans toutes les rues; la population courut tout eutière aux remparts pour voir les quartiers que les enuemis venaieut d'abandonuer. Bieutôt le légat, l'archevêque de Lyou, le duc de Nemonrs, se mireut à la tête d'une procession qui vint à Notre-Dame remercier Dieu d'avoir mis fin à tant de misère. Le pays avait cependant été si longtemps désolé par les gens de guerre, qu'il ne pouvait

<sup>&#</sup>x27; Journal de l'Étoile, p. 82, - Mém. de la ligue, t. IV, p. 309,-Cayet, Chron., p. 441. - Pérefixe, l. II, p. 149.

pourvoir de vivres la capitale que bien chétivement ; Jacques Ferrarois, commandant pour la ligne à Dourdan, fut le premier qui, le 51 août, amena dans Paris un convoi de charrettes; quatre jours après il arriva mille antres chars encore du pays chartrain; mais les rivières étaient toujours fermées, et les vivres toujours rares et chers; ce fut seulement du 13 au 13 septembre que le blé tomba de 24 écus à 6 écus le setier 1.

Le bonrg de Chelles est considérable; il est situé dans une vaste plaine, en partie marécagense, et terminée par quelques bois; au delà, sur la ronte de Meaux, s'élèvent deux collines ; l'avant-garde française s'étendait jusqu'au pied de ces collines : l'armée des ducs de Parme et de Mayenne occupait une autre plaine au delà de ces collines, et leur cavalerie légère parut sur leur sommet au moment où les Français arrivaient au bas. Henri IV aurait ardemment désiré ponvoir livrer immédiatement bataille aux deux ducs ; s'il avait obtenu la victoire, il aurait pu recommencer le siège de Paris avant qu'il v fût entré des approvisionnements suffisants. Il essaya donc de profiter du point d'honneur qui faisait alors généralement supposer qu'il y avait de l'hnmiliation à ne pas accepter la bataille quand elle était offerte, et il envoya un héraut d'armes au duc de Mayenne pour l'inviter à faire cesser les souffrances des peuples et leur incertitude, en acceptant la bataille qu'il lui offrait. Mayenne renvoya le héraut au duc de Parme, qui répondit « qu'il n'étoit pas venu de si loin pour prendre conseil de son ennemi ; que si sa manière de faire la guerre ne plaisoit pas a son adversaire, celui-ci devoit chercher à le forcer d'en changer, » plutôt que de donner des conseils qu'on ne lui demandoit pas. « En même temps il traça son camp sur le revers des deux collines qui

le séparaient de la plaine de Chelles, et il l'entonra de profondes tran-Quoique cette réponse indiquât peu d'empressement pour la bataille, Henri IV ne doutait point que lo prince de Parme ne se préparat à l'attaquer. Il semblait qu'entrant sur le territoire ennemi.

chées qu'il garnit d'artiflerie 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cavet, Chron. noven., t. LVI, p. 436. - Journat de l'Étoile, p. 93, 96. -Davila, l. XI, p. 681. - De Thou, l. XCIX, p. 660. - D'Aubigné, l. III, e. 7, p. 237.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Davila, I. XI, p. 682. - Bentivoglio, p. II, I. V, p. 136. - Sommaire discours sur l'armée du roi, Mém. de la ligue, t. IV, p. 324-336. - V. P. Cayet Chron. noven., t. LVI, p. 429.

avec l'iutention de porter secours à nne ville assiégée, il ne pouvait avoir en même temps l'intention d'éviter le combat. Tonte la noblesse française, fatiguée d'une longue campagne, des privations des camps et des maladies, désirait avec ardeur une action décisive. Il ne restait plus guère que dix-huit mille fantassins à Henri, sur lesquels six mille étaient ou snisses ou anglais; mais c'était surtout dans sa cavalerie, composée de gentilshommes, qu'il mettait sa confiance. Les collines qui séparaient les deux armées étaient souvent la scène de leurs escarmonches, sans que l'un ou l'antre général voulût s'exposer au désavantage de les traverser avec toute son armée. Le duc de Parme, avertique les vivres commençaient à entrer dans Paris, ne se pressait pas, et il employa quatre jours à bien étudier le terrain. Enfin, le 5 septembre, il annonça qu'il attaquerait l'ennemi dans ses retranchements; il donna au marquis de Renti le commandement de son avant-garde. il lui ordonna de monter la colline à l'ombre des bois, et quand il serait arrivé à son sommet, où le bois finissait, de s'y étendre, comme en ligne de bataille, pour occuper le plus d'espace possible, ensuite de commencer à descendre vers la plaine, mais à pas fort lents, et en s'arrêtant à plusionrs reprises. Ces monvements n'échappèrent point aux Français, ils virent leurs ennemis conronner toutes les collines : ils s'attendirent à être attaqués, et quoiqu'ils les vissent s'arrêter comme ponr attendre quelque corps en retard, on reformer leur ligne, ils ne songèrent point à leur donner l'avantage du terrain en allant les rencontrer an milien de la pente. Henri IV, qui avait rangé son armée en bataille, les obscrvait, et cherchait à se rendre raison de lenrs haltes fréquentes, pais de l'entière suspension de leur marche, sur un ordre venu du duc de Parme; mais toute communication entre les deux armées était interrompue, et tout co qui se passait derrière la colline était absolument ignoré de Henri. Cependant le duc de Parme, qui n'avait communiqué son projet à personne, pas même au duc de Mayenne, vint prendre celni-ci par la main, comme il était à la têto du corps de bataille, et le fit tonrner tont à conp à sa gauche pour se ranprocher de la Marne, et arriver enfin en face de Lagny. Lafin, avec quinze compagnies d'infanterie française, avait été chargé, par Henri IV, de la défenso de cette grosse bourgade située sur la rive gauche de la Marne. Les murs, le long de la rivière, étaient faibles, et ils furent bientôt ahattus par les batteries que le duc de Parme avait fait dresser sur le bord opposé ; mais Lafin n'en concevait aucune inquiétude, regardant la rivière qui coulait devant lui comme bien suffisante à sa défeuse ; il ne s'était point aperçu que le général ennemi avait fait passer quelques bataillous qui se cachalent sur la rive opposée, prêts à donner l'assaut dès que les brèches seraient praticables.

Henri IV avait passé la jouruée du 5 septembre à la tête de ses tronpes, qu'il avait rangées en bataille, attendant d'heure en heure l'attaque des ennemis, et ne pouvant concevoir ce qui ralentissait leur marche. Vers la fin de la jonruée, il remarqua que le marquis de Renti retirait successivement ses avant-postes du sommet des collines ; en effet, il se repliait sur le camp retranché qu'Alexandre avait tracé, sur la Marne, en face de Lagny. Le leudemain, le roi, mienx informé, passa les collines à son tonr, et vint offrir la hataille aux deux ducs ; mais il recounut bientôt que leur camp était fortifié de manière à ne lui laisser ancun espoir de le forcer, et que les Espagnols étaient bieu résolus à n'en pas sortir. Pendant ce temps, les brèches aux murailles de Lagny s'élargissaient sans cesse. Tout à coup les bataillons cachés sur la gauche de la rivière se précipitèrent à l'assaut ; ils furent reçus avec vigueur par Lafin, et repoussés une première fois. Ce commandaut voulut alors relever par des troupes fraiches la garde épnisée de fatigue; il en résulta un moment de désordre dont les Espagnels s'apercurent ; ils revinrent à la charge, se rendirent maîtres de la brèche, et massacrèrent presque toute la garnison sous les yenx de Henri IV, qui, de l'antre côté de la rivière, ne pouvait porter secours à ses soldats 1.

Cette habile maneurre décidait du sort de la campagne: Lagny contenait de grands approvisionnements de vivres; la navigation de la Marne ditait ouverte; de riches convois de bateaux descendirent aussitôt à Paris, et le peuple, qui avait tant souffert, se retrours de nouvean dans l'abondance. Heuri juges bien que le due de Parme n'avait plus de motifs pour lui livrer batzille; pour lui, il ne pouvait reussir à l'y forcer. Sou armée était épuisée de fatigues; la maladie commençait à la travailler cuellement. Des le 7 septembre, il se retira sus soita-Denis, humilié, irrité, découragé; tout à coup il lui vint à la pensée que les Parisieus, dans l'exaés de leur jole, auraient inégligé toutes leurs précautions, et am milleu de la nutil se porta rapidement sons les mars

Davila, I. XI, p. 684, 685.—Bentivoglio, Guerra di Fiandra, p. 11, 1. V, p. 157.
De Thou, I. XCIX, p. 662.— D'Aubigné, I. III, c. 7, p. 240.— V. P. Cayet, p. 551.—Péreñic, L. III, p. 157.—Lettre du roi, du 7 septembre, au duc de Montpensier, Duplessies, t. IV, p. 484.

ponr tenter l'escalade. Denx échelles furent appliquées en silence contre le mpr du faubourg Saint-Marecau; mais il v avait encore trop de denil et de douleur dans la cité pour que les bourgeois se fussent abandonnés à l'ivresse de lenr délivrance. Les moines, entre antres, étaient toujonrs de garde; ce fut un jésuite qui donna l'alarme. Il renversa l'une des échelles ; il arrêta bravement les assaillants qui montaient par l'antre, tandis qu'il appelait du seconrs par ses eris. Bientôt la muraille fut garnie de défenseurs, et les royalistes se retirèrent. Quelques heures plus tard, Henri tenta une seconde surprise tout aussi inntilement. Le roi vit bien qu'il ne fallait pas lutter plus longtemps contre la fortune. De retonr à Saint-Denis, il donna des ordres pour dissoudre son armée ; il envoya Conti en Tonraine, Montpensier en Normandie, Longneville en Picardie, Nevers en Champagne, d'Anmont en Bourgogne, La Noue dans la Brie, et lui-même avec le maréchal do Biron et le baron. son fils, il conduisit le reste de ses troupes en quartiers à Senlis, à Compiègne et dans les villes du bord de l'Oise 1.

Le dne de Mayenne arriva, le 18 septembre, à Paris, avec les principaux de son armée et de son conseil ; le due de Parme y entra bientôt lni-même incognito avec sept ou huit officiers. Toutes les parties de la ville présentaient trop de monuments de la détresse récente pour qu'on pût y songer à des fêtes et des réjonissances. De toutes les rivières qui alimentent Paris, le conrs seul de la Marne était libre ; les magistrats, et Mayenne lui-inême, demandèrent instamment an due de Parme d'accomplir son ouvrage, et d'ouvrir aussi la navigation de la Seine et de l'Youne. La première chose à faire pour y réussir, c'était de s'emparer de Corbeil, que les liguents ne eroyaient pas en état d'opposer une longue résistance. Le due Alexandre consentit à en entreprendre le siège le 22 septembre ; mais il rencontra une obstination qui dépassa de beaucoup son attente, en même temps que les lignenrs, et il devait le prévoir, ne purent remplir, dans leur état de misère, aueun des engagements qu'ils avaient pris ponr nonrrir son armée. Lorsque les munitions commencèrent à manquer, il fut obligé de permettre aux Espagnols, aux Italiens, mais surtout aux Wallons, qu'il avait sous ses ordres, de l'approvisionner aux dépens des campagnes ; ils pillèrent, en effet, amis et ennemis avec une cupidité, avec une barbarie, qui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Davila, I. XI, p. 687, 688. — De Thou, I. XCIX, p. 664. — Lettre du roi au de Montpensier, du 7 septembre, Duplessis, t. IV, § 117, p. 481. Journal de l'Étoite, p. 90.

changea en haiue toute la reconuaissance des ligueurs pour les Espagnols. Enfin, le 13 octobre, Corbeil fut pris d'assaut, la garuison fut passée au fil de l'épée, et les bourgeois pillés saus miséricorde <sup>4</sup>.

Le duc de Parme avait accompli sa mission; il s'apercevait que son séjour en France ne servirait qu'à semer l'aigreur et la défiauce eutre lui et les alliés qu'il avait seconrus. Il était averti des avautages remportés aux Pays-Bas par les Hollandais sur Mansfeld, qu'il avait chargé d'y commauder en son abseuce. Il déclara qu'il voulait repartir pour Bruxelles, et il persista dans cette résolution, malgré toutes les instances de Mayenne et du cardinal-légat. Il livra aux troupes de la ligue Corbeil et Lagny, et, après avoir accordé viugt jours de repos à sou armée, il repartit, le 15 novembre, par la route de Champague, marchant à petites journées, avec le même ordre et les mêmes précautions qu'à son entrée en France. Henri rassembla ses soldats, rafraichis par deux mois de repos, et se mit à la suite de l'armée espagnole pour l'inquiéter daus sa retraite. Taudis que, d'après ses ordres, le baron de Givry reprenait Corbeil et Laguy, et y rencoutrait peu de résistance, Henri saisissait toutes les occasious pour entraver la marche du due de Parme. ou l'amener à de petits combats. Mais rien ue pouvait troubler le calme et la régularité de ce graud capitaine. Ses chars formaient autour de lui une fortification mouvante, derrière laquelle ses troupes se retiraient après de vigoureuses sorties. Un combat assez sérieux fut livré apprès de Guise, le 29 novembre, mais sans résultat pour l'uu ou l'autre parti. Les Espaguols étaut enfin arrivés près de leur frontière, Heuri n'essaya point de les suivre plus lougtemps. Sur cette même frontière, le duc de Parme prit cougé du duc de Mayeuue, auquel il laissa trois corps de troupes auxiliaires, italieu, espagnol et allemand, sous les ordres de Pietro Gaetano, neveu du cardinal-légat, d'Alfonso Idiagnez. et du comte de Collalto. Puis il rentra dans les Pays-Bas avec la gloire d'avoir ravi à son adversaire tous les fruits de ses travaux et de ses victoires, sans lui permettre jamais d'engager la bataille qu'il désirait si ardemment, et eu le forçant à reconnaître la supériorité du graud capitaine sur la valeur du soldat a.

V. P. Cayet, Chron. noven , t. LVI, p. 448-453.



Davila, I. XI, p. 688. — Journal de l'Étoile, p. 100. — De Thou, I. XCIX, p. 668. — D'Aubigné, I. III. c. 8, p. 241. — Cayet, Chron. noren., t. L'VI, p. 457, 2 Ibid., p. 601, 692. — Bentivoglio, Guerra di Fiandra, p. II, I. V, p. 140. — De Thou, I. XCIX, p. 671, 673. — D'Aubigné, I. III, c. 8, p. 244. —

## CHAPITRE III.

La guerre languit après la retraite du duc de Parme. Intrigues et divisions dans le parti rovaliste et dans celui de la ligue. Le duc de Guise s'échappe de prison. Fanatisme des Seize et des prédicateurs. Mayenne punit leurs chefs. - 1590-1591.

"Aucune nation, à l'égal de la française, u'est captivée par la vertu militaire. C'était par ce mérite, avant tous les autres, que Henri IV pouvait regagner l'amour de ses sujets. Ce prince jusqu'alors était peu counu des habitants de la France septentrionale : ils le reponssaient comme bérétique ; ils le tournaient en ridicule pour son accent et ses manières gasconnes; ils raillaient sa panyreté, sa familiarité avec ses compagnons d'armes. Les maux qu'il avait été contraint do faire pour nourrir ses troupes aux dépens du pays ; le pillage des faubourgs de Paris, de Vendôme, de Falaise et de toutes les villes où il était entré de vive force, avaient laissé d'amers ressentiments : surtout l'effroyable famine qu'il avait infligée aux Parisiens, liait sou nom au souvenir d'une longue torture et de nombreux malheurs domestiques. Mais on voyait toutes ces baines s'assoupir, toutes ces préventions se dissiper autour du foyer du gentilhomme, du bourgeois, du villageois, lorsque quelqu'un y racontait des traits de la brillante valeur du Béarnais, de sa gaieté dans les combats, de l'habileté avec laquelle il avait toujours fixé la victoire à Coutras, à Arques, à Ivry. Il n'était pas seulement brave et habile, il était houreux, et c'était le motif pour lequel chaonn aurait volontiers nui sa fortune à la sienne. Mais aussi rien ne pouvait ébranler cette popularité renaissante, comme la comparaison de Henri IV avec le duc de Parme. On cessait de voir un béros dans ce roi toujours prêt à faire le coup de pistolet, qui s'exposait avec gaieté, souvent avec bonheur, mais qui ne savait ni prévoir, ni déjoner les projets de son adversaire. Ce n'était plus, disait-on alors, qu'un carabin opposé à un capitaine accompli. La noblesse française, toutefois, accoutumée à disxıı.

tribort les palmes sur le champ de bataille, applaudissait à son propre cractère dans celui de Béranais, comme lui, elle semblait trouver as jouissance dans le danger; elle mettait son point d'honnent à ne jamais calendre les obstacles; elle n'estimait à la guerre que la raillance et non le savoir, et elle aurait voloniters fifetri l'habileté dans le combat, comme un làche calcul: mais elle était confondue par les avantages qu'obteauit ar elle la statégie; alors elle s'abandonanist au déconragement, et elle était forcée de reconnaître que toute sa bravoure était inntile contrenn grand maître dans l'art de la guerre.

La delitrance de Paris, effectuée saus livrer de batsille, avait en effet déjoné tontes les combinaisons de toute une année, et rendu inutiles couragé, laissa passer dès lors tout prés d'une autre année saus tente de nouveau acome grande entreprés militaire. Il ne resta point ôsif cependant; il ne le pouvait pas : son autorité n'était reconune qu'à l'ombre de ses drapeaux, et ses revenns ne pouvaient être recueillis qu'à la pointe de son épée. Il lui fallul donc, aussité que le princede Parme fut sorit de France, recommencer la petité guerre contre les villes de la ligue; il entra dans Saint Quentilo, où il n'époura pas de résisance; le 10 décembre, il surpit Corbie, il en fit santer les portes par le pétard, et il passa la garision arce son gouverneur au fil de l'épée. Il revint ensuite à Senlis, résolu à se rendre maître des places d'où les Parisiens tiraient leurs approvisionnements, et à les dégoûter de la guerre par la chert des virres, les privations et les faignes !

"(1391) Les Parisiens, on effet, pondant la durée du siège, s'étaient exaltés par la résistance, ils avaient supporté avec une patience héroique des souffrances sans égales; mais depois la retraite des armées, ils n'avaient point retrouvé l'abondance sur l'aquelle lis compatient : les campagnes curivonannete étaient ruinées; ils n'avaient plus d'argent pour faire venir des vivres de loin; l'activité du commerce et de l'industrie était toujours suspendue, et le moment était venu où aits devaient sentir leurs blessures plus que durant le combat. La place de Saint Denis, où Domituique de Vic commandait une garnison royaliste, à denx petites lieues de Paris, était celle qui les offusquait le plus. Le chevalier d'Ammale, gouverneur de Paris, se sentant peu considéré dans on parti, avait fait la sour ans Scierce tanx plus furieux démagogues :

<sup>1</sup> Davila, l. XII, p. 698. - De Thou, t. VII, l. XCIX, p. 675.

il leur promit de les délivrer de l'inquiétude que leur causait Saint-Denis, et en effet, dans la nuit du 2 au 3 janvier 1591, il sortit de la ville avec denx cents chevaux et huit cents fantassins d'élite pour surprendre cette place. Lavardin, auquel de Vic avait succédé seulement depuis huit jours, en avait chassé presque tous les habitants; il avait laissé tomber les murs en ruines : de larges brèches étaient onvertes, et comme le froid était excessif, d'Aumale put avec ses cavaliers traverser les fossés sur la glace et entrer jnsqu'au milieu de la place ; dans ce moment cependant, et au travers d'une obscurité profonde il fut attaqué par le brave de Vic, avec une poignée seulement de cavaliers ; mais les fanfares sonnèrent de toutes parts, les Parisiens se troublèrent, d'Aumale fut tué sans être reconnu, ses compagnons d'armes prirent la fuite, et la ville fut recouvrée aussi rapidement qu'elle avait été perdue. L'abbaye dn Bec avait été donnée en commende à d'Aumale ; Henri IV la transmit comme récompense à son vainqueur. Ainsi dans une guerre dont la religion était le prétexte, les bénéfices ecclésiastiques passaient, selon le sort des armes, d'un soldat à un autre soldat 1.

Pen de jours après, Henri, de concert avec le même de Vic, prépara à son tour une surprise contre les Parisieus. Il savait que les vivres étaient le plus souvent apportés à la capitale sur le dos de bêtes de somme, et qu'on leur onvrait les portes la nuit : de Vic fit charger de farine quatre-vingts mulets; à chacun d'eux il donna ponr conducteur un soldat choisi parmi les plus braves et déguisé en paysan. Il se mit à leur tête dans la nuit du 20 janvier, et il se présenta à la porte Saint-Honoré, en demandant qu'elle lui fût ouverte. Il comptait que sa petite troupe lui suffirait pour s'en saisir, et s'y maintenir jusqu'à ce qu'il fût seconru par le roi lui-même; celui-ci avait en effet échelonné ses troupes de manière à pouvoir arriver avec de prompts renforts. Mais ces mouvements n'avaient on être entièrement dérobés à la connaissance da marquis de Belin, qui avait remplacé d'Aumale dans le commandement de Paris. Lorsqu'à trois heures après minuit les fariniers se présentèrent à la porte Saint-Honoré, on leur répondit, sans manifester ancun soupcon, que, d'après un ordre nonveau, des barques étaient préparées ponr les embarquer à Chaillot, qu'ils devaient donc gagner le bord de la rivière. Pendant le désordre qu'occasionnerait ce contre-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Thou, l. Cl, p. 770. — Davila, l. XII, p. 704. — Journal de l'Étoile, t. II, p. 417. — V. P. Cayet, Chronol. novenaire, t. LVII, l. III, p. 4.

temps, Belin arait compté d'attaquer le roi, qui, avec d'Épernon et Longuerille, était délà à pied dans le fanbourg : mais de Vic remarqua qu'on sonnaît le tocsin dans plusieurs quartiers de Paris, et que des braits de guerre inaccontumés arrivaient jusqu'à lui, dans le silence de la nuit; il en donna avis au roi, qui ordonna sussitôt la retraite, et cette catreprise, comune sous le nom de la Journée des Parines, so termina sans que les soldate ossent échangé un copu d'épée !.

Pour effacer la mémoire de ce mauvais succès, le roi résolut d'enlever aux ligueurs la ville de Chartres, d'où les Parisiens avaient tiré beaucoup d'approvisionnements durant toute la campagne précédente. Il réussit à les tromper sur ses projets, en faisant attaquer Provius par une partie de son armée, en menacant Dreux avec une seconde, tandis que le maréchal de Biron, avec une troisième, allait à Dieppe se réunir à un corps d'auxiliaires anglais. Les trois divisions s'étaient donné rendez-vous devant Chartres, qui se trouva investi le 16 février, sans que Mayenne eût le temps de renouveler la garnison, ou de faire entrer des munitions de guerre dans la ville. Le 19 février , le roi vint se mettre à la tête des assiégeants. La résistance fut obstinée, et Chartres ne lui ouvrit ses portes que le 12 avril. Mayenne, qui ne s'était pas senti assez fort pour essayer de l'attaquer dans ses lignes, crut qu'il le détournerait peut-être de ce siège en se portant sur Château-Thierry. Il s'en rendit maltre en effet, mais cette acquisition ne compensait pas à beaucoup près la perte que la ligue venait de faire s.

Après avoir donné un peu de repos à son armée, le roi s'approcha de la Fère en Picardie, où le marquis de Maignelais commandait pour la ligue. Cet homme, qui s'éstait d'abord montée ardent parmi ses ennemis, avait en ensuite quelque sujet de mécontentement dans son parti, et il était secrètement entré en traité avec le roi pour lui livrer sa forteresse; mais il ne put si bien cacher ses menées que lo due de Mayenne n'en ett quelque avis. Celui-ci envoya denx gentilshommes à la Fère, comme pour donner quelques informations au gourcerneur de la place; ces gentilshommes allèrent l'attendre, avec leurs dépèches, au sortir de la messe, et lorsqu'il vint à eux, ils se jetèrent sur lui en trahison et le tuèrent. La première nouvelle de cet assessinat causa

Davita, I. XII, p. 707. — De Thou, I. CI, p. 775. — L'Étoite, t. II, p. 149-122. — V. P. Cayet, t. LVII, p. 4. — D'Aubigné. I. III, c. 9, p. 246.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., p. 711-716. — De Thou, l. Cl, p. 777-782. — V. P. Cayet, t. LVII, p. 25.

une grande rumeur dans tout le parti de la ligue, chacun s'eriait qu'en nommant le duc de Mysenne lieutenan général on n'avait pas prétendu le mettre su-dessus de toutes les lojs. Mais bientôt on dut reconnaître que la Fêre avait été souvée par cet assassinat : anx yeux des partis le succès justifie jesqu'aux crimes. Heuri IV s'élogan et le sort de Maignelisis fut bientôt obblé par ses anciens ssociés !

Le roi mit casuite, le 35 juillet, le siège devant Nopon; les ligueurs tenaient besucoup à la conservation de cette place; ils chargèrent successirement l'avannes, puis le duc d'Aumale d'y faire entrer des secours: ces capitaines furent repossés l'un et l'autre; Mayennes à rança casuite in-mème, à la tête de dix mille hommes, pour déterminer Henri à lever le siège, mais comme il n'accepta point la bataille que le roi lui offrait, celloi ci continua à presser ses attaques, jusqu'à ce que Noyon lui ouvrit ses portes, le 13 août 3.

Ces avantages, auxquels il faut joindre encore la surprise de Lonviers par le baron de Biron, ne suffisaient pas pour relever la réputation du roi : chacun faisait aisément le compte qu'avec deux on trois sièges. deux on trois prises de villes par campague. Henri IV n'aurait point assez de vie pour se rendre jamais maître de la France. Il est vrai que ses partisans combattaient en même temps ponr lui dans toutes les parties du royaume : mais les succès étaient trop balancés pour laisser prévoir quelle serait l'issue de cette fatale guerre civile. Le duc de Savoie, qui s'était déclaré le protecteur de la ligne en Provence et en Dauphiné, se proposait évidemment de s'attribuer la souveraineté de ces denx provinces; il avait été recu à Aix, par le parlement, avec nne pompe royale. La comtesse de Saulx et le baron de Vins, que tous les liqueurs provençaux reconnaissaient ponr chefs, s'étaient entiérement donnés à lui 3. Cependant Mayenne, qui ne voulait point laisser démembrer la France, ne se défiait guère moins du duc de Savoie que de Henri IV. La Valette, frère du duc d'Epernon, Alphonse d'Ornano, le colonel des Corses, et Lesdiguières, le vaillant chef des huguenots du Dauphiné, défendaient les pays à la gauche du Rhône, contre les Savoyards et les ligueurs. Au commencement de la campagne, Lesdi-

<sup>1</sup> Davila, l. XII, p. 725. - L'Étoile, t. II, p. 150, 151. - V. P. Cayet, t. LVII,

<sup>2</sup> Ibid., p. 728-750. — De Thou, t. CI, p. 802-805. — V. P. Cayet, t. LVII, 1. tit, p. 135-141.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid, p. 696. - V. P. Cayet, t. LVII, p. 39.

guiéres se fit livere Grenoble par capitulation, avec promesse d'ymaintair le culte cathólique; il y rébalit le parlement et la chambre des comptes, et il rangea la plus grande partie du Dauphiné sons l'autorité royale. Il défit les Savoyards à Pontcharra (le 18 septembre 1591); ia Valette les défit de nouveau à Vinon, en sorte que la ligue, malgré la protection de Charles Emmannel I", perdit du terrain dans ces deux protuces 1.

Une guerre civile et religieuse désolait également le Languedoc, on les deux maréchanx de Montmorency-Damville et de Joyeuse se condissient comme deux souvrains indépendants, sans demander aucun ordre, le premier à Henri IV, le second à Mayenne, sans comhier avec eux acune de leurs opérations. L'un et l'autre avaient pour lui un parlement, le premier à Carcassonne, le second à Toulouse; l'un et l autre assemblaient les étais de son partii, et obtensient d'eux des subsides. Montmorency, quoique catholique, mettait son principal espoir dans les languenots; Joyeuse s'appayait sur un corps de quatre mille Espagnos que lui avait fourir bhilippe II; et ceux-ci donnérent à la guerre ce caractère d'effovyable férocité qu'ils ont presque toujours apporté dans les combats. Le maréchal de Joyeuse, père da favoir de Henri III, tot à Contras, se faisait remplacer par son autre fils, le doc Henri Scipion, qui soccéda ensuite à son père, mort le 5 janvier 1992, et qui ne se signala que par sa cruanté.

La guerre en Bretague se poursuivait de même d'une manière presque indépendante des deux grands cheft du parti. Le duc de Mercour, qui se dissit chef de la ligne dans cette province, avait surtout l'ambitlon de la détacher de la couronne, et de s'y laire reconnaître pour héritler et successeur des anciens ducs. Quoique ce projet ne s'accordât point avec les voes de Philippel I, celoi-ci loi avait fourni un corps de troupes espagnoles, qui contriba pendant toute la campagoe, à loi source l'avaite gener le prince de Dombes, fils du duc de Montpensier, que Heari avait destiné pour gouverneur à la Bretagne. Il n'y est point entre eux de bataille rangée; mais la Nouc, le plus vertueux et le plus habile des chefs hoguenosts, y fut blessé mortellement un siège de Lamballe: c'était et dernier de ces fêres, amis et compagnons de Coligny, qui avaient si

Davils, I. XII, p. 751 et 749. — De Thou, t. VIII, I. CII, p. 15, 16, 19, 24. — Cayet, t. LVII p. 38. — Guichenon, t. II, p. 302-308. — Mémoires de la ligue, t. IV, p. 627.

<sup>\*</sup> Histoire générale de Languedoc, t. V, l. XLI, p. 450-455.

longtemps soutens une lutte déscriptére, non par ambition, non par seprit d'intrigue, comme la plupart de ceux qui leur succèdérent, mais par une profoude conviction, pour continuer à profisser et à défendre ce qu'ils croyaient la vérité. Quoiqu'il se foit distingué des le commence cement des genrers civiles, il avait que soixante ans 1. Après as mort, le prince de Dombes fut contraint d'évacuer presque entièrement la Bretagne.

Au commencement du printemps, les royalistes farent défaits à Saintriée, par Pompadour et Montpezat, qui commandaient, pour la ligue, dans le Limousin, le Quercy et le Périgord. Les vainqueurs assigérent ensuite Bélac dans la Marche; mais cette ville leur opposa une vigoureuse résistance, et le prince de Conit les força enfin à se reitere \*. Vers la fin de la campagne, les royalistes eurent leur retunche dans le Quercy; Ventadour et Thémines, qui les commandaient, défirent, le 24 novembre, auprès de Souillac, le marquis de Villars, et son frère Montpezat, généraux de la ligue, et leur tuèrent plus de six cents hommes \*.

Ces combats répandaient la désolation dans toutes les provinces, et caussient dans tout le royamme la plus effroyable anarchio; mais loin d'amener la guerre à sa conclusion, ils semblaient éloiguer toujours plus la chance de la terminer. Cétait bien plutôt dans les conseils, dans les intrigues qui drissiaent clasque parti, qu'on pouvait entrevir ou des chances de salut, ou tout au moins des causes qui empécheraient de continuer longtemps encore cette lutte acharnée. Henri IV voyait que sesadhérents se partageaient tout au moins en trois fractions, qui s'alifenaient toujours plus l'une de l'autre. La première, la seule sur laquelle il compât a entirement, était celle des huguenots. Ceux ci, diminosé en nombre et ca puissance, ruinés par trente ans de combats, sentaient bien qu'ils ne pouvaient plus par leurs seules forces fonder cette ilberté de conscience pour laquelle ils avaient tout sacrifie. Ils reconnaissaient la nécessité de s'associer aux politiques, à ces anciens courtisans de Henri III qu'il en rispiraient tant de mépris et de dégoût.

Davila, I. XII, p. 748. — De Thou, t. VIII, I CII, p. 3 à 8. — Amirault, vie de François de la Noue, p. 362. Il mourut le 4 noût, quinze jours après avoir été blessé. — Dom. Taillandier, Hist. de Brelagne, t. II, I. XIX, p. 409. — V. P. Cayet. t. LVII, p. 149.

<sup>2</sup> De Thou, t. VII. I. Cl. p. 807.

<sup>5</sup> Ibid., t. VIII, l. CII, p. 14 et 15.

Ils avaient abandonné les maximes de liberté politique qui leur avaient été d'abord si chères ; ils semblaient ne désirer antre chose que le triomphe du Béaranis, et lis fermaient les yeax tant qu'ils ponarient, aur les promesses illusoires, sur les déceptions, sur les intrigues secrètes par lesquelles Henri ronbait attacher leurs adversaires à as personne 4. Cependant, lorsqu'ils le voyaient prodiguer les récompesses uniquement aux catboliques, et les entretenir sans cesse de l'espérance de sa conversion, ils lissianten percer beaucoup d'inquietade et de définace, et ils lui rappelaient quelquefois que ce n'était ni avec de tels ménagements ni pour un tel résultat qu'enx senls, pendant vingt-cinq ans, avaient tenu tété à tout la France.

La seconde division parmi les royalistes était celle des politiques, dont les uns penchant en secret pour les idées de la réforme n'avaient point vouln, par un respect humain, en faire profession publique ; les autres, peu soucieux de religion, ne songeaient qu'à leur propre grandeur et comptaient s'élever par la guerre; d'antres encore, et parmi ces derniers il fallait compter surtout les membres du parlement, s'attachaieut à l'autorité royale comme à la base de toute légalité en Frauce, et n'admettaient point qu'on pût imposer des conditions à l'béritier du trône. Dans ce parti. Henri comptait plusienrs de ses meilleurs canitaines et de ses conseillers les plus habiles, tels que le maréchal de Biron et son fils le baron, auxquels plus qu'à nnis autres Henri IV dut sa couronne ; Crillon, capitaine des gardes de Henri III, dont le Béarnais estimait la valeur, et qu'il avait gagné en le célébrant comme le brave des braves; Schomberg, Alphonse d'Ornano, et les magistrats, tels que de Thou, Pasquier, la Guesle, qui dirigeaient le parlement de Tours.

Eufin, d'entre les politiques on voyait alors se détacher un tiers parti qui songeait à élever sa fortune, en trahissant le chef qu'il avait suivi jusqu'alors. Le cardinal de Vendôme, qui depuis la mort de son onde prenait le nom de cardinal de Bourbon, s'offrait pour chef à ce parti, Céstit le quatrième des fils de touis 'r', prince de Condé; fort Jenne à la Saint-Barthélemy, il avait été dès lors élevé dans la religion catholique. Ce prince léger, vaniteux, dépouru de talents, décrié par se viers, se regardait expendant comme lo successor légitime à la sonronne, si Henri IV était définitivement écarté comme hérétique et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le seul historien protestant de cette époque, d'Aubigné, évite désormais tous les détails; l. III, c. 11 et 12, p. 251.

relaps. Les deux frères alnés étaient demenrés attachés à la réforme : l'nn, Condé, était mort et n'avait laissé qu'nn fils en bas âge ; l'antre, Conti, était sourd, ne parlait qu'avec difficulté et passait presque pour imbécille; un troisième n'avait pas véen; lui-même était âgé de vingtnenf ans, et son plus jenne frère, le comte de Soissons, n'en avait que vingt-cinq. Soissons, Montpensier, le duc de Longneville et son frère le comte de Saint-Paul, irrités de ce que toute leur famille était reponssée du trône à cause de l'obstination de son chef dans l'bérésie, lui anraient volontiers substitué le cardinal de Bourbon. Ils étaient encore secondés par toute cette clique des conrtisans de Henri III, tels que d'Épernon, d'O, la Valette et les antres mignons, qui se tronvaient engagés avec Henri IV, sans avoir pour lui ancune affection, sans pouvoir obtenir son estime, sans avoir des chances ponr s'élever, dans un gonvernement où les premières places devaient être réservées au mérite, Mais l'âme du parti était un prêtre intrigant, David Duperron, fils d'un médecin hugnenot réfugié dans le canton de Berne. Duperron, qui avait eu de brillants succès dans ses études, avec infiniment d'esprit et d'ambition, se fit catholique pour obtenir la place de lecteur de Henri III. Dés lors il s'était fait connaître à la conr. et il était devenn le favori du cardinal de Bourbon. Il lui fit entamer une correspondance avec la cour de Rome, et représenter an pape que le vrai moyen d'écraser les huguenots et de terminer la gnerre civile, sans faire triompher ni la ligue ni l'Espagne, c'était de porter sur le trône de France un Bonrbon vraiment catholique. Le cardinal de Lénoncourt, tont dévoné à la maison de Navarre, découvrit les intrigues de son confrère et les fit connaître an roi. Celni-ci était alors occupé au siège de Chartres; il fit venir en hâte auprès de lui le cardinal de Bonrbon, le comte de Soissons et les autres qui lui avaient été désignés comme les membres les plus influents du tiers parti. Il ne se sentait point assez fort pour les punir ou même les censurer, mais il jugea avec raison que leur déplacement seul et leur résidence sous ses yenx suffiraient pour déjoner ces intrigues 1.

Henri savait fort bien qu'il ne lui suffirait point de changer de religion pour attacher les caliboliques à sa cause. Tous les ligueurs avaient déclaré formellement que, comme relaps, il ne pourrait jamais parrenir au trône; qu'ils avaient conçu une trop juste défiance de lui pour se

¹ Davila, l. XII. p. 717, 719. — De Thou, l. Cl, p. 778-780. — L'Étoile, t. II., p. 132.

laisser abuser par une abjuration mensongère, et que jamais lenr réligion ne courrait un plus grand danger que s'ils hissaient porter la couronne à un ennemi de lern foi, assez peu scrupuleux ponr feindre de
l'embrasser au moment où il se préparerait à la détruire <sup>1</sup>. Cette réponse avait toujours été opposée aux catholiques royalistes lorsqu'il sui forpariaient de la prochaine conversion du roi. Cettei-ci, quosiqu'il s'ul forbien que d'un moment à l'antre il pouvait être abandonné par lous les
catholiques de son armée, ne pouvait se résoudre à les contenter par
une conversion qui ne lui gancerait pas un partissen.

Henri jugea donc qu'an lieu de céder à leurs instances, c'était le moment pour lui de s'appuyer plus fortement que jamais sur le parti protestant. Il recourut au vicomte de Turenne, l'un des hommes les plus habiles de ce parti ; il le chargea de passer en Angleterre, en Hollande et en Allemagne, pour solliciter l'assistance d'Élisabeth, des états généranx et des princes luthériens. Cette négociation était entourée de difficultés, car Élisabeth se fatiguait d'accorder une assistance tonte gratulte. Elle offrait bien de nouveau cent mille écus et six mille soldats; mais e'était sous condition que Henri lui rendralt Calais. Elle savait combien les Anglais tenaient à la possession de cette place, perdue presqu'au moment où cette reine montait sur le trône, et elle se faisait, disait-elle, un devoir envers son peuple de la reconvrer. Turenne ne refusa point ouvertement la restitution de Calais; il chereha seulement à faire comprendre à Élisabeth que Henri se décrierait aux yeux de la France, déjà si mécontente, s'il abandonnait ainsi la dernière et la plus précieuse conquête des Valois. Il lui fit sentir que c'était à elle à empêcher que les Espagnols s'établissent à demenre dans la Picardie et la Bretagne, provinces d'où ils menaceraient toniours l'Angleterre. La négociation fut suivie par Beauvoir la Nocle et des Réaux, ambassadeurs ordinaires du roi, et elle produisit un traité signé à Greenwich, le 25 juin 1591, en vertu duquel Élisabeth envoya quatre mille hommes en Normandie sous le comte d'Essex, et trois mille en Bretagne. Elle fut reprise au mois de janvier suivant par Duplessis Mornay; et, malgré le violent mécontentement qu'exprimai t Élisabeth, tantôt contre le comte d'Essex, tantôt contre le roi lui-même, elle procura anx royalistes de nouveaux secours 2.

Foyer, entre autres écrits du temps, l'Harpocratie. — Mém. de la ligue, t. IV, p. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Davila, l. XII, p. 700. - Rapin Thoyras. t. VII, l. XVII, p. 468-et 460. - Rymer, Acta, t. XVI, p. 89 à 143. - Duplessis Mornay. t. V, p. 152-203.

Le viconte de Turenne trouva la république des Provinces Unles dans un état de prospérité qu'elle u'aurait osé espérer bien peu d'années auparavant. Le prince Maurice d'Orange avait développé des talents surprenants pour la guerre; il avait successivement ealevé aux Espagods Zutphen, Deventer, Husts et Nimégue; le territoire des confédéres était défendu de toutes parts, par le lit des grandes riviéres et par des places fortes; l'union régnait dans leurs conseils, l'économie et l'industrie avaient rétabil Torder dans leurs finances 3, et Maurice put promettre à Turenne que, si le duc de Parme cutrait une seconde fois en France, lui, Maurice, en profiterait pour faire une puissante dirersion en Finantee.

En Allemagne, le négociateur de Henri IV eut plus de succès encore, Turenne fit sentir aux princes protestants qu'il ne s'agissait pas seulement de la cause de la liberté de conscience en France, mais aussi de leur propre indépendance; que si Philippe II réussissait à placer la couronne de France sur la tête ou de sa fille ou de quelqu'une de ses eréatures, personne n'oserait plus en Europe résister à la maison d'Autrielle, et que e'en serait fait des libertés de l'Allemagne. Il engagea done les princes et les villes libres attachés à la réforme à lui avancer les uns de l'argent, les autres des soldats, et il rénssit à lever en Allemagne quatre mille chevaux et huit mille fantassins, qui, avec un train d'artillerie et des munitions de guerre, se préparèrent à entrer en France dans eet été même. En effet, Turenne ayant accompli avec une adresse remarquable toutes les operations dont il était chargé, arriva, au milieu de l'été, sur la frontière de Lorraine avec son armée allemande. Aucun homme n'avait encore rendu un service plus signalé à Henri IV; mais eclai-ci se trouva en mesure de récompenser richement son négociateur sans qu'il lui en coûtât rien. Il donna en maringe à Henri de la Tour, vicomte de Turenne, Charlotte de la Marck, héritière des duchés de Bouillon et de Sedan, qui professait comme lui la religion réformée. Le nouveau due de Bouillon sut mis en même temps en possession des redoutables forteresses, sur la frontière de la Lorraine et de l'Allemagne, qui avaient déjà longuement repoussé les attaques des Guise, et qui formaient les meilleures places d'armes pour l'entrée des armées luthériennes en France 2.

<sup>1</sup> Walson, Hist. de Philippe II, t. IV, l. XXII, p. 152-140.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Davila, I. XII, n. 736. — De Thou, t. VIII, l. CII, p. 44. — V. P. Cayet, t. LVII, l. III, p. 182.

488 BISTOIRE

En même temps que Henri sollicitait et obtenait l'appui des protestants étrangers, il ingea convenable d'accorder à tont le parti huguenot, en France, une favenr après laquelle ce parti soupirait depnis longtemps. Tons les édits de tolérance de Charles IX et de Henri III avaient été révoqués, et depuis deux ans qu'un roi huguenot se disait roi de France, l'édit de Henri III, du 19 juillet 1388, ponr l'extirpation de l'hérésie, l'interdiction de tout culte réformé, et l'engagement de n'accorder aucune fonction publique à ancun hérétique, étaient encore la loi du royaume, même dans les villes qui obéissaient à Henri IV 1. Cc roi ne jugea point, cependant, que le moment fût venu d'établir les droits respectifs des denx religions, et de renouveler les discussions qui avaient donné naissance aux précédents édits de pacification. Henri jugea plus convenable de supprimer les deux édits arrachés à Henri III aux mois de juillet 1585 et 1588, édits dictés par nne faction rebelle et entachés de violence. « Voulons et nous plait, dit-il, que les derniers édits faits par les rois nos prédécesseurs, sur · la pacification des troubles du royaume, soient ci-après entreteuus, » exécutés et observés inviolablement, « Il rétablissait ainsi d'une manière implicite la paix de Bergerac, du 17 septembre 1577, avec les modifications qu'y avait apportées le traité de Fleix , du 26 novembre 1580. Duplessis avait préparé une déclaration plus franche, et l'avait même fait agréer au conseil du roi : mais Henri IV, malgré sa gaicté et son andace, était un homme attentif à tons les ménagements; il craignait de se compromettre en s'expliquant clairement, et il aima mieux ne point désigner les lois qu'il remettait en vigneur 2.

Lorsque ce nouvel édit de tolérance fat mis, à Mantes, en délibération au conseil du roi, le cardinal de Bourbon déclara que sa conscience ne lui permettait pas d'y consentir, et il se leva pour sortir. Le roi comprit qu'il voulait ainsi se mettre en évidence comme chef du tiers parti; il le rappela asser rodement, et lui ordonna de se rasseoir. Le cardinal le fit en tremblant, car son ambition intrigante n'ésit soutenne par aucun contage. L'archevêque de Bourges, de Thou, Cheverny et d'autres, denandèrent alors au roi d'insérer une clause dans son édit qui annocat qu'il n'était que provisoire, et ne devait durer que juaqu'à ce que le roi ét pir mettre ordre aux affaires és son reyaume. Il

<sup>1</sup> Voyez l'édit de juillet. ci-devant, p. 337.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Édit du roi du 24 juillet 1591. — Mém. de la ligue, t. IV, p. 558, 561. — Duplessis Mornay, t. IV. p. 492 et t. V. p. 36.

s'y prêta volontiers, et en même temps il y ajouta une déclaration par laquelle il s'engageait « à ne sonffrir que rien fût innové ou changé au » fait on exercice de la religion catholique, apostolique et romaine:

» laquelle il vonloit maintenir, et ceux qui font profession d'icelle, en

» toutes ses autorités, franchises et libertés 1. »

Mais si le roi avait peine à maintenir quelque union parmi ceux qui suivaient son étendard, Mayenne n'éprouvait pas de moindres difficultés dans le parti de la ligne : de tontes parts il voyait surgir des intérêts personnels, qui se mettaient en opposition avec ceux de la canse. Le duc de Lorraine voyait avec impatience l'autorité que s'arrogeait Mayenne, qu'il regardait comme un cadet de sa famille, et il aspirait pour lui-même onvertement à la couronne. Le duc de Nemours, frère maternel de Mayenne, qui s'était illustré par la défense de Paris pendant le siège, croyait ses droits et son mérite éganx au moins à ceux de son frère ainé; il avait recherché l'appui des Seize et du parti le plus violent parml les liguenrs, et ayant réclamé inutilement, comme prérogative de sa charge, que part à la nomination du prévôt et des échevins, il donna sa démission après une discussion trèsvive, persuadé qu'on n'oscrait pas l'accepter. Mayenne, au contraire, le prit au mot, et nomma pour gouverneur de Paris son propre fils le due d'Aignillon, sons la surveillance du marquis de Belin. Les projets sur la Bretagne du duc de Mercœur, les couseils des duchesses de Nemours et de Montpensier, les plaintes de la duchesse de Guise, contribuaient encore à rendre difficile la position de Mayenne, lorsque tout à coup il vit surgir dans sa propre famille nn rival qui lui disputait la popularité et la direction de son parti. Le 15 août, le jeune duc de Guise, fils du Balafré, s'échappa du donjon de Tours, où il était prisonnier; ses amis lui avaient fait passer, à ce qu'on assure, dans un pâté une longue échelle de corde en soie. Quoique gardé à vue, et très-soigneusement, il jogissait d'une assez grande liberté, et pouvait s'exercer dans la cour an manége et à des jenx chevaleresques. C'était le jonr de l'Assomption, et il avait communié en grande dévotion; mais ensuite il avait joné dans la cour avec l'exempt des gardes, Penard, qui l'accompagnait ; il lni avait proposé plusieurs défis d'adresse, dont le dernier fut de remonter à cloche pied le long escalier de son donjon. Ayant bientôt gagné assez d'avance sur lui ponr n'etre plus vn , il monta des deux

Davila. I. XII, p. 717. - Mém. de la ligue, p. 361.

pieds, fermant sprès lui chaque porte qu'il rensontrait. Quoique Penard ne songedit guère qu'il pût s'échapper par le sommet d'une tonr, il ne vonlat point le perdire de vue, et enfouça deux portes l'une après l'autre; mais lorsque enfin il arriva au point le plus életé du donjon, il ne trouva qu'une échelle de corde attachée à une fenetre qui donjon, il ne trouva qu'une échelle de corde attachée à une fenetre qui domins sur la campague. Guise, avec ses deux pages, s'était dévalé rapidement en bas; il avait trouvé denx chevaux que M. de la Châtre, gouverneur du Berri pour la lique, lui avait fait préparer; il avait rejoint un parti de cavalerie commandé par le fils de la Châtre, et en peu d'heurer il s'était unis en soircé à lbourges !

Les alliés de Mavenne, au dehors, ne lui donnaient pas moins d'inquiétude que son neven, son frère et ses cousins au dedans. Déterminé à maintenir l'intégrité de la monarchie française, il veillait avec nne extrême défiance sur les démarches du duc de Savoie, qui, sous prétexte de religion, cherchait à s'emparer de la Provence et du Danphiné, qui était aceneilli déjà comme souverain par le parlement d'Aix, et qui, ayant convoqué au mois de janvier les états de la Provence dans la même ville, y fut entonré de tous les personuages les plus importants, tandis que les états du parti royaliste, que la Valette avait en même temps convoqués à Riez, étaient presque abandonnés 1. Mayenne redoutait davantage encore le roi d'Espagne; car il savait bien que cet habile et puissant protecteur de la ligue, qui fonrnissait de l'argent au duc de Savoie, des soldats au duc de Jovense et an duc de Mercœur, et auquel il était obligé de recourir sans cesse lui-même pour de l'argent et des soldats, ponrsnivait son ambition privée sous le prétexte de la religion. Mayenne, qui n'avait pas osé saisir la couronne au moment de la mort de Henri III, aspirait toujours à se la faire donner par la nation française; mais déjà Philippe II la prétendait ouvertement pour sa fille. l'infante Isabelle, née d'une sonr des derniers Valois. Philippe II étalt tout-puissant à Paris, où ses deux ministres, Bernardin de Mendoza, et don Diégo d'Ivarra, dirigeaient les conseils de la ligue, et s'étaient emparés de l'esprit des Seize, en reprochant à Mayenne sa modération. Ils avaient profité des clameurs du penple, après la Journée des Farines, pour faire entrer le 12 février, dans Paris, deux mille soldats espagnols et deux mille napolitains, en sorte qu'ils étaient réellement

Lettres de Pasquier, l. XIV, lett. 12, p. 427. — Davila, l. XII, p. 754. — Da Thou, l. Cl, p. p. 803. — Journal de l'Étoile, t. II, p. 473-475.

Bouche, Hist de Provence, t. It. p. 744.

plus maîtres de la capitale que le lieutenant général du royaume 4.

Le duc de Parme, gonverneur des Pays-Bas, ne secondait pas, il est vrai, les intrigues des ministres espagnols; il es faisit au contraire un deroir de souteuir Miyenne. Il écrivait à Madrid que le moment n'était point encere ceue pour le roi d'Espagne d'auconcer des prétentions personnelles; qu'en choquant l'orgueid de la nation française, et sa haine pour un joug étranger, il risquait de la réunir tout entière au Béranais; qu'il ne faudrait lui laiser entrevoir la domination espagnole, que lorsqu'elle serait tellement domptée par la fatigue et la soufrance, qu'ellen echerhenit plus que le repos; qu'il était d'ailleurs d'une mauvaise politique de favoireir la domination de bas peuple, car, lorsqu'il surait reuversé l'ordre social, aucune main ne serait asser puissante pour le rétablir <sup>2</sup>.

Pour profiter de la faveur du due de Parme, Mayenne ensoya le préaident Jeannis Madrid, avec commission d'informer Philippe de toma les détails de la situation des affaires, et d'obtenir de lui des renforts de troupes, et surtout des subsides en argent. Mais Jeannis trouva Philippe aussi bien informé des affaires de France qu'il pouvait l'être lui-même, et en même temps très-déterminé à recueillir désormais les fruit de toutes les arances qu'il avait faites. Le roi d'Epspage dessaites à Jeannia que le moment était venu de montrer clairement le but qu'on voulait atteindre; qu'il fallait assemble les états généraux, leur proposer l'élection d'un roi traiment catholique; et que pour lai, jonqu'à ce que ces États cussent proclamé l'abolition de la loi silque, et reconn les d'orisé de l'infantes affile, à la succession à la couronne, il était déterminé à ne plus donner à la lique ni soldat ni argent \*.

La désolation et l'épuisement de la France, pendant une si longue porre civile, forçiaent le deux partis également à recourir à l'appui des étrangers. La cour de Rome, autant que celle de Madrid, »emblat intéressée au maintieu et aux succès de la ligue. Mais depuis la mort de State Quint, survenue le 27 août 1590, plusieurs ponities éphémètres se succèdérent sur le trône de s'aint Pierre; et avecu d'eux n'approcha ni de la vigueur de caractéer ni de la consissance des affaires qui

Journat de l'Étoile, t. II, p. 124-126. — De Thou, l. CI, p. 774. — Davila, l. XII, p. 708.

<sup>2</sup> Davila, t. XII, p. 710.

<sup>5</sup> Ibid., p. 732-733.

avaient signalé l'ancien gardeur de pourceaut de la Marche. Urbain VII, éliu le 15 septembre, ne récut que jusqu'au 97 du même mois. Grégoire XIV, Milanais, de la famille Stondrait, qui lui fut donné pour successeur le 3 décembre, mourut aprés dit mois, le 15 octobre 1591. Il fut remplacé le 99 du même mois par lanoceat IV, Bolonais, dont la mauvaise santé faisait prévoir à ses électeurs qu'il occuperait pas longtemps la chaire. En effet, il mourat le 99 décembre. Ce ne fut que le 30 janvier 1399 que les cardinaux accordérent la tiare au Florenin Hippolyte Aldobrandini, qui la porta treize ans sous le nom de Clément VIII.

Les trois premiers de ces pontifes embrassèrent avec chaleur les intérèts de la ligue ; leur fanatisme ne voulut entendre à aucun arrangement avec Henri IV, et l'horrour qu'ils montraient pont un hérétique relaps, fut un des grands motifs qui retardérent sa conversion. Grégoire XIV vêcut seul assez longtemps pour preudre une part active à la guerre. Il épuisa en faveur de la ligue les trésors qu'avait accumulés Sixte-Quiut. Il donua à son neveu, Hercule Sfondrato, qu'il avait fait due de Monte-Marciane, le commandement de l'armée qu'il envoya contre Henri IV. Pour la composer, il fit lever six mille Suisses, deux mille fantassins et mille cavaliers italiens. Sfondrato cependant était à peine arrivé sur les frontières de Lorraine, quand la mort de son oncle vint troubler ses projets et arrêter son ardenr guerrière 1. Le même pape avait lancé contre le roi un monitoire si violent qu'il offensa l'orgueil national, et servit le Béarnais au lien de lui nuire. Mayenne, qui prévoyait l'effet qu'il devait faire , demanda avec instance que le légat, évêque de Plaisance, et le nouveau nonce Landriani en suspendissent la publication ; mais ni l'un ni l'autre ne voulurent le croire, perspadés que l'autorité du pape accablerait celui qu'il frapperait d'anathème. Les parlementaires, également avides de cette guerre de paroles, et se livrant, tont catholiques qu'ils étaient, à lenr ancienne rivalité contre le clergé, rendirent à la cour de Rome injure pour injure. Le parlement de Châlons le 10 juin, et celui de Tours le 5 août, déclarèrent le monitoire du pape scandalenx, calonnieux et plein d'impostures. Ils le firent brûler par la main du bonrrean; ils décrétèrent le nonce de prise de corps, et ils prononcèrent que Grégoire XIV, soi-disant pape, était ennemi de la tranquillité publique, de la paix et

<sup>1</sup> Davila, I. XII. p. 739.

de l'anion de l'Église. Anssitót le parlement de Paris reudit contre les deux soi-disaut parlements de Châlons et de Tonrs den arrêté seplement injurieux. Lai sussi fit lacérer leurs arrêts en pleine audience et les fit brûler par la main du bourceau. Ce n'est pas qu'il y cêt entre les magistrats composant ces corps divers, on inimitié privée, ou opposition de principe : les uns comme les autres appartenaient à des nuances du tiers parti, ansai lis se montrèrent bientôt prêts à se réoncilier. Mais, parmi les hommes de plume, la violence du langage passait pour de l'étoquence, à l'époque même où le Béarnais plus habile s'efforçait de calmer l'irritation du pape par sa modération et ses équards !

Toutefois, plus que les princes ses parents, plus que les anxiliaires étrangers, cenx qui donnaient encore à Mayenne le plus d'inquiétude dans son propre parti, e'étaient les Seize et les meneurs fanatiques de la bourgeoisie de Paris. Ennemis de tout ménagement, impatients de toute négociation, ils demandaient le supplice nou-senlement de tout hérétique, mais de quiconque avait embrassé le parti du roi. Peu leur importait que la Frauce demenrât indépendante on qu'elle fût morcelce, pourvu que les hugnenots périssent sur les buchers. La domination du roi Philippe leur paraissait préférable à toute antre, parce que Philippe promettait d'établir en France l'inquisition, et de ne faire grace à aucnn de ceux dont la foi ne serait pas sans reproche. Parmi ces bourgeois fanatiques, le plus grand nombre s'étaient déjà signalés par la part qu'ils avaient prise dix-ueuf ans auparavant aux massacres de la Saint-Barthélemy : mais l'on voyait aussi reparaître parmi enx des noms dont la célébrité dans les scènes de carnage était bien plus ancienne : tels étaient les Saint-You et les Legoix , bonchers famenx en 1411 pendant la folie de Charles VI, instigateurs des massacres uni avaient sonillé le parti honrguignou, et qui semblaient conserver de siècle en siècle la tradition de cette sanglante démagogie 2.

Les bonchers bourgniguons n'anraient conservé cependant qu'une influence précaire sur la populace, si des bommes d'un autre ordre, plus accontumés à manier la parole, plus constants dans leur haine, plus assurés du respect de leurs auditenrs, les prédicateurs de la ligne,

2 Capefigue, t. VI, p. 68. - Journal de l'Éto ile, t. II, p. 185.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Thou, l. CI, p. 790, 796, 798, 799. — Davita, l. XII, p. 721-725.—Journal de l'Étoile, t. II, p. 149. — Mém. de la tigue, t. IV. p. 367, 369, 371, 374, 384.

494 BISTOIRE

n'avaient sans cesse réveillé le fanatisme des fidèles qui accouraient à leurs sermons. Celui qui préchait le carème à Saint-Germain l'Auxerrols. et qui s'appelait lui-même Boucher, « s'étant mis, dit l'Étoile, le . 13 mars, sur le Béaruais et les politiques, dit qu'il falloit tont tuer et exterminer: et que délà, par plusieurs fois, il les avoit exhortés · à le faire, mais qu'ils n'en tenoient compte, dont ils se pourroient bien repeutir ; qu'il étoit graudement temps de mettre la main à la serpe et au couteau, et que jamais la nécessité n'en avoit été si grande : · qu'il eut voulu avoir tué et étranglé de ses deux maius ce chien de · Béarnais, et que c'étoit le plus plaisant et agréable sacrifice qu'on » eût pu faire à Dieu 1. » La clameur de tous les curés redoubla le 24 mars quaud le bruit se répandit à Paris que le roi était sur le point de se faire catholique; ils vomirent de toutes les chaires des injures contre lui que nous ne sanrions répèter, car ils semblaient prendre à tache de les rendre obscèues 4. Le 10 avril, celui qui préchait le carême à la Sainte-Chapelle « appelant le roi chien, hèrétique, athée et tyran, » dit, eu présence de tous les assistants, en son sermon, entre lesquels, » dit l'Étoile, j'étois, que le Béarnais avoit couché avec notre mère » l'Église et fait Dieu cocu, ayant engrossé les abbesses de Montmartre

 et de Poissy; mais que Dieu en auroit bien raison. Il invectiva après contre le magistrat et ceux de la justice, autorisant les proscriptions
 qu'on cu faisoit, iuvitant le peuple à les continuer et faire pis. Les autres prédicateurs préchérent le même ce jour à Paris, où on pouvoit dire que Dieu seul retenoit la fureur et les mains du peuple,

» irrité et acharuè par telles sanglantes prédications 8. »

sur la reddition de Chartres - se tournérent en fureur courte les poli-• tiques, qu'ils dissoint être cause de cont le désastre. Boucher précha • qu'il les falloit tous tuer et assommer; Ross (évêque de Senlis), • qu'une ssignée de Saint-Barthélemy étoit nécessaire, et qu'il falloit • par la couper la gorge à la maladie; Commolét, jésuife, que la mort des politiques étoit la vie des catholiques : le corté de Saint-André.

Le 21 d'avril, dimanche de Onasimodo, les regrets et les complaintes

qu'il marcheroit le premier pour les aller égorger là où il sauroit
 qu'il y en anroit, exhortant tous les bons catholiques à faire de
 mème; le curé de Saint-Germaiu l'Auxerrois donua conseil de se

Journal de l'Étoile, t. II, p. 127-128.
 Ibid., p. 129, 150.

<sup>- 10</sup>ta., p. 120,

<sup>1</sup> Ibid., p. 137.

- · saisir de cenx qu'on verroit rire, et que c'étoient politiques, et qu'il
- . falloit assommer et trainer à la rivière tous ces demandeurs de nou-
- velles qu'on voyoit assemblés aux coins des rnes. Le curé de Saint-
- · Germain dit qu'il ne falloit plus parler de billets (ordres donnés par
- Mayenne aux politiques de déguerpir), qu'il les lenr vouloit attacher
- » au col pour les envoyer à Rouen par eau porter des nonveiles 1. »

Ces constantes exhortations an carnage produisirent seulement pendant neuf mois l'assassinat de quelquea hommes obscurs : d'antres étaient déférés au parlement, comme avant eu quelque correspondance avec les royalistes. L'un d'enx, Brigard, procureur de la ville de Paria, qui avait été un des plus zélés ligueurs, fut emprisonné par Bussy le Clerc, son cousin, parce qu'il avait envoyé nn messager avec une lettre qu'on n'avait pu déchiffrer, à un de ses amis à Saint-Denis 3. Mais le parlement se prêtait mal volontiers à la persécution des opinions modéréea qu'il partageait lui-même; la majorité de ses membres penchalt secrètement pour la paix. Brigard fut retenu sept mois en prison, sans que les juges, quoique menacés à son occasion, vonlussent le condamner. Le samedi 5 novembre, les plus violents des Seize, présidés par Launoi, s'assemblèrent chez le père la Bruyère, sons prétexte « d'obvier aux » taxes et impôts que l'on vouloit faire sur le peuple. » Mais comme la délibération s'ouvrait sur ce sujet, le curé de Saint-Jacques s'écria : « Messienrs, e'est assez connivé ; il ne faut jamais espérer ni justice, · ni raison de la cour de parlement : c'est trop endurer ; il faut joner » du couteau! » Un bourgeois l'arrêta alors en lui disant quelques mota à l'oreille, et il reprit : « Messieurs, je suis averti qu'il y a des · traltres en cette compagnie ; il faut les chasser et jeter en la rivière. • Les menenrs se séparèrent donc, et dans nne nonvelle assemblée, le 8 du mois, où ils étaient plus de einquante, ils ne voulurent point révéler les résolutions qu'ils avaient secrètement arrêtées , mais ils chargérent un comité de dix membres, nomme au scrutin secret, de prendre toutes les mesnres nécessairea au salut du parti. Parmi ces membres, on trouve no Saint-You et no Legoy; on n'y mit aucun enré, de peur que la crainte d'enconrir l'excommunication ne les empêchât de verser du sang. Ce comité chargea cependant le ouré de Saint-Côme avec Bussy le Clerc de consulter la Sorbonne pour savoir s'il ponrrait en sûreté de conscience exécuter l'entreprise qu'il méditait ; il obtint aussi un blanc-

<sup>1</sup> l'Étoite, t. II, p. 144, et de nouveau le 29 septembre, p. 178.

<sup>2</sup> Ibid., p. 136.

seing de tous cent qui avaient concoura à l'élection des Dix, sous prétents que le serment de l'union qu'on toulait renouveler derait y être inscrit. Munis de cette double garantie, Bussy le Clerc et le commissaire Louchart mirent sur pied, le vendredi 13 novembre, au matin, toutes les compagnies burgeçoises; ils occupient toutes les rues qui conduissient au palais de Justice; ils y arrêtèrent le premier président Baranbé Brisco, Claude Larcher, conseiller au parlement, et Jean Tarulif, conseiller au Châtelet; ils leur lurent une sentence que le conseil des Dix venait de rédiger contre eux sans les entendres, par laquelle il les condamnait à être predus et étranglés, comme fauteurs d'hérésies, ennemiset traitres à la ville, et la nuit même ils les firent exécuter en attehant les cordes à une des poutres du palais ;

Cet attentat courte le chef de la magiatratore de la ligue, contre le président qui, le 16 Janvier 1589, à était mis à la tête d'un parlement rebelle contre Heari III, et avait ensuite prononcés a déchéance, n'était que le prélude d'autres violences contre cext qui, après s'être associés la ligue, ne la secoudaient pas dans toutes ses violences. Les biens des trois suppliciés, ceux de tous les hommes modérés qu'il plat au conseil des Dix de déclarer suspects de royalisme, de calculs politiques ou de penchant à négocier, forent aussitôt saisis, et mis sous le scelle par ordre du prévôt des marchands et des écherius. Toutes les autorités municipales, les quarteniers et colonels furent épurés, et le pouvoir tomba de la classe bourgeoise à la populace qui s'assemblait aux halles.

Les duchesses de Nemours et de Montpensier furent elles-mêmes effrayées: toute obésisance était refusée an marquis de Britin, nommé gouverneur par Mayeane; le commandant de la garaison espagnole lui avait fait dire qu'il ne devait pas compter sur lui pour agir contre des bommes tels que les Seize qui avaient ai sincèrement à cœur la gloire de Dieu <sup>3</sup>. Bussy le Citer assemblait la populace dans le parloir aux bourgeois, et l'écaufait ju pares discours. Il lui faisait approraer des articles qui furent envoyés an duc de Mayeane, comme hases de la réforme demandée dans le gouvernement. Ces articles, rédigés par le Pelleiter, card de Saint-Jacques de la Boucherie, portaient : « Les

Journal de l'un des seize quarteniers rapporté par Capefigue, t. VI, p. 68-78.
Davila. I. XII, p. 742. — De Thou, I. CII, p. 38-404.
Davila. I. XII, p. 742. — De Thou, I. CII, p. 38-40.

<sup>2</sup> Davila, l. XII, p. 742.

 catholiques demaudent qu'il soit établi une chambre ardente de douze personnages qualifiés et gradnès, d'un président, d'un substitut

du procureur général et un greffier, qui soient notoirement de la

sainte ligne, pour faire le procès aux hérétiques, traltres, leurs
 fauteurs et adhérents, qui seront nommés par le conseil des seize

anarteniers de la ville. Que l'exécution faite contre les emprisonnés

quarieniers de la ville. Que l'execution laite contre les emprisonnés
 soit présentement avouée par messions du conseil, comme faite pour

· le bien de la religion, de l'État et de la ville; qu'il soit établi un

conseil de guerre en cette ville, composé de M. le gouverneur, de

M. da Sanlzay, de M. de Beaulieu, gouverneur du bois de Viu-

eennes, du sienr de Bussy, capitaine du châtean de la Bastille, des

deux colonels des garnisons espagnoles et napolitaines, du sieur de
 Saint-Yon, commandant au régiment des Wallons, du sieur de Cham-

» pagne, commandant au régiment de Picardie, et des colonels de cette

» ville qui seront nommés par le conseil des seize quarteniers : ce conseil

se tiendra au moins denx fois par semaine. Qu'il ne sera fait aucune
 conférence avec les ennemis, par ancune personne, de quelque qualité

» qu'elle soit, sans l'avis dudit conseil de guerre. Qu'il sera anssi

promptement et présentement pourvn aux places des conseillers de

» ville qui sont absents, au profit de ceux qui seront nommés par le

 conseil des seize quarteniers. Qu'il soit élu et choisi en chacun des quartiers de la ville nn homme capable, pour tous ensemble ouïr les

comptes des deniers qui ont été levés extraordinairement en cette
 ville, et ce par un bref état, à laquelle andition il soit procédé sans

discontinuation. Que M. le gouverneur enfin soit supplié se fier aux

bourgeois de cette ville, comme ils se fient à lui; et qu'à cette fin
 il n'ait autre garde que la fidélité et amitié desdits bonggeois '. »

Mayenne, qui reçut à Laon le 90 novembre an soir, la nourelle des évacements de Paris, en fut extrèmement troublé, quoiqu'il évitàt de le faire paraltre. Les opérations militaires avaient recommencés prendre une haute importance, et le chef de la ligue avait trop à faire à tenir téte aux royalistes pour ne pas redouter une diversion dans la capitale. Le roi s'était réuni avec Turcene, qui loi avait amené l'armée levée en Allemagne. Le 4" cootbre il a rait offert ans ligueurs is bataile devant

Verduu, et Mayenne n'arait pas osé l'accepter. Alors le roi s'était dirigé sur Rouen, que le maréchal de Biron avait investi le 11 novembre avec · Capelique, d'après les manuscrits de Mesmes, t. VI, p. 85-87. — Mém. de l'Étoile, p. 195. douze mille hommes 1. Dans ce moment critique, Mayenne ne pouvait voir sans effroi le ponvoir passer à Paris entre les mains d'une populace furieuse, le parlement foulé aux pieds, ses finances désorganisées, ses amis les plus fidèles déclarés suspects par des hommes si prompts à verser le sang. Il savait, de plus, que les Seize avaient écrit an roi d'Espagne, et leur lettre portait : « Nous pouvons certainement » assurer V. M. que les vœux et souhaits de tons les catholiques sont » de vons voir, Sire, tenir le sceptre, et cette couronne de France, et » régner sur nous, comme nous nous jetons très volontiers entre vos » bras ; on bien qu'elle établisse ici quelqu'un de sa postérité, ou nons · en donne un autre, celui qui plus lui est agréable, on qu'elle se · choisisse un gendre, lequel avec tontes les meilleures affections, tonte » la dévotion et obéissance qu'y peut apporter un bon et fidèle peuple. » nous recevrons roi et lui obéirons 2, » Ainsi ce penple, à qui Mayenne avait compté demander la conronne, l'offrait déjà à un prince étranger ; il sacrifiait l'indépendance de la patrie, il détraisait tout ce que le chef de la ligue avait vouln préserver pont la France. En même temps , le jeune duc de Guise arrivait à l'armée ; il paraissait d'accord avec les plus exaltés d'entro les Seize. Peut-êtro avait-il dessein d'appeler les soldats de la liguo à le reconnaître pour leur chef, et de demander pour

lui-même la lientenance générale du royaume 3. Plus les circonstances étainet difficiles, plus Mayenne affecta de calme et de modération. Il ne témoigua ni aux dépatés des Seize, ni au due de Guise aucan étonacment, aucane colère pour les événements de Paris; il déclars que le dévoir d'un ché de parit était de diriger par la prudence et la patience les mouvements populaires, au lieu de heurter. Quant à lui, ditil, il ue décirait pas mieux que de conaltre les désirs des Parisiens pour s'y conformer autant que possible; mais comme il secutiat la nécessité de voir de prés les choses, pour en bien juger, il charges son neveu de prendre pour quelques jours le commandement de l'armée, tandis qu'il se rendrait à Paris; il lui douna en même temps la commission de s'aboueher avec le due de Parme, qui était attetendu pour une conférence; mais d'autre part il charges le président Jeannia de lui serrir de conseiller, et de veiller à larges le président Jeannia de lui serrir de conseiller, et de veiller à

Davila, I. XII, p. 737 et 753.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capefigue, d'après les archives de Simances, t. VI, p. 64. — V. P. Cayet, t. LVII, l. III, p. 239.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Davila, l. XII, p. 739.

ce que rien d'important ne pôt se conclure en son absence. Puis, le main du 93 uorembre, il partit pour Paris avec sept ceuts cheraux d'élite. Eu chemin il rallia eucore deux ceuts cheraux, et deux régiments d'ufanterie qu'il trouva à Soissons et à Meaux, et le 28 uovembre au soir, il arriva à Paris.

Daus cette première jonrnée, Mayeune parla avec la même modératiou, soit à une députation des Seize, qui le reçut à la porte de la ville, seit à dou Diégo d'Ivarra, qui l'avait suivi de Laon, et qui, avec les ministres espaguols, lui recommandait de satisfaire le peuple. Mais il ent dans la nuit que conférence avec le marquis de Belin ; il recut de lui l'assurance que la boune bourgeoisie et les milices voyaieut avec regret la populace usurper tonte l'autorité; il fit alors mettre sur pied les compagnies bonrgeoises, et les avant entremèlées avec les troupes qu'il avait amenées, il se reudit maître de tous les passages du faubourg Saint-Antoine. Il intima l'ordre à Bussy le Clerc de lui livrer immédiatement la Bastille. Bussy n'avait que de la férocité qu'on avait prise pour de la bravoure ; il fut tronblé quaud il se vit entouré de toutes parts, il le fut davantage encore quand il vit les canons de l'Arsenal amenés devant ses murs; il demauda la vie sauve à Mayenue; il s'échappa de Paris à Brnxelles, où on le vit ensuite trainer misérablement sa vie comme maltre d'armes, tandis que toutes les richesses qu'il avait accumulées à la Bastille furent pillées, et que Mayeuue mit garnison dans sa forteresse 9.

Mayenne resulti le commandement des milices aux officiers qui en avaient été écartés par les Seize, i îl ît occuper par elles toutes les places et tous les points importants dans la ville; puis, dans la nuit du 3 au 4 décembre, i îl ît arrêler chez eux, Lonclard, Auroux, Emmonnot et Aneliuc, qu'il regardati comme les plus factient entre les Seize. Ils furent immediatement pendus dans une salle basse du Louvre. Croel et Cochery, qui les avaient secoules, a'échappenent; le greffier to bourreau qui avaient minuté et exécuté la senteuce contre le chef de la magistrature fureut également pendus; la bourgeoisie ressaisit le paronovir que la populace lui a'vait momentamient enlerée, et le parponovir que la populace lui a'vait momentamient enlerée, et le par-

Davila, I. XII, p. 744. — Journal de l'Étoile, p. 206. — V. P. Cayet, t. LVII, III, p. 264.

<sup>\*</sup> Ibid., p. 746. — Journal de l'Étoile, t. II. p. 215. — V. P. Cayet, t. LVII, l. III, p. 259.

lement acquit dans la ligue une iufluence qu'il n'avait point obteuu encare !

Cette victoire cependant que Mayenne remportait pour l'ordre public devait être fatale à la ligue. Les partis populaires ne se maintiennent qu'en s'exaltant toujours plus. Il y avait un héroïsme sanvage dans la détermination des Seize, de tout sonffrir et de tout sacrifier plutôt que de consentir à la tolérance. Dars pour eux-mêmes et impitoyables pour les autres, ils avaient étonffé tons les murmnres pendant le siège de Paris; ils étaient capables de le faire encore et de braver tons les dangers comme ils avaient bravé la famine. Mais avec lenr chute on vit finir ponr les habitants de Paris, et les illusions, et la résignation, et l'héroïsme. La conversion et le conronnement d'un relans cessèrent d'être un objet d'effroi; la tolérance d'un culte hérétique ne parut plus ane souillure plus à craindre que la mort. La cherté des vivres, l'interraption de tout cemmerce, la cessation de toute industrie, apparurent de nouveau comme des calamités intolérables, et la ville qui avait si constamment vonlu la gnerre, commenca à demander à haute voix les négociations et la paix.

<sup>1</sup> V. P. Cayet, l. III, p. 263. — Capefigue, t. VI, p. 88. — De Thou, l. CII, p. 43. — Davila, l. XII, p. 746. — L'Étoile, p. 217 et 228.



PIN DU TOME DOUZIÈME.



# TABLE

# CHRONOLOGIQUE ET ANALYTIQUE

### DU TOME DOUZIÈME

## SEPTIÈME PARTIE (SUITE)

LA FRANCE SOUS LE RÈGNE DE FRANÇOIS I".

| rrine XXIII. Régence de Catherine de Médicis. Henri III s'échappe de<br>Pologne et rentre en France. Il continue aréc mollesse la guerre civile,<br>amville, Condé, Alençon, et enfin le roi de Navarre, se mellent à la léte<br>es mécontents. Unquieme painz, on paic de Monsieur. – 1774-1736.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1974. 30 ami. 3 septembre. Secondo régence de Catherine; elle a vaita pas cread de règne sous Charles I et. Et.; sa dissimulation, son méches contre elle; sa dissimulation, son méches contre elle; se dissimulation, son méches processes. Ponete présente le despoissne ture à son admiration; moyens de l'Introduire en France. Et en l'active en description de l'active de l'active de l'active de l'active la l'active | 66 66. 7 8 9 66. 10 11 12 66. 13 14 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |

| TABLE CHRONOLOGIQUE                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Négociations de l'assemblée de Milhaud avec Damville, et avec                                                                                                                                                       |
| Condé en Alsace.<br>Condé reconnu pour ehel des huguenots et des politiques.<br>26 juin. Condamnation et supplice de Montgommery, par la volonté                                                                    |
| de la reine.<br>Henri III à Cracovie; comment il aurait pu conserver la couronne<br>de Pologne.                                                                                                                     |
| Villequier l'engage à s'enfuir de Pologne. 18 juin. Il s'évade de<br>Cracovie comme un criminel<br>Il traverse au milieu des fètes, et fort l'entement, l'Autriche et l'Italie.                                     |
| Henri III trouve Damville à Turin ; il l'accueille bien , puis veut le<br>faire arrêter.                                                                                                                            |
| Il rend au duc de Savoie Pignerol , la Pérouse et Savillan ; mécon-<br>tentement des Français.  5 septembre : Henri III rentre en France par le Pont-Beauvoisin ; il                                                |
| rend la liberté à son frère et son benu-frère.  Henri III délibère à Lyon sur la paix ou la guerre, et se décide pour                                                                                               |
| la guerre.  Henri éloigne Bellegarde et Pibrac, qui lui conscillaient la paix.                                                                                                                                      |
| Henri III a enferme avec ses mignons; son séjour à Lyon, retraite<br>des vieux généraux.                                                                                                                            |
| Il se rend à Avignon ; il est offensé d'une réponse de Montbrun.<br>Pauvreté de la cour; correspondance du roi avec Damville; hostilités.<br>Débauches de Henri ; il s'engage parmi les flagellants ; leurs proces- |
| sions et leurs rivalités.<br>Son but, suivantDavila; projet de mariage pour lui; Élisabeth de Suède.<br>26 déc. Mort du cardinal de Lorraine ; la reine ne le regrette pas.                                         |
| Henri demande en mariage Louise de Vaudemont.<br>10 janvier: Henri III quitte Avignon. 13 février: Son sacre à Reims.<br>15. Son mariage.                                                                           |
| 20 mai. La vraie croix volée à la Sainte-Chapelle, à ee qu'on eroit,<br>par le roi.                                                                                                                                 |
| Mépris où tombe le roi : l'enthousiasme des protestants diminue ,                                                                                                                                                   |
| Formation du parti des politiques ; les seuls actifs, mus par leur in-<br>térêt personnel.                                                                                                                          |
| Caractère de Damville, leur ebef; son union avec Condé et l'électeur<br>palatin.                                                                                                                                    |
| 10 février. Leur traité avec les églises du Midi ; députés de l'union<br>envoyés au roi.<br>Euerre féroce dans le haut Languedoc, requête au roi, rédigée à Bâic.                                                   |
| Catherine fait empoisonner Damville, et, le eroyant mort, veut faire                                                                                                                                                |
| périr son frère.<br>Succès de Montpensier contre les huguenots en Poitou.<br>Appui qu'ils reçoivent de Turenne; sa conversion; intrigues et mort                                                                    |
| de La Haie.<br>2 septembre. Descente des catholiques dans l'ile de Ré; repoussée;                                                                                                                                   |
| factions de Provence.<br>Pjuillet. Défaite et captivité du brave Montbrun. 12 août. Son supplice.<br>15 juillet. La diéte de Stezicka prive Henri de la couronne de Pologne.                                        |
| 15 septembre. Fuite du due d'Alençon pour se mettre à la tête des<br>mécontents.                                                                                                                                    |
| ll annonee vouloir venger la Mole; son manifeste; demande d'états                                                                                                                                                   |
| Union d'Alencon avec la Nouc, Condé et Damville, contre la cour.<br>Négociations de Catherine avec sou fils; elle remet Montmorency en                                                                              |
| liberté.<br>100-c. Combat de Dormans, où Thoré est défait et Guise balafré.<br>31 octobre. Du Guast. favori du roi, assassiné à la suggestion de                                                                    |
| 51 octobre. Du Guast, favori du roi, assassiné à la suggestion de<br>Marguerite de Navarre.                                                                                                                         |

|      | trève avec son fils                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1576 | d'avancer de l'argent                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | grisaent.<br>Entrée de Condé en Bourgogne ; ses ravages ; indiscipline de ses sol-                                                                                                                                                                       |
|      | data allemands.<br>2 février. Condition du roi de Navarre à la cour; il désire se mettre                                                                                                                                                                 |
|      | en liberté.<br>20 février. Henri de Navarre s'échappe de Saint-Germain dans une                                                                                                                                                                          |
|      | partie de chasse.<br>Henri de Navarre gagne Alencon, puis Saumur, et enfin la Guienne.<br>11 mars. Brillante armée des mécontents, la reine va les joindre                                                                                               |
|      | pour traiter avec eux.<br>6 mai. Paix de Monsieur signée; grandes concessions de la cour aux<br>mécontents.                                                                                                                                              |
| u'un | XXIV. Les plus fanatiques entre les catholoques s'unissent entre enx<br>plus sainte tigue. Premiers états de Blois; its ne reulent souffrir<br>e seule religion en France. Sixième guerre, moltement soutenue par<br>quenots; sixième pair. — 3716-1577. |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13/6 | Définee universelle avec laquelle la pair de Monsieur est accueille.<br>Les protestants cantonnés dans leurs provinces ; l'armée allemande<br>pille la Champagne.                                                                                        |
|      | prite la Champagne.<br>Condé quitte Monsieur; il demande possession de la ville de Péronne.<br>D'Humières propose une ligue aux catholiques de Picardie; mani-                                                                                           |
|      | feste de la ligue.<br>Condé demande au roi Saint-Jean d'Angely, en échange de Péronne;                                                                                                                                                                   |
|      | Abjuration du roi de Navarre; Henri III lui refuse sa femme, il lui                                                                                                                                                                                      |
|      | renvoie sa sœur.<br>Navarre visite la Rochelle, un mois plus tard Condé y vient aussi.<br>Les princes a sperçoivent qu'ils sont joués; Condé, le 12 octobre,                                                                                             |
|      | surprend Saint-Jean d'Angely.  P. Hennequin grand promoteur de la ligue à Paris; serment des                                                                                                                                                             |
|      | Puissante organisation de la ligue : talents dea Guise , ses chefs.                                                                                                                                                                                      |
|      | 11 novembre. Monsieur se réconcilie au roi ; jalousie entre Navarre<br>et Condé.                                                                                                                                                                         |
|      | Négociations de Damville avec la cour; surprise de Saint-Esprit,<br>9 décembre, qui mécontente Damville.                                                                                                                                                 |
|      | Vices et ridicules de Henri III ; mépris dans lequel il tombe.<br>Meurtres journaliers à la cour; habitudes sanguinaires et efféminées<br>des mignons.                                                                                                   |
|      | Henri III introduit la comédie italienne en France, li Gelosi de Venise.<br>Répugnance avec laquelle ils sont reçus ; satires répandues contre                                                                                                           |
|      | le roi. Les Guise veulent écarter toute la race capétienne; mémoire de                                                                                                                                                                                   |
|      | David au pape.<br>Comment Henri III pouvait être écarté du trône ; sa jalousie et sa                                                                                                                                                                     |
|      | dissimulation. Fréquentes insultes auxquelles les huguenots sont exposés; haine de                                                                                                                                                                       |
|      | Henri III pour eux.<br>16 août. Lettres patentes pour la convocation des états généraux à<br>Blois.                                                                                                                                                      |
|      | Comment les élections furent faites ; illégalités relevées par les pro-<br>testants.                                                                                                                                                                     |
|      | 15 novembre. Arrivée des députés à Blois, leur nombre ; vague idée de leurs droits.                                                                                                                                                                      |
|      | 6 décembre. Séance royale d'ouverture                                                                                                                                                                                                                    |

1577.

| Tabeb Camonososiyes                                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Discours du roi remarquable par son bon sens ; sa modération et sa                                                                            |           |
| noblesse.<br>Les trois ordres se retirent dans leur chambre; aupérieure organi-                                                               | 6         |
| sation du elergé.                                                                                                                             | 70        |
| Aueun homme illustre ne se tronve dans les rangs de la noblesse du tiers état.                                                                | 71        |
| Division en douze gouvernements ; rédaction du cahier général.                                                                                | 7         |
| Demande des commissaires des trois chambres, sur l'autorité légis-                                                                            | -         |
| lative de leurs eahiers.  Le tiers état défend la prérogative; il est obligé de céder.                                                        | ib.       |
| 13 décembre. Réponse du roi; sa modération et ses concessions.                                                                                | ik        |
| Le roi engage les états à traiter de la suppression de la réforme en                                                                          |           |
| France.                                                                                                                                       | 75        |
| La noblesse et le clergé demandent la suppression de la réforme;<br>discussion sur le concile de Trente.                                      | ib.       |
| 26 décembre. Vote du tiers état; restriction niaise qu'il y apporte.                                                                          | 76        |
| Inquiétude des députés du tiers sur le vote qu'ils venaient d'émettre ;                                                                       | _         |
| rentes de l'hôtel de ville.  Protestation des huguenots contre les états de Blois ; ils prennent                                              | 77        |
| les armes en Guienne.                                                                                                                         | 78        |
| '. 6 janv. Députés des états aux ehefs des mécontents; état des finances.                                                                     | 79        |
| Demande d'aide au clergé ; plaintes de ce corps , et ses refus                                                                                | ib.       |
| La noblesse demande une taille sur les deux autres ordres ; refus<br>absolu du tiers état.                                                    | 80        |
| Le roi presse les états de lui donner leurs eshiers, et annonce une                                                                           |           |
| séance royale.                                                                                                                                | 81        |
| Nouvelle délibération aur la gnerre; vote de la noblesse; alarme du clergé.                                                                   | 82        |
| Le elergé refuse toute aide, et demande la guerre ; le tiers refuse son                                                                       |           |
| aide, et veut la paix                                                                                                                         | 83        |
| 17 janvier. Séance royale : discours inconcluant.  Aide demandée par Nevers à la noblesse; proposition de Poucet pour                         | ik.       |
| un impôt unique                                                                                                                               | 84        |
| 28 janvier. Le tiers état se déclare sans pouvoir pour accorder des                                                                           |           |
| subsides; instances au clergé                                                                                                                 | 85<br>86  |
| Réponses du roi de Navarre, de Condé et de Damville aux députés                                                                               | 256       |
| des états.                                                                                                                                    | ib.       |
| Le roi se déclare toujours plus contre les huguenots, il signe la ligue.                                                                      | 87        |
| 9 fev. Les eabiers des trois ordres sont terminés et présentés au roi.<br>12 fev. Le tiers état se refuse à nommer une députation permanente. | 88<br>ib. |
| 20 février. Nouvelles instances du roi auprès des états, elles sont                                                                           |           |
| repoussées.                                                                                                                                   | 89        |
| Les états s'opposent à l'aliénation du domaine ; Montpensier pro-<br>pose la paix.                                                            | ib.       |
| 2 mars. Les états congédiés ; incapacité qu'ils avaient montrée                                                                               | 91        |
| Délibération au conseil d'État : la question de la liberté du culte                                                                           | -         |
| Le roi forme deux armées contre les huguenots; désordre et faiblesse                                                                          | 92        |
| de eeux-ci.                                                                                                                                   | 93        |
| L'enthousiasme protestant s'était éteint et les mœurs corrompues.                                                                             | ib.       |
| Suecès de Monsieur en Auvergne; de Mayenne en Poiton                                                                                          | 94        |
| guenots.                                                                                                                                      | 93        |
| Guerre en Languedoc, suspendue par le traité de Bergerae                                                                                      | 96        |
| Abaissement des protestants; lo roi désire la paix; elle est signée à<br>Bergerac                                                             | ıb.       |
| 17 septembre. Conditions publiques de la paix de Bergerac.                                                                                    | 97        |
| Abolition de toute ligue; villes de sûreté données aux huguenots.                                                                             | 98        |
| Articles secrets et transitoires.                                                                                                             | ib.       |
|                                                                                                                                               |           |

### ET ANALYTIQUE.

| Cartuat XXV. Heari III s'expose toujours plus au mépris public. Intrigues<br>de 20n frère Monzieur en France et en Flandre. Cour du roi de Natarre à<br>Nérac. Guerre des amoureus. País de Fleix. — 1577-1580. | 100        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1577. Le traité de Bergerac accordait toute la tolérance compatible avec<br>l'état des esprits.                                                                                                                 | ih.        |
| Dans les deux églises , la tolérance passait pour une connivence au crime.                                                                                                                                      | ib.        |
| Malgré l'édit, les deux fédérations des huguenots et de la ligue restent<br>organisées.                                                                                                                         | 101        |
| Déchalnement de l'opinion et de la presse contre Henri III Portrait de Ifenri III ; ses études sur Machiavel                                                                                                    | 102<br>ib. |
| Théorie de Ilenri III pour justifier ses défauts ; sa double haine des                                                                                                                                          | 103        |
| Il veut substituer les parvenus aux grands , dans l'Etat; la forme au<br>fond en religion                                                                                                                       | ib.        |
| Il attaque l'esprit de controverse, par l'abnégation do la raison et                                                                                                                                            | 104        |
| l'ivresse des plaisirs.<br>Il réussit à corrompre la nation : mais il n'en est que plus méprisé.<br>Dégradation universelle, caractérisée par la guerre des amonrenx ;<br>édit sur les monnales.                | 105        |
| delt sur les monnaies.  Désordres de la cour revenue à Paris; Monsieur excite le mépris contre son frère.                                                                                                       | il.        |
| 1378. Janvier. Insultes de Bussy-d'Amboise aux mignons du roi ; défi des                                                                                                                                        | 107        |
| Déli entre Quélus et Bussy ; Monsieur veut sortir de Paris                                                                                                                                                      | ib.        |
| Fév. Le roi faitarréter Monsieur; Marguerite veut s'enfermer avec lui.<br>Catherine réconcilie ses deux fils; Monsieur et Marguerite remis en<br>liberté.                                                       | 108<br>ib. |
| 14 fév. Margnerite, avec une corde, fait évader son frère dn Louvre.<br>Monsieur, retiré à Angera, déclare tourner toute son ambition vers                                                                      | 109        |
| les Paya-Bas.<br>Vues égoistes des Valois sur la Belgique ; intrigues de Mondouect.                                                                                                                             | 110        |
| 1573. Gouvernement de Requesens aux Pays-Bas; mort de Louis de Nassau.                                                                                                                                          | 111        |
| Siège de Leyde; siège de Ziriezée; mort de Requesens                                                                                                                                                            | 115        |
| soldats espagnols.<br>4 novembre. Pillage d'Anvers par les Espagnols; arrivé: de don Juan                                                                                                                       | ib.        |
| d'Autriche à Luxembourg.<br>8 novembre: Pacification de Gand et de Marche-en-Famine; don                                                                                                                        | 114        |
| Juan surprend Namur.<br>L'archidue Mathias nommé gouvernenr par les Wallons; zele de                                                                                                                            | 115        |
| l'électeur palatin.<br>1578. 29 juin. La Noue vient prendre le commandement de l'armée des états.                                                                                                               | 117        |
| Août. Le due d'Anjou à Mons avec six mille Français; son manifeste.<br>13 août. Traité d'Anjou avec les états ; Jean Casimir plus puissant                                                                      | 118        |
| que lui en Flandre.<br>7 octobre. Monsieur prend Binche en Hainaut, 1 et octobre. Mort de                                                                                                                       | ib.        |
| don Juan d'Autriche.<br>En l'absence de Monsieur, le duc de Guise fait attaquer les mignons.                                                                                                                    | 119        |
| 27 avril. Combat de Quelus, Maugiron et Livarot; mort des deux<br>premiers.                                                                                                                                     | it.        |
| Saint-Mégrin tné; Liverot tué; Grammont a le hraa emporté Autres ministres et favoris du roi; nouveaux maréchaux; nouveau                                                                                       | 121        |
| chancelier.  51 dée. Fondation de l'ordre du Saint-Esprit; hut politique du roi. Juillet. Catherine part de Paris pour reconduire Marguerite au roi                                                             | 122<br>ib. |
| de Navarre.<br>Leur entrevue à la Réole ; griefs des protestants et catholiques ; les                                                                                                                           | 123        |
| deux reines à Toulouse                                                                                                                                                                                          | 124        |
| 24.                                                                                                                                                                                                             |            |

| plaisirs.<br>La mort des deux Valois sans enfants , déjà prévue , même par leur                                                               | 125        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| mère.<br>Le langage de Cannan de la reiue; querelles suscitées à Turenue;                                                                     | 126        |
| surprise de la Réole                                                                                                                          | ib.        |
| Surprise de Fleurance; traité de Néras du 28 février.<br>Rigorisme des ministres à Pau; retour de la cour de Navarre à Nérae;                 | 127        |
| ses plaisirs.  Affection du roi de Navarre et de la reine; elle le soigne dans sa                                                             | 128        |
| maladie                                                                                                                                       | 129        |
| avec Turenne.<br>Suite de la tournée de Catherine eu Languedoc et en Dauphiné; elle                                                           | ib.        |
| revient à la cour                                                                                                                             | 130        |
| d'Amboise.                                                                                                                                    | 131        |
| 29 novembre. Sur prise de la Fère par le prince de Coudé; il demande<br>son gouvernement de Picardie.                                         | 132        |
| Marguerite et ses dames pressent leurs amants de recommencer la                                                                               |            |
| guerre.<br>Déc. Conférence de Mazère; délibérations sur la guerre des amoureux,                                                               | ib.<br>155 |
| 1580. 15 avril. Commencement de la guerre; traité donble à Limoges.                                                                           | 134        |
| 5 mai. Attaque du roi de Navarre sur Cahors, par le pétard. prise de                                                                          |            |
| Cahors.  Faiblesse extrême des deux partia ; invasion de la coqueluehe; siège                                                                 | 135        |
| de la Fère.<br>31 août, Belle défense et capitulation de la Fère: chefs des catholiques.                                                      | źb.        |
|                                                                                                                                               | 136        |
| Brigandsenrôles par les huguenots; lesvoleurs de Montagu et de Mende.<br>27 sept. Biron vient canonner à Nérae le roi et la reine de Navarre. | 137        |
| Campague de Turenne dans le haut Languedoc; aventures de Condé.                                                                               | ib.        |
| Monsieur se fait médiateur de la paix , ponr favoriser ses projets en                                                                         | 159        |
| 1579. 29 janvier. Union d'Utrecht. 17 mai , traité des Wallons avec le<br>prince de Parme.                                                    | ib.        |
| 1580. 10 mai. La Noue prisonnier des Espagnols. 19 septembre, traité de                                                                       |            |
| Duplessia avec Monsieur.<br>Henri III accepte Monsieur pour médiateur; assemblée du clergé à                                                  | 140        |
| Melun.<br>Monsieur arrive au château de Fleix, Catherine à Coutras; fêtea et bala.                                                            | ib.        |
| Surprise de Saint-Emilion per le roi de Navarre 26 novembre; si-                                                                              | 161        |
| gnature du traité de Fleix                                                                                                                    | 142        |
| La guerre des amoureux n'avait eu pour motif aueun grief ni reli-<br>gieux, ni politique.                                                     | ib.        |
| CHAPITRE XXVI. Anéantissement de l'autorité royale. Calherine de Médicis                                                                      |            |
| prétend à la couronne de Portugal, Guerre des Açores, Guerre de Mansieur                                                                      |            |
| en Flandre, Indépendance du roi de Navarre en Guienne. Mort de Mon-                                                                           |            |
| sieur. — 1580-1584                                                                                                                            | 143        |
| 1580. 26 novembre. Le traité de Fleix n'était qu'une trève armée sans ré-                                                                     |            |
| eonciliation.<br>L'entbousiasme avait fait place au fanatisme, et uue religion d'amour                                                        | tb.        |
| à une religion de haine.                                                                                                                      | 144        |
| Heuri III à trente ans ; ses babitudes efféminées et erapuleuses<br>Pélerinages du roi avec sa femme ; ses nouveaux favoris. Arques et        | ib.        |
| Caumont.<br>1381. Il fait l'un due de Joyeuse, l'autre due d'Épernou, et leur donne les                                                       | 165        |
| sœurs de la reine en mariage                                                                                                                  | ib.        |
| favoria                                                                                                                                       | 146        |
| Le roi, sans enfants , mange le fouds avee le reveuu ; édits bursaux.                                                                         | 147        |
| Renaissance de la féodalité; puissance des gouverneurs de province.                                                                           | 148        |
|                                                                                                                                               |            |

| Indépendance des gouverneurs particuliers ; leur riebesse.<br>La première féodalité propriétaire finit au règne de saint Louis.<br>Les guerres civiles et les Anglais reproduisirent une courte féodalit | . 14           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| bâtarde                                                                                                                                                                                                  | . ib           |
| féodalité au temps de la ligue.                                                                                                                                                                          | . 15           |
| Elle se compose des princes apanagés, des gouverneurs et des cités<br>Difficultés pour faire publier la paix en Languedoc et en Dauphine                                                                 |                |
| Guerrea privées de la reine mère et de Monsieur contre le roi d'E.                                                                                                                                       |                |
| Philippe II avait anéanti la puissance de tous les états réunis sou son sceptre.                                                                                                                         | s<br>15        |
| Succession de Portugal onverte à la mort du roi Sébastien (4 aod                                                                                                                                         | t.             |
| 1578).<br>Prétendants à la couronne pendant le règne du roi-cardinal Henri                                                                                                                               | . 13           |
| Catherine de Médicis prétend à la couronne au nom de sa mère.<br>Courte guerre entre Philippe 11 et le prieur de Crato, qui se réfugi                                                                    | . 150          |
| en Franco                                                                                                                                                                                                | . ib           |
| troupes aux Acores.                                                                                                                                                                                      | . 157          |
| 15 juillet. P Strozzi arrive aux Acores avec D. Antonio, P. de Crat<br>et l'armée française.                                                                                                             | . 159          |
| 25 juillet. Défaite des Français à Terceire; mort de Strozzi; supplie<br>des prisonniers.                                                                                                                | . <i>ib</i>    |
| Cruauté et manque de foi de Philippe; D. Antonio revient de Ter                                                                                                                                          | -              |
| ceire en France.<br>1583. 4 août. Capitulation des derniers Français laissés à Terceire.                                                                                                                 | . 15           |
| 1581. Entreprises du roi de Navarre, Saluces, de Guise sur Strasbourg                                                                                                                                    | . 16           |
| Entreprise de Monsieur aux Pays-Bas; capitaines protestants qu'i<br>enrôle.                                                                                                                              | . 16:          |
| Portrait que fait de Monsieur Henri de Navarre à Rosny                                                                                                                                                   | . 163          |
| Prise de Cateau - Cambraisis , où était la peste ; aventure de Rosny                                                                                                                                     | . 16           |
| Monsienr refuse de passer en Brabant; il se rend maltre du châtea<br>de Cambrai.                                                                                                                         | . 161          |
| Monsieur congédie son armée et passe en Angleterre, espéran<br>épouser Élisabeth                                                                                                                         |                |
| 1582. 9 fev. Monsieur repart d'Angleterre sans avoir pu épouser la reine                                                                                                                                 | . 16           |
| Vices de Monsieur qui alièuent les Flamands : premier assussinat de<br>prince d'Orange.                                                                                                                  | . ib.          |
| Novembre. Arrivée en Flandre de l'armée du duc d'Anjou, conduit<br>par Montpensier.                                                                                                                      | 168            |
| Fervaques persuade à Monsieur de s'emparer du pouvoir absolu                                                                                                                                             | . 169          |
| 1583. 17 jany. Tentative de Monsieur pour surprendre Anvers en trahison<br>Résistance des bourgeois d'Anvers, qui tendent leurs chaînes.                                                                 | 178            |
| Les Français tués ou prisonniers dans Anvers ; ils échouent auss                                                                                                                                         | 1              |
| dans les autres villes.<br>18 mars. Traité des états avec Monsieur, qui se retire des Pays-Bas                                                                                                           | . 171<br>. ib. |
| 1582. Juillet. Arrivée de Nicolas de Salcede en Brabant; soupcons comm<br>lui du prince d'Orange.                                                                                                        | 172            |
| 21 juillet. Arrestation de Salcede; sa confession des projets de Guis-                                                                                                                                   | ,              |
| Accord des catholiques pour écarter les Bourbons du trône et y ap                                                                                                                                        | 173            |
| peter les Lorrains                                                                                                                                                                                       | . ib.          |
| Safcède, agent de cette grande association; sa correspondance a ver<br>l'Espagne.                                                                                                                        | 174            |
| Salcède ramené à Paris , interrogé et mis à la torture en présence<br>du roi.                                                                                                                            | 175            |
| 25 oct. Supplice de Salcède; 1er nov. Mort du président de Thou                                                                                                                                          | ib.            |
| 3 novembre Adoption du calendrier grégorien : querre de l'arche.                                                                                                                                         |                |

|       | •                                                                                                                                                               |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1897  | Marguerite de Valois de retour à Paris: elle y offense le roi son frère.<br>S août. Le roi fait démasquer Marguerite, arrêter et interreger ses                 | 177        |
| 1300  | dames.                                                                                                                                                          | 178        |
|       | Henri de Navarre, indifférent sur la conduite de sa femme, demande<br>raison de cet affront.                                                                    | 179        |
|       | Il ne veut pas recevoir sa femme sans explication; autres griefs<br>Réponses provoquantes de Henri III; Navarre, le 21 octobre sur-                             | 186        |
|       | prend Mont-de-Marsan                                                                                                                                            | 18         |
| 158.6 | sons de Gaseogne                                                                                                                                                | 185<br>ib  |
|       | Teutative de Gavaret pour assassiner le roi de Navarre; erimes de                                                                                               | 183        |
|       | cet nomme.<br>Tentative de Lauro contre le même ; Navarre désigné comme suc-<br>cesseur de Henri III.                                                           | 184        |
|       | Joyeuse veut enlever le gouvernement de Languedoc à Montmo-                                                                                                     |            |
|       | rency; son voyage à Rome.<br>Joyense rebuté par le pape; assemblée de notables à la fin de l'année                                                              | 183        |
|       | Nouvelles négociations de Monsieur avec les états, avec réversion de                                                                                            | ib.        |
|       | ses droits au roi                                                                                                                                               | 186        |
|       | qu'ils font ensemble                                                                                                                                            | 187        |
|       | complets de la ligue.<br>On désespère de la vic de Monsieur; exhortation de Mornay au roi                                                                       | ib.        |
|       | de Navarre                                                                                                                                                      | 188        |
|       | XXVII. Changement de principes des deux factions. Les huguenots                                                                                                 |            |
|       | l royalistes et les tigueurs républicains. Le cardinal de Bourbon mis                                                                                           |            |
|       | ite de la tigue, Articles de Nemours, Révoculion des édits de totérance,<br>mmunication du roi de Nararre, 1584-1585.                                           | 190        |
| 1584. | Le roi de Navarre, chef des huguenots et relaps, héritier de la cou-<br>ronne.                                                                                  | ib.        |
|       | Le principe monarchique suppose l'union d'intérêts du roi et du                                                                                                 | 191        |
|       | peuple.<br>Cette union n'existe point si le successeur est êtranger, s'il est                                                                                   |            |
|       | d'autre religion.<br>Ces sentiments, quoique confus, changent les principes politiques                                                                          | ib.        |
|       | des deux partis.<br>Principes républicains, et organisation républicaine des hinguenots.<br>L'intérêt du roi de Navarre lui fait adopter le principe des droits | 192<br>16. |
|       | inaliénables des rois<br>Guise attaque le pouvoir absolu d'un prince méprisable et la succes-                                                                   | 193        |
|       | sion d'un hérétique                                                                                                                                             | 194        |
|       | des huguenots.  Caractère et indépendance de d'Aubigné; ses brouilleries avec le                                                                                | 195        |
|       | roi de Navarre                                                                                                                                                  | ib.        |
|       | Froideur contre Navarre et Condé; dévouement de Mornay; Turenne<br>et Constant.                                                                                 | 197        |
|       | Envoi du duc d'Épernon au roi de Navarre, pour l'engager à chan-<br>ger de religion.                                                                            | ib.        |
|       | Hésitation du Navarroia; il pouvaitalors y perdre plus qu'y gagner.<br>Les grands visaient en secret à partager la France en duchés indé-                       | 198        |
|       | pendants.<br>Le roi de Navarre refuse de se convertir; ses offres au roi, et ses                                                                                | 199        |
|       | demandes pour son parti.<br>Négociations du Navarrois avec Élisabeth ; il lui envoie l'état de sea                                                              | ib.        |
|       |                                                                                                                                                                 |            |

| Besoin de soldats allemands en France; conspirations contre les                                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| L'assassinat. l'un des droits des monarques absolus ; pratique de                                      | 201   |
| Philippe II                                                                                            | ib.   |
| Conjuration de W. Parry contre Elisabeth; assassinat du prince<br>d'Ogange par B. Gérard, 10 juillet.  |       |
| d'Ogange par B. Gérard, 10 juillet.                                                                    | 202   |
| Conjuration contre le Navarrois; Maurice d'Orange succède à son père.                                  | 203   |
| Nouveau recours des Hollandais à Henri III ; la ligue en est avertie.                                  | 204   |
| Protection promise par le roi à Geneve: indignation des catholiques.                                   | ib.   |
| Portrait de Henri le Balafré, duc de Guise; les autres princes lorrains.                               | 205   |
| Bonne foi probable des Guise; ils désavouent leurs prétentions de<br>princes carlovingiens.            | 2(1)  |
| Espoir secret des Guise de partager la France; ils sont forcés de le                                   | 20,00 |
| cacher au peuple.                                                                                      | 207   |
| La ligue veut appeler à la couronne le cardinal de Bourbon ; le roi                                    | 201   |
| questionne ce prélat.                                                                                  | ib.   |
| Le duc de Guisc propose au roi d'Espagne de reconnaître ce cardinal.                                   | 208   |
| 31 déc. Traité de Joinville, entre Philippe 11. le cardinal et la ligue.                               | il.   |
| 1585. Levées de genade guerre défendues ; le roi sugmente ss garde ; ré-                               |       |
| glements aur les habits.                                                                               | 209   |
| Nombre et puissance des ligueurs ; esprit républicain que les villes                                   |       |
| lcur communiquent.                                                                                     | 210   |
| Comité directeur de la ligue à Paris; ses agents auprès de chaque                                      |       |
| corporation.                                                                                           | 211   |
| Les ligueurs effraient le peuple pour le séduire ; tableaux des sup-                                   |       |
| plices en Angleterre.                                                                                  | 212   |
| Prédicateurs de la ligue, à Paris et dans les provinces, presque tous                                  |       |
| jesuites.                                                                                              | ib.   |
| Intrigues de la ligue ; les paysans dévoués aux prêtres ; dans les                                     | 213   |
| villes les huguenots se cachent.  Henri III, hautain et colérique, mais indolent et futile; sa passion | 215   |
| pour le hilboquet.                                                                                     | ıb.   |
| Arrivée dea ambassadeurs hollandais ; protestation de l'amhassa-                                       | w.    |
| deur d'Espagne.                                                                                        | 214   |
| Prise d'armes de la ligue; 1 er avril, manifeste du cardinal de Bonrbon.                               | 215   |
| Objets que se proposait la ligue, selon ee manifeste                                                   | 216   |
| 9 avril. Tentative de la ligue sur Marseille; elle échoue ; projets                                    |       |
| sur Bordeaux déjouéa.                                                                                  | 217   |
| 3 mai. La ligue s'assure de Lyon, Guise de Verdon et Tonl ; trouble                                    |       |
| de Henri III.                                                                                          | ib.   |
| Réponse modérée du roi à la ligue ; scs lieutenanta ohtiennent                                         |       |
| quelques succès.                                                                                       | 218   |
| Henri III négocie par sa mère avec les liguenrs, et par Matignon                                       |       |
| avee le Navarrois.                                                                                     | 219   |
| Réponse du Navarrois au manifeste de la ligue.                                                         | ib.   |
| Conferences do Catherine avec les ligueurs à Epernay; 9 juin, der-                                     | 220   |
| nière offre de ceux-ci.<br>10 juin Déclaration du roi de Navarre contre les calomnies de la ligue.     | 221   |
| Il défie le duc de Guisc à un combat singulier que celui ci refuse.                                    | 222   |
| Conjuration de l'Europe catholique contre l'hérésie, dirigée par                                       | ***   |
| Philippe 11.                                                                                           | ib.   |
| Il est secondé par son neveu Rodolphe II, et son gendre le duc de                                      | 10.   |
| Savoie; il recherche l'appni du pape.                                                                  | 223   |
| Négociationa du cardinal de Pellevé auprès de Grégoire XIII, qui                                       |       |
| approuve la ligue de vive volx                                                                         | 224   |
| Scrupules du duc de Nevers; il trouve à Rome un nouvesu pape                                           | -     |
| Sixto V; son earactero                                                                                 | 225   |
| Sixte V désapprouve la ligue comme étant une révolte ; lettres du                                      |       |
| duc de Nevers.                                                                                         | ib.   |
| Le Navarrois dénonce cette ligue catholique à Élisabeth, et lui                                        | 000   |
| propose une ligue protestante                                                                          | 226   |

| Lettres du roi de Navarre à Elisabeth; noblesse des instructions                                                                                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| données à Ségur Pardailhan                                                                                                                      | 227        |
| lutte ; secours qu'il demande.                                                                                                                  | ib.        |
| Tentative de la ligue pour livrer Boulogne-snr-Mer à l'Espagne.                                                                                 | 228        |
| 7 juillet. Catherine aigne à Nemours le traité de Henri III avec la                                                                             |            |
| ligue; aca conditiona.                                                                                                                          | 229        |
| 18 juillet. Séance royale au parlement pour révoquer les édits de                                                                               | 070        |
| On conseille à Henri III de sc faire ardent persécuteur pour rega-                                                                              | 250        |
| gner sa popularité                                                                                                                              | 231        |
| Henri III, au contraire, boude contre la ligue, tout en lui obéissant,                                                                          | ib.        |
| 11 soût. Le roi demande de l'argent au parlement, aux hourgeois                                                                                 |            |
| de Paris et au clergé                                                                                                                           | 252        |
| Ambassade de Henri III au roi de Navarre; aea propositions et ré-<br>ponses qu'il reçoit.                                                       | 233        |
| Le Navarrois a attendait au traité de Nemours ; son manifeste à la                                                                              | 200        |
| France                                                                                                                                          | 254        |
| Adresse et dignité de la lettre du roi de Navarre à Henri III                                                                                   | 522        |
| Il rappelle les sacrifices qu'ils a faits, les occasions qu'il a perducs                                                                        |            |
| pour lui ohéir. Le roi de Navarre resserre son alliance avec Montmorency.                                                                       | 1b.<br>236 |
| 10 août. Deelaration du roi de Navarre, de Condé et de Montmor ney.                                                                             | 237        |
| 9 sept, Sixte V excommunie le roi de Navarre et le prince de Condé.                                                                             | ib.        |
| Le langage outrageant de cette hulle offense Henri III et le parlement.                                                                         | 238        |
| Les deux Bourbons répondent par des injures et un démenti à la                                                                                  |            |
| hulle du pape                                                                                                                                   | ib.        |
| Chapitre XXVIII. Guerre des trois Henris. Conférence de Saint-Bris. Supplice                                                                    |            |
| de Marie Stuart. Bataitte de Coutras, - 1585-1587                                                                                               | 240        |
| 1585. Huitième guerre civile : pourquoi nommée des trois Henris                                                                                 | ib.        |
| Répugnance de Henri III à confier aes armées aux Guise; il s'y résout.<br>Il leve un grand nombre d'armées à la fois ; édit du 7 octobre contre | 241        |
| les huguenots                                                                                                                                   | 242        |
| Condé, a Saint-Jean d'Angely, dirige les huguenots du Poitou;                                                                                   |            |
| Navarre jaloux de lui.                                                                                                                          | ib.        |
| Juillet et août. Mercœur attaque Conde avec les Bretons ; il est re-                                                                            | 243        |
| poussé.<br>20 sept. Condé entreprend le siège de Brouage défendu par Saint-Luc.                                                                 | 1b.        |
| Surprise du château d'Angers par tro:s aventuriers; l'un deux l'offre                                                                           |            |
| à Condé.                                                                                                                                        | 216        |
| Condé se résout imprudemment à secourir ees aventuriera                                                                                         | 245        |
| 8 octobre. Condé part de Brouage; il passe la Loire le 16, et s'ap-                                                                             | ib.        |
| proche d'Angers                                                                                                                                 | to.        |
| catholiques.                                                                                                                                    | 246        |
| Condé ne peut se résoudre à reculer et repasser la Loire; attaques                                                                              |            |
| imprudentes.                                                                                                                                    | 247        |
| Condé s'avance jusqu'aux bords du Loir ; il erre dans le Vendomois.<br>29 octobre. Rosny arrêté par l'armée de Condé dans le Vendomois.         | 1b.        |
| Rosny ne vent pas aider le prince à s'évader; il quitte son armée;                                                                              | 210        |
| sa fuite à Guernesey.                                                                                                                           | 249        |
| L'armée se disperse dans la forêt de Marchenoir ; tous réussissent                                                                              |            |
| a se sauver.                                                                                                                                    | íb.        |
| Dispersion des huguenots du Poitou ; arrivée de Mayenne dans la<br>province.                                                                    | 250        |
| 1586. Fév. Matignon et Mayenne attaquent le roi de Navarre sur la Garonne.                                                                      | 251        |
| 1er. juin. Navarre s'enferme à la Rochelle; Mayenne assiège et prend                                                                            |            |
| Chatillon.                                                                                                                                      | ib.        |
| Condé et Navarre renouvellent la guerre en Poiton; mort des fils<br>de Dandelot,                                                                | 253        |
| De Dangelor.                                                                                                                                    | 233        |
|                                                                                                                                                 |            |

| Navarroà Brenage et à Marans; comhat contre Biron: trêve en Poltou.<br>1er juin. Angouléme, gouverneur de Provence, et Altoviti, se tuent | it    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| l'un l'autre.<br>Faction des carcistes et des razats en Provence; siège du château                                                        | 254   |
| d'Allemagne                                                                                                                               | 255   |
| 5 septembre. Défaite des catholiques devant le château d'Allemagne,                                                                       | 256   |
| D'Ep rnon, gouverneur de Provence: Joyeuse envoyé en Languedoc-                                                                           | ib.   |
| Cruauté de Joyeuso en Languedoc. — 22 août. Prise et ruine de                                                                             |       |
| Marvejols.                                                                                                                                | 257   |
| 21 septembre. D'Epernon entre en Provence; ses auccès; cruautés                                                                           |       |
| du parlement.                                                                                                                             | 258   |
| 12 octobre. Audience de Henri III aux ambassadeurs des princea                                                                            |       |
| 12 octobre. Addience de Henri 111 aux ambassadeurs des princea                                                                            |       |
| luthériens.                                                                                                                               | ih.   |
| Colère du roi; il répond par un démenti aux ambassadenrs                                                                                  | 259   |
| Nouvelle irritation que les ligueurs et Guise causent à Henri III                                                                         | 260   |
| Négociations avec le Navarrois pour rompre son mariage et lui don-                                                                        |       |
|                                                                                                                                           | ib.   |
| ner Christine de Lorraine.                                                                                                                | 10.   |
| Henri III a'en excuse auprès du pape, et Catherine auprès du duc de                                                                       |       |
| Gnise.                                                                                                                                    | 261   |
| Catherine, par ses ruses, augmente ses difficultés; défiance du roi                                                                       |       |
| de Navarre.                                                                                                                               | 262   |
|                                                                                                                                           |       |
| 10 dée. Entrevue du roi de Navarre avec le duc de Nevers à Saint-Bris.                                                                    | ib.   |
| Espéraucea de paix que le duc de Nevers conçoit de cette conférence.                                                                      | 263   |
| Caractère de Nevers; propos que lui tient Sixte V sur le pouvoir des                                                                      |       |
| rois de France.                                                                                                                           | 264   |
| 14 déc. Entrevue de Catherine avec Navarre ; reproches mutuels                                                                            | íb.   |
| dec. Entrevue de Carberine avec Navarre; reproebts mutuels                                                                                | OCK.  |
| Autre conférence ; réparties sareastiques du roi de Navarre                                                                               | 265   |
| La trève se continue jusqu'au mois de mars ; fêtes à la cour de Ca-                                                                       |       |
| therine.                                                                                                                                  | 266   |
| Embarraa de Henri III pour trouver de l'argent; résistance du par-                                                                        |       |
| lement.                                                                                                                                   | 267   |
|                                                                                                                                           |       |
| Gouts dispendieux du roi ; ses chiens, ses singes, ses images                                                                             | 268   |
| Frivolité dans tous les partis; déclin des affaires des Pays-Bas                                                                          | tb.   |
| Constance de Philippe 11 dans son attaque contre l'hérésie; ses mi-                                                                       |       |
| nistres.                                                                                                                                  | 269   |
| Le sort de la réforme dépendait de l'Angleterre; forteresse du parti                                                                      |       |
| Le soit de la reiorme dependant de l'Angieterre; forteresse du parti                                                                      |       |
| protestant.                                                                                                                               | ib.   |
| Faiblesse de l'Église anglicane vis-à-vis des puritaina et des catho-                                                                     |       |
| liques.                                                                                                                                   | 270   |
| Grande facilité qu'avaient toujours les rois de changer la religion                                                                       |       |
| anglicane.                                                                                                                                | 271   |
| anguene,                                                                                                                                  |       |
| Zele de Marie Stuart, héritière du trône. pour l'extirpation de l'hérésle.                                                                | 272   |
| Si Marie succédait à Elisabeth, toua les miniatres de celle-ci savaient                                                                   |       |
| qu'ils périraient sur le bûcher                                                                                                           | ib.   |
| Le parti protestant , dans toute l'Europe , sentait que son sort dé-                                                                      |       |
| pendait de la lutte entre ces deux femmes                                                                                                 | 275   |
|                                                                                                                                           | 2.7.0 |
| Conspirations des Gifford, Savage et Babington, pour assassiner                                                                           |       |
| Elisabeth.                                                                                                                                | ib.   |
| Dans la lutte entre les deux partis, la vie d'une des reines nécessi-                                                                     |       |
| tait la mort de l'autre.                                                                                                                  | 274   |
| Acte du parlement pour protéger la vie d'Élisabeth ; condamnation                                                                         |       |
| et mort de Marie (18 février 1587).                                                                                                       | 275   |
| 1897 I - Lander and American Indiana and American American                                                                                |       |
| 1587. Les buguenots reprennent courage; leurs négociations en Allemagne.                                                                  | 276   |
| 1er janvier. Henri III renouvelle le serment de ne point souffrir d'bé-                                                                   |       |
| rétiques dans son royaume                                                                                                                 | 277   |
| Anxiété de Henri III ; son désir de détruire sea ennemis lea uns par                                                                      |       |
| les autres.                                                                                                                               | 278   |
| Il envoie son médecin Miron à Guise , pour lui tracer un plan de                                                                          |       |
| at entore son medecin auton a Guise, pour fui tracer un pian de                                                                           |       |
| campagne                                                                                                                                  | ih.   |
| Succes des buguenots dans le midi, à l'ouverture de la campagne.                                                                          | 279   |
| Joyeuse, avec son armée, arrive en Poitou; sa férocité; il retourne                                                                       |       |
|                                                                                                                                           |       |

| 013  | TABLE CHRONOLOGIQUE                                                                                                                            |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | à Paris.  Joyeuse, mai reçu par le roi, retourne à son armée pour livrer bataille.                                                             | 273<br>280 |
|      | Septembre. Le roi de Navarre a ayanee jusqu'à Montsoreau, pour<br>rencontrer Soissons, son cousin.                                             | 281        |
|      | Navarre quitte la Loire, se dirigeant vers Coutras; Joyeuse se pro-<br>pose de l'y devancer                                                    | 282        |
|      | 19 oct. Arrivée des deux armées en vue de Coutras: leur force respective.                                                                      | 283        |
|      | Dispositions des deux généraux pour se préparer à la hataille 20 oct. Navarre range son armée en hataille en avant de Coutras                  | ih.<br>284 |
|      | Bataille de Coutras; impétuosité des catholiques fondant dans un demi-cerele                                                                   | 285        |
|      | La bataille perdue pour les catholiques en une heure de temps                                                                                  | 286        |
|      | Grande perie des catholiques; hravourc et modération du roi de<br>Navarre.                                                                     | 287        |
|      | z XXIX. La grande armée des Allemands entre en France. Elle se                                                                                 |            |
|      | surprendre à plusieurs reprises. Sa retraite. Fermentation croissante<br>le par les ligueurs contre Henri III. Journée des Barricades à Paris. |            |
| - 55 | 87-1588                                                                                                                                        | 288        |
| 1587 | 7. Joie des huguenots après leur vietoire a Coutras ; embarras pour en                                                                         |            |
|      | Au lieu de vou!oir joindre les reiters, les capitaines veulent revoir                                                                          | ib.        |
|      | leurs fovers.                                                                                                                                  | 289        |
|      | Selon d'Auhigné, l'amour de Corisande empéehe Henri de poursuivre<br>sa victoire                                                               | 290        |
|      | Selon Sully. les jalousies entre Condé, Soissons et Navarre nuisirent                                                                          | ib.        |
|      | Soissons, qui voulait épouser la princesse de Navarre, se hrouille                                                                             |            |
|      | avec Henri, son frère.<br>La conduite du roi de Navarre vivement condamnée par tous ses alliés.                                                | 291<br>ib. |
|      | Mornay essaie de le justifier, tout en le hlàmant dans son eœur                                                                                | 292        |
|      | Assemblée de Lunehourg, 18 juillet, 1586, et convention de Fridel-<br>sheim, 11 junvier 1587.                                                  | 293        |
|      | Juillet. L'armée allemande se rassemble en Alsace, sous le baron                                                                               | 294        |
|      | de Dohna.<br>Entrevue à Meaux de Henri III et Guise ; le conseil des Seize à Paris.                                                            | ib.        |
|      | Manifeste des Seize, qui accusent Henri III d'être d'accord en secret<br>avec les Allemanda.                                                   | 295        |
|      | Projets et préparatifs des Seize: ils veulent que la France élise un roi.                                                                      | 296        |
|      | 21 août. Entrée de Dohna en Lorraine ; Guise lui tient tête avec sa<br>petite armée.                                                           | 297        |
|      | 18 septembre, Dohna, en Champagne; marche et indiscipline des                                                                                  | 298        |
|      | Aliemands jusqu'à la Loire                                                                                                                     | 298        |
|      | tournent à droite,<br>Hepri III à Étaupes ; Guise couvre Paris ; les Allemands poussent                                                        | ib.        |
|      | vers Montargis.                                                                                                                                | 299        |
|      | 26 oct Guise surprend les Allemands à Vimory, près de Montargis.<br>Epernon arrête les Allemands à Gien; trouble des Suisses en voyant         | 300        |
|      | leurs compatriotes avec le roi                                                                                                                 | 301        |
|      | Désordre et maladies dans le camp des Allemands; les Suisses<br>traitent avec le roi.                                                          | 302        |
|      | 11 novembre. Guise surprend de nouveau les Allemands à Auneau.                                                                                 | ib. 303    |
|      | Désastreuse retraite des Allemanda jusqu'à Laney en Maconnais<br>Mussacre des trainards ; deux mille Suisses détruits en Dauphiné ;            |            |
|      | capitulation de Laney.<br>Cruauté de Guise; Châtillon rejoint le roi de Navarre; Bouillon vient                                                | 304        |
|      | mourir à Genève.                                                                                                                               | 303        |
|      | Retour du roi à Paris ; les prédicateurs l'attaquent en chaire ; il les<br>réprimande.                                                         | ib.        |
|      |                                                                                                                                                |            |

| D. Milaningon                                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1588. Philippe II, prét à attaquer l'Angleterre, se défie de Henri III, et protège la ligue.                                                              | 306        |
| Correspondance entre Philippe et Guise; Sixte V plus indifférent à                                                                                        |            |
| Janvier, Assemblée des princes de la ligue à Nancy; conditions                                                                                            | 307        |
| offertes au roi.                                                                                                                                          | 308        |
| Nevers donne des espérances aux deux partis ; guerre dans le duché<br>de Bouillon.                                                                        | 309        |
| Inaction des huguenots dans Ie midi; négociations avec Montmo-<br>rency et avec Elisabeth.                                                                | 310        |
| 5 mars. Mort du prince de Conde; sa femme accusée de l'avoir<br>empoisonné.                                                                               | ib.        |
| Lihelics pour et contre d'Épernon ; la duchesse de Montpensier<br>dirige à Paria les ligueurs.                                                            | 311        |
| Nouvelles faveurs accordées par Henri III à Épernon; projets des                                                                                          |            |
| Seize contre le roi.<br>Révélations de Poulain, qui prétend avoir sanvé plusieurs fois le roi.                                                            | ib.<br>312 |
| Journées de Saint-Severin , du mardi-gras, du 22 avril et du 5 mai,                                                                                       | 313        |
| Guise répugne de diriger une insurrection; il donne cinq colonels à<br>la milice de Paris.                                                                | 314        |
| Henri III appelle les Suisses à Soint-Denis ; il interdit à Guise de                                                                                      | 710        |
| venir à Paris.  9 mai. Entrée de Guise à Paris ; enthousiasme du peuple                                                                                   | 315<br>316 |
| Réception de Guise par la reine mère ; elle le conduit su roi                                                                                             | 317        |
| Henri III songe à le faire tuer dans son cahinet ; il hésite , et Guise                                                                                   |            |
| se retire.                                                                                                                                                | 318        |
| Guise se prépare à se défendre dans son hôtel; il rassemble ses amis.<br>10 mai. Fermentation dans Paris; Guise visite de nouveau le roi                  | 319        |
| Le soir, nouvelle entrevue de Henri et Guise à l'hôtel de Soissons.                                                                                       | 16.<br>320 |
| 11 mai. Le roi fait faire dea visites domiciliaires pour chasser ses<br>ennemis que les bourgrois cachent.                                                | 321        |
| 12 mai. Guise donne une prétendue liste des proscrits; entrée des                                                                                         |            |
| Suisses dans Paris.  Ils occupent quelques places d'armes; la bourgeoisie crie anx armes;                                                                 | ib.        |
| Davila visite Guise.<br>Les royaliates veulent occuper la place Mauhert; première harricade                                                               | 322        |
| élevée par Brissac                                                                                                                                        | 323        |
| Toute la ville barricadée jusqu'à trente pas du Louvre; les Snisses<br>attaqués place des Innocents.                                                      | ib.        |
| Toutes les troupes royales forcées à poser leurs armes ; prétendues                                                                                       | 10.        |
| erreurs du roi                                                                                                                                            | 324        |
| Difficultés pour défendre le Louvre; Guise fait relâcher les prisonniers,                                                                                 | 325        |
| Catherine traverse les harricades pour aller conférer avec Guise  Conditions dures que Guise vent imposer au roi ; hésitation dans                        | 326        |
| son cahinet.<br>13 mai. Catherine retourne auprès de Guise; elle discute avec lui                                                                         | ib.        |
| les conditions.<br>Pendant que sa mère négocie, le roi s'échappe à pied du Lonvre par                                                                     | 327        |
| les Tuileries.                                                                                                                                            | 328        |
| Il monte à cheval, et se retire à Chartres, anivi par sa garde<br>Les deux reines demenrent au Louvre; les Seize s'emparent du pou-                       | 329        |
| voir municipal                                                                                                                                            | ib.        |
| CHAPITRE XXX. Négociations entre le roi et la ligue. Édit d'union. Le roi ren-<br>roie Épernon, et change son ministère. Désastre de l'invincible Armada. |            |
| Seconds états de Blois. Affaires de Satuces. Massacre des Guise, du 16 mai                                                                                |            |
| au 24 décembre 1588                                                                                                                                       | 330        |
| 1588. Hésitation dans les deux partis apres l'affaire des barricades; pré-                                                                                |            |
| Cautions militaires de Guise.  Division dans le conseil du roi ; son découragement et sa défiance,                                                        | 331        |
| XII. 28                                                                                                                                                   | - 531      |

| TABLE CHRONOLOGIQUE                                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Querelle entre Épernon et Villerol; Henri III se défie d'Épernon et                                                                                 |            |
| de Catherine de Médicis.  Les autres ministres jui sont aussi suspects; ses consultations et ses                                                    | 331        |
| doutes.                                                                                                                                             | 332        |
| 17 mai. Procession mascarade du frère Ange de Joyeuse, de Paris<br>à Blois.                                                                         | 333        |
| Députation du parlement ; supplice des huguenots à Paris.  Députation des Seize ; le roi leur promet des états généraux ; ses                       | 334        |
| motifs secrets.                                                                                                                                     | íb.        |
| Le roi reprend la Normandie d'Épernon, et l'éloigne de la cour.<br>11 juin. Le roi, avant fait pressentir les Normands, établit sa cour<br>à Rouen. | 335<br>536 |
| 19 juillet. Édit d'union ; réconciliation du roi avec la ligue.<br>Le roi s'engage à persécuter les hérétiques et à les éloigner à jamais           | 337        |
| du trône                                                                                                                                            | 338        |
| Amnistie pour les harricades ; articles secrets : concile de Trente.  16 août. Guise nommé lieutenant général du royaume; triomphe de               | ib.        |
| la ligue. Correspondance entre Guise et Philippe II; formidshle armement                                                                            | 339        |
| de celui-ci                                                                                                                                         | 340        |
| armoment                                                                                                                                            | 341        |
| Négociations entamées à Bourbonrg, entre Philippe II et Élisabeth,<br>unigré les Hollandsis.                                                        | 342        |
| 29 juillet. L'Armada en vue des côtes d'Angleterre; la flotte anglaise                                                                              |            |
| Is suit.                                                                                                                                            | 343        |
| 6 août. L'Armada devant Calais. après plusieurs jours d'escarmouches.                                                                               | 344        |
| Saoût. L'Armada, mise en désordre par les brûlots anglais, fait voile<br>vers le Nord.                                                              | ib.        |
| Désastres de l'Armada dans la mer du Nord et sur les côtes d'Écosse et d'Irlande.                                                                   | 545        |
| Faiblesse et détresse des huguenots en France ; Soissons quitte le                                                                                  | 0.0        |
| roi de Navarre.                                                                                                                                     | ib.        |
| 21 juillet. Soissons mal recu par le roi ; il so réconeille enfin avec la cour.                                                                     | 546        |
| La Valette en Provence et d'Épernon en Angonmoi, se rapprochent<br>des huguenots.                                                                   | íb.        |
| Conjuration des ligueurs à Augonlême, autorisée par le roi                                                                                          | 347        |
| 10 août. Le maire et les ligueurs attaquent Épernon dans le châ-                                                                                    | 348        |
| teau d'Angoulème.<br>Épernon soutient sans vivres un siège dans le château d'Angoulème.                                                             | 350        |
| 11 soût. L'approche des huguenots rétablit la paix dans Angouléme;<br>amnistie.                                                                     | ib.        |
| Henri III, sans manifester ses sentiments, congédie tous ses ministres.                                                                             | 551        |
| Il en appelle de nouveaux, qu'il ne connaît pas même; ses motifs.                                                                                   | ib.        |
| Efforts de la ligne pour triompher aux élections des états généraux.<br>Du 1er au 18 septembre. Les députés arrivent à Blois ; les ligueurs         | 332        |
| en majorité.<br>16 septembre su 3 octobre. Délibérations préparatoires dans les                                                                     | ib.        |
| chambres; leurs prétentions                                                                                                                         | 353        |
| 3 oct. Nomination des présidents; manière de procéder aux cahiers.                                                                                  | ib.        |
| Les états prétendent que leurs résolutions ne sont pas soumises à                                                                                   |            |
| la sanction royale.  Les chambres s'attribuent le jugement de toutes les élections con-                                                             | 354        |
| testées.                                                                                                                                            | 355        |
| 12 octobre. Les chambres sollicitent le roi de jurer de nouveau                                                                                     | 770        |
| l'édit d'union.<br>16 oct. Séance d'ouverturc: cérémonial et composition de l'assemblée.                                                            | 356<br>357 |
| Discours d'ouverture de Henri III; il proteste de sa baine ponr                                                                                     | 558        |
| l'hérésie.                                                                                                                                          | 558        |

| duc de Guise choqué.                                                                                                                      | 223        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fatigante érudition des discoura qui furent ensuite prononcés                                                                             | 560<br>ib. |
| 18 oct. Discours hardi sur l'édit d'union, au nom de la noblesse<br>Reproches amers d'avoir épargné les hérétiques, adressés à l'auteur   | 10.        |
| de la Saint-Barthélemy                                                                                                                    | 361        |
| L'édit d'union déclaré par le roi et les États ; loi sondamentale du                                                                      |            |
| royaume.<br>5 novembre. Délibération pour exclure le comte de Soissons de la                                                              | 362        |
| succession à la couronne.                                                                                                                 | 365        |
| 6 novembre. Proposition pour déclarer le roi de Navarre criminel                                                                          |            |
| de lese-majesté.                                                                                                                          | ib.        |
| Caractère faible et faux du roi ; caractère emporté des états<br>Les états se refusent à adresser une sommation à Navarre avant de        | 264        |
| le condamner                                                                                                                              | ib.        |
| 9 novembre. Le roi cherche à gagner par des prévenances les dépu-                                                                         |            |
| tés plus influents.  10 novembre. Etats des recettes et dépenses fournis aux chambres.                                                    | 365<br>366 |
| 21 nov. Proposition d'une chambre d'enquêtes contre les financiers.                                                                       | 367        |
| 25 novembre. Requête des trois ordres pour réduire les tailles au                                                                         |            |
| taux de 1576.                                                                                                                             | 568        |
| L'archevéque de Bourges présente cette requête ; les états menacent<br>de se retirer.                                                     | 209        |
| 27 novembre. Le roi promet nue grande économie, mais déclare                                                                              | 000        |
| impossible la réduction demandée.                                                                                                         | ib.        |
| 28 novembre. Le roi demande d'assurer d'abord trois millions pour<br>sa maison et deux ponr la guerre.                                    | 570        |
| Efforts du duc de Guise pour fléchir les états : conférences du roi                                                                       | 0,0        |
| avec les députés.                                                                                                                         | 371        |
| Les états persistent à vouloir se séparer si on ne réduit la taille 3 décembre. Le roi consent à la réduction des tailles ; les ministres | 572        |
| attaqués en chaire.                                                                                                                       | ib.        |
| 5 décembre. Protestation de trente-cinq trésoriers contre l'autorité                                                                      |            |
| des états<br>7 décembre. Détresse de la maison du roi ; les étata proposent un                                                            | 373        |
| emprunt de 120.000 livres.                                                                                                                | ib.        |
| Les états ne trouvent pas même cette petite somme avant la fin du                                                                         |            |
| mois ; bumiliation du roi.<br>Le duc de Savoie prétend au Dauphiné et à la Provence dans le dé-                                           | 374        |
| membrement de la France.                                                                                                                  | 375        |
| 1er-21 novembre Le marquisat de Saluces conquis par le duc de                                                                             |            |
| Savoie; colère de la noblesse                                                                                                             | ib.        |
| contre Guise.                                                                                                                             | 376        |
| contre Guise                                                                                                                              | 0.0        |
|                                                                                                                                           | 377        |
| Détresso du roi poussé par les chambres et laissé sans revenus ; sa<br>haîne pour Guise.                                                  | 578        |
| 50 novembre. Combat au château entre les pages des Bourbons et                                                                            | 010        |
| des Guise : alarme du roi.                                                                                                                | ih.        |
| Petites offenses journalières de Guise; le roi résolu à se défaire de lui.<br>Catherine marie sa petite-fille à Ferdinand de Médieis.     | 380<br>381 |
| Le roi consulte d'Aumont et Rembouillet; lieu choisi pour le                                                                              | Ser        |
| meurtre.                                                                                                                                  | ib.        |
| 21 décembre. Choix des meurtriers par Longnae ; conseil du 22.<br>23 décembre au matin. Guise arrive an conseil; avis qu'il avait recus.  | 382<br>ib. |
| Guise tué dans l'antichambre du roi ; le cardinal de Guise et l'ar-                                                                       | EØ.        |
| chevêque de Lyon arrêtés                                                                                                                  | 385        |
| Plusienrs députés arrêtés ; le cardinal de Guise tné le 24 décembre.                                                                      | 384        |
| Le roi annouce le meurtré de Guise au conseil, puis à sa mère Ca-<br>therine.                                                             | 385        |
|                                                                                                                                           |            |

407

408

| 910   | TABLE CHRONOLOGIQUE                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| tages | e XXI. Souléeement de Paris et des provinces contre Henri III. Il se<br>ontraint de rechercher le roi de Navarre. Leur réconciliation. Avan-<br>qu'ils remportent sur les ligueurs. Henri III assassiné à Saint Cloud,<br>i décembre 1588 au 2 août 1589. | 386 |
| 1588  | Henri HI. glorieux de l'assassinat des Gniae; sentiments de sa conr                                                                                                                                                                                       | ub. |
|       | et du publie.<br>L'assentiment au premier meurtre, donné par le légat, enhardit le<br>roi pour le second.                                                                                                                                                 | 387 |
|       | Inviolabilité prétendue par les prélats ; le roi arrête le cours de ses                                                                                                                                                                                   | 388 |
|       | Vengeances.  Querelle entre le cardinal de Bourbon et Catherine de Médicis ma-<br>lade; elle meurt le B janvier.                                                                                                                                          | ib. |
|       | Regreta du roi; haine des deux partis pour Catherine; son testament.<br>Irritation du peuple contre le roi ; soulévement d'Orléans, de Char-                                                                                                              | 389 |
| ,     | tres, de Paria                                                                                                                                                                                                                                            | 390 |
|       | prédicateurs.                                                                                                                                                                                                                                             | ib. |
| 1589  | <ul> <li>7 janvier. Décret de la Sorbonne qui délie le peuple du serment prêté<br/>au roi.</li> </ul>                                                                                                                                                     | 391 |
|       | Le peuple détruit les statues et les armes du roi ; celui-ci renvoie quelques prisonniers.                                                                                                                                                                | 392 |
|       | Partage dans le parlement. 16 janvier, les conseillers politiques con-<br>duits à la Bastille.                                                                                                                                                            | 393 |
|       | 17 janvier. Le parlement, épuré par la ligue, continue à sièger;<br>le 30, il sanctionne la déchéance.                                                                                                                                                    | 394 |
|       | Soulèvements de l'Ile-de-France, de la Normandie, de la Picardie.<br>Violence de Toulouse; soulèvements en Languedoc; massacre de                                                                                                                         | sb. |
|       | magistrats; Guienne                                                                                                                                                                                                                                       | 395 |
|       | Lyon demeure quelque temps neutre; soulevements en Bourgogne et en Champagne.                                                                                                                                                                             | 396 |
|       | Le Danphiné, la Provence. les provinces du centre ; Henri III de-<br>mande l'appui des états généraux.                                                                                                                                                    | 397 |
|       | Il demande une loi de lese-majesté ; refus des états                                                                                                                                                                                                      | 5b. |
|       | Huit prisonniers restés au roi ; il fait instruire leur procès ; l'arche-<br>vêque de Lyon refuse de répondre.                                                                                                                                            | ib. |
|       | Nemours a échappe; Henri conduit les autres à Amboise; le com-<br>mandant d'Amboise veut le trahir                                                                                                                                                        | 400 |
|       | Le roi rachète de lui trois de ses prisonniers ; la duchesse de Guise<br>porte plainte au parlement.                                                                                                                                                      | 401 |
|       | 15 fevrier. Meyenne entre à Paris avec une petite armée ; il établit<br>un conseil général de l'Union.                                                                                                                                                    | 402 |
|       | Ordres donnés per ce conseil; il nomme Mayenne lieutenant-général                                                                                                                                                                                         | ib. |
|       | du royaume.<br>15 mars. Mercœur, gouverneur de la Bretagne, embrasse la ligue;                                                                                                                                                                            |     |
|       | 24 février, Lyon aussi.<br>Le gouvernement de la ligue s'organise; faiblesse de celui de                                                                                                                                                                  | 403 |
|       | Henri III.<br>Opposition à la cour entre le duc de Nevers et le comte de Sois-                                                                                                                                                                            | 404 |
|       | sons.<br>Secours envoyé à Henri par d'Épernon; 25 mars, le parlement roya-                                                                                                                                                                                | 403 |
|       | liste à Tours.<br>Négocietions de Henri avec les Lorraina; evec le pape; il est rebuté.                                                                                                                                                                   | 406 |
|       | Il s'adresse au roi de Nevarre ; condition des réforméa ; surprise de                                                                                                                                                                                     |     |

Niort. Nevera, opposé aux réformés, licencie son armée et se retire en 

tion de Châtellerault.

Henri de Navarre invite tous les Françaia à la paix ; profession de

| ET ANALYTIQUE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 517        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| tolérance relipieuse.<br>Dangers de la dissolution de l'état et d'une fédération des villes.<br>Henri de Navarre offre toutes ses forces au roi moyennant une trêve                                                                                                                                                       |            |
| et un pont sur la Loire. 5 avril. Trève entre les deux rois; Saumur est livré à Duplessis. 29 avril. Henri III publie sa trève avec Navarre à l'approche de<br>Mavenne.                                                                                                                                                   | 411<br>412 |
| 50 avril. Entrevne des deux rois au Plessis-lez-Tours.<br>Navarre retourne à Chinon chercher des troupes ; défaite des Gaul-                                                                                                                                                                                              | 413        |
| tiers en Normandie.<br>7 mai. Mayenne s'avanee pour aurprendre Henri III à Tours.<br>8 mai. Danger du roi; perte du fauhourg de Tours; les huguenois                                                                                                                                                                      | 414        |
| arrivent à son secours.  L'armée royale se fortifie; Poitiers ferme ses portea au roi; la ligue assiège Senlis.                                                                                                                                                                                                           | ib.        |
| 17 mai. D'Aumale hattu par Longueville devant Senlia; autres auc-<br>ets.  Mayenne, rappelé à Paris par la duchesse de Montpensier, arrive                                                                                                                                                                                | ib.        |
| le 1ºº juin.<br>Négociation de Sancy avec Genève et Berne, pour lever des tronpes                                                                                                                                                                                                                                         | 417        |
| à leurs frais<br>Sancy lève une armée aux fraia dea deux républiques, et l'emploie<br>un mois à leur service.                                                                                                                                                                                                             | 418        |
| 20 mai. Sancy débauche au propre armée, et la conduit au roi de<br>France.<br>Juillet. Marche de toutes les armées royales vers Paris; cruautés de                                                                                                                                                                        | 420        |
| Henri III  Fin juillet. Henri III à la tête de quarante-deux mille hommes , ses projets de vengeance contre Paris.                                                                                                                                                                                                        | 421<br>16. |
| Le Jacohin Jacques Clément ac détermine à tuer le roi.  1st août, huit heures du matin. Le roi frappé d'un couteau par Clément.                                                                                                                                                                                           | 422        |
| Espéranecs que la blessure n'est pas grave; visite du roi de Na-<br>varre.                                                                                                                                                                                                                                                | 424        |
| Dernières heures de la vie de Henri III; ses dévotions.<br>Redoublement de fièvre; il expire le 2 août à deux heures du matin.<br>1380. Le roi de Navarre revient, et trouve aon beau-frère mort; on le                                                                                                                   | 425        |
| saine sous le nom de Henri IV                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 426        |
| HUITIÈME PARTIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| LA FRANCE SOUS LES BOURBONS.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| CRATTER FRENUE. Henri IV reconnu conditionnellement par une portion des<br>catholiques opposés à la ligue, l'autre l'abandonne. Il se retire en Nor-<br>mandie. Se combats au camp retranché d'Arques, Il revient sur Paris,<br>dont il pille let, faubourgs. Il licencie son armée et se retire à Tours. —<br>1380-1390. | 497        |
| 1589. Révolution causée par la mort de Henri III, tout méprisé qu'il étalt.<br>Henri III avait pour lui le prestige du pouvoir établi qui manquait                                                                                                                                                                        | €b.        |
| à son successeur.<br>Henri IV au milieu de la puissante armée royale comptait très-peu                                                                                                                                                                                                                                    | 428        |
| de huguenots.<br>Il s'était confié aux catholiques ; fermentation parmi ceux-ci, au-                                                                                                                                                                                                                                      | 100        |
| tour du roi mort.<br>Ils conviennent de déclarer au roi qu'il doit se faire catholique pour<br>régner.                                                                                                                                                                                                                    | 429        |
| Discours de d'O au roi, au nom de la noblesse ; réponse de Henri                                                                                                                                                                                                                                                          | ib.        |

|         | Quelques braves et les Suisses se déclarent pour Henri, il donne des                                                                       |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         | espérances aux catholiques. Ses promesses à quelques députés; engagement authentique du                                                    | 432        |
|         | 4 août.  Les seigneurs acceptent ses promesses et le reconnaissent pour roi.                                                               | 433<br>434 |
|         | Ces mêmes seigneurs l'abandonnent ; Épernon se retire dans ses                                                                             | ib.        |
|         | Mayenne repousse la responsabilité du régicide; triomphe de sa                                                                             |            |
|         | sœur la duchesse de Montpensier.<br>L'armée de Henri ae dissipe; celle de Mayenne grossit; négociations                                    | 435        |
|         | entre eux.<br>16 août. Le roi partage son armée; il conduit le corps de Henri III                                                          | ib.        |
|         | à Compiegne.                                                                                                                               | 436        |
|         | Efforts de Henri pour plaire à tous ; son caractère et ses talents po-<br>pulsires.                                                        | 437        |
|         | Manièrea plus dignea et plus calmes de Mayenne; on le presse en<br>vain de prendre la couronne.                                            | ıδ.        |
|         | Mayenne proclame le cardinal Charles X, dont Henri IV resserre la prison.                                                                  | 438        |
|         | ier septembre. Mayenne sort de Paris avec une puissante armée                                                                              | 439        |
|         | pour astaquer Henri IV.<br>Menri, maître de Dicppe, forme un comp retranché à Arques, deux                                                 |            |
|         | licues en avaut                                                                                                                            | 440<br>441 |
|         | 17 et 21 septembre. Nouvelles attaques de Mayenne ; trabison des<br>landsknechts ; danger du roi.                                          | ib.        |
|         | 24 septembre, Attaque sur Dieppe; artillerie légère de Charles                                                                             | 442        |
|         | Briza.<br>Henri secouru par Longueville et d'Aumont. Mayenne s'éloigne le                                                                  |            |
|         | 28 septembre                                                                                                                               | 443        |
|         | marche sur Paris<br>Zele et courage de la milice de Paris; fer novembre, Henri se rend                                                     | ib.        |
|         | maître des faubourgs.<br>Vengeance de Châtillon ; pillage des faubourgs pendant quatre jonrs.                                              | 444<br>445 |
|         | 4 novembre. Henri IV évacue les fauhourgs ; il parlage son armée à                                                                         |            |
|         | Etampea.<br>21 novembre. Henri IV fait son entrée à Tours ; son embarras                                                                   | 446        |
|         | entre les catholiques et les protestants                                                                                                   | ib.        |
|         | et la basse Normandie                                                                                                                      | 447        |
|         | P. Bourgoin.                                                                                                                               | 448        |
|         | Henri avait contre lui les prêtres, les bourgeois et les paysans,<br>appui de la noblesse.                                                 | 449        |
|         | Difficultés de Mayenne; partis divers de la ligue, le légat Gaetani.<br>Prétentions de Philippe II à la couronne pour sa fille; vues oppo- | ib.        |
|         | sées des chefs                                                                                                                             | 450<br>451 |
|         | Mayenne le plus honnête homme de son parti                                                                                                 | 401        |
| Henri e | assiége Paris, Famine et détresse des Parisiens. Le duc de Parme<br>n France et force Henri à lever le siége, 1590.                        | 432        |
|         | Importance de la possession de Paria pour l'un et l'autre parti.<br>Pendant que Mayenne se rapproche de Flandre, le roi (28 février),      | íb.        |
|         | assiège Dreux                                                                                                                              | 453<br>454 |
| 1       | 13 mars. Les armées en présence dans la plaine d'ivry                                                                                      | 455        |
| 1       | 14 mars. Bataille d'Ivry ; Egmont se fait tuer,<br>Défaite de Mayenne ; Henri refuse quartier aux landsknechts, perte                      | ib.        |
|         | des ligneurs.                                                                                                                              | 456        |

### ET ANALYTIQUE.

| La vietoire rend Henri plus populaire                                                                                                                        | 457        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| La défaite de la ligue annoncée par les prédicateurs anx Parisiens:                                                                                          | 438        |
| Mayenne encourage les Parisiens; puis va demander des secours au due de Parme.                                                                               | ib.        |
| 29 mars. Henri, après quinze jours de repos, attaque les environs                                                                                            |            |
| de Paris.<br>Tentatives des Parisiens pour retarder Henri par des négociations.                                                                              | 489        |
| 9 mai. Mort du cardinal de Bourbon, nommé Charles X 8 mai. Le roi se montre devant les murs de Paris, et fait tirer le                                       | 461        |
| 7 mai. Décret de la Sorbonne contre Henri ; zele des prédicateurs                                                                                            | ib.        |
| dans Paris.<br>14 mai. Processions de la ligue à Paris, cherté des vivres apportés                                                                           | 462        |
| par terre.<br>26 mai. Recensement de la population et des provisions; misère,                                                                                | 463        |
| aumônes .<br>Henri n'attaque point les murailles de Paris : il assiége Saint-Denis.                                                                          | €b.<br>464 |
| Mayenne à Conde, sollicite le secours du due de Parme ; objections<br>de celui-ci.                                                                           | ib.        |
| Philippe II ordonne au duc de secourir Paris même anx dépens des<br>Pays-Bas.                                                                                | 465        |
| 5 inin. Escarmouches entre Henri et Mayenne près de Laon ; vivres introduits.                                                                                | 486        |
| Alimenta misérables auxquels le peuple était réduit ; mortalité 24 juillet, Tous les faubourgs attaqués et pris ; augmentation de la                         | ib.        |
| famine                                                                                                                                                       | 468        |
| Valenciennes. Force du due de Parme; sa bonne discipline; ses précautions dans                                                                               | 469        |
| la marche                                                                                                                                                    | ib.        |
| Embarras de Henri IV; il permet la sortie do quelques bouches                                                                                                | 470        |
| inutiles                                                                                                                                                     | 471        |
| premiers vivres. Position du roj à Chelles , il offre la bataille à Parme, qui la refuse.                                                                    | ib.<br>472 |
| 5 septembre. Parme met son armée en marebe, comme pour atta-                                                                                                 | 473        |
| Parme tonrne tout à conp à gauche pour attaquer Lagny.                                                                                                       | ib.        |
| 6 septembre: Prise de Lagny par le due, sous les yeux de Henri.<br>7 septembre; retraite du roi.                                                             | 474        |
| Il tente encore une surprise ; il disperse aon armée. 18 aeptembre ;<br>les ducs à Paris.                                                                    | 475        |
| 22 septembre. — 16 octobre. Parme assiège et prend Corbeil. 15 no- j<br>vembre ; il repart ponr la Flandre.                                                  | ib.        |
| 29 novembro — Le due de Parme ramène son armée à la frontière sans se laisser entamer.                                                                       | 476        |
| CHAPITRE III. La guerre languit après la retraite du duc de Parme, intrigues et divisions dans le parti rayaliste et dans celui de la lique. Le duc de Guise |            |
| s'échappe de prison. Fanatisme des Scize et des prédicateurs. Mayenne punit<br>teurs chefs. — 1090-1001.                                                     | 477        |
| 1590. La bravoure de Henri faisait oublier tous les maux qu'on sonffrait à                                                                                   |            |
| son occasion.  Comparaison facheuse avec le duc de Parme; talents supérieurs                                                                                 | íb,        |
| de celui-ci.  Après la retraite de Parme, Henri recommence la petite guerre; il                                                                              | 478        |
| afforme Paris 1591. 2 janvier. Le chevalier d'Aumale tué en voulant surprendre Saint-                                                                        | ib,        |
|                                                                                                                                                              |            |

Denis

diatement.

surprendre Paris.

16 février. Chartres investi par les rovalistes ; se rend le 12 avril.

Maignelais, assassiné parce qu'il voulait livrer la Fère à Henri IV. 25 juillet - 18 août, Siège et prise de Noyen par le roi; succès ib. 481 alancés dans les provinces Avantages des royalistes sur les Savoyarda en Dauphiné et en Proib. Guerre en Languedoc entre Joyeuse et Montmorency: les speces sont balancés. . 482 En Bretagne, succès de Mercœur contre le prince de Dombes ; mort ib. de la Noue. . . Trois divisions dans le parti royaliste; condition des linguenots. 483 Les politiques, buguenota secreta, indifférents, et parlementaires, 484 Le tiers parti, ou du cardinal de Bourbon, seconde par les Bourbons, et les anciena mignons. ib. Du Perron, l'âme du tiers parti ; le roi rappelle le cardinal auprès 485 Les ligueurs déclarent ne pas vouloir de Henri, même converti ; il recourt a Elisabeth. 486 25 juin. Traité avec Élisabeth : promesses de Maurice d'Orange à Turenne ramène une armée allemande en France ; il épouse l'héritiere de Bouillon. . . . . 197 . . . 24 juillet. Édit de tolérance pour les buguenots accordé par Henri IV 488 Il a engage en même temps à maintenir la religion romaine en son ib. Rivalités que Mayenne rencontre dans sa propre famille. Guise s'évade de prison le 15 août.. . . . 489 Mavenne se défie du duc de Savoie : recu à Aix comme souverain. 490 Philippe H tout puissant à Paria ; 12 février, il y tient une garnison de quatre mille hommes. Mayenne essaie en vain de rallier ses intérêts à ceux de Philippe Il 491 Succession rapide de quatre papes; assistance qu'ils donnent à la lique . Monitoire de Grégoire XIV contre Henri IV ; arrêts injurieux des parlements. 492 Inquiétude que les Seize causent à Mayenne ; bouchers bourgui-493 Violences des prédicateurs de la ligue ; ils demandent des massa-494 eres au peuple . Pendant neuf mois ees exhortations au carnage ne produisent que 495 peu d'effet . 5 novembre. Formation du comité des Dix pour punir les politiques. ib. 15 nov. Trois magistrats arrêtés par ordre des Dix. et pendus. . 496 Articles que la faction des Seize veut imposer à Mayenne. . 20 nov. Mayenne apprend à Laon le soulevement du parti des Seize. Il apprend que les Seize offrent la couronne à Philippe II. Guise 497 arrivé à l'armée. 498 Il confic son armée à Guise, et arrive à Paris avce des troupes le 28 novembre. . Mayenne arme la bourgeoisie et se rend maître de la Bastille. 499

Mayenne, en donnant la victoire au parti modéré, affaiblit son FIN DE LA TABLE.

3 décembre. Il fait arrêter quatre des Seize et les fait pendre immé-



479

480

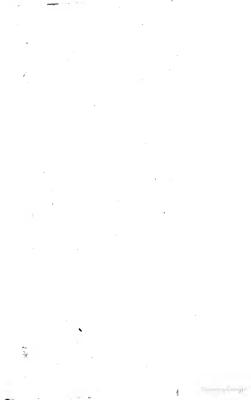



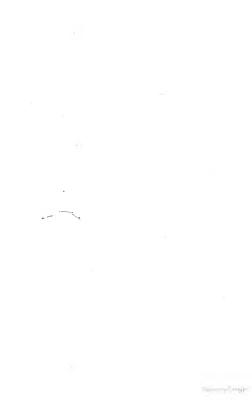

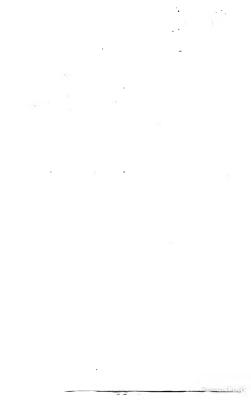



